



# 27-t-28

Num. d'ordine

B. Prov.

B. Frov I 1967

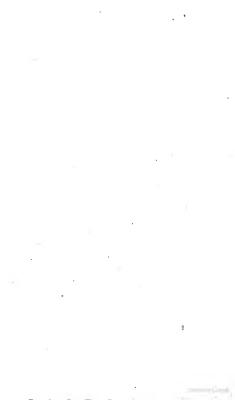

# HISTOIRE

DES GUERRES CIVILES

DE LA

# RÉPUBLIQUE ROMAINE.

TOME TROISIÈME.



11230 HISTOIRE

## DES GUERRES CIVILES

## RÉPUBLIQUE ROMAINE,

DU TEXTE GREC D'APPIEN D'ALEXANDRIE

PAR J. J. COMBES-DOUNOUS.

Ex-législateur, et membre de quelques sociétés littéraires.

TOME TROISIÈME.



PARIS.

DE L'IMPRIMERIE DES FRÈRES MAME. rue du Pot-de-Fer. nº 16. 1808.

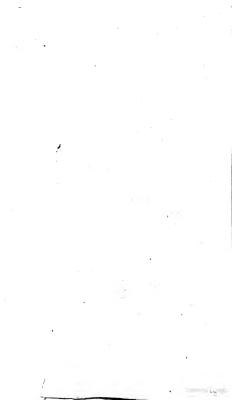

## HISTOIRE:

## DES GUERRES CIVILES

DE LA

## RÉPUBLIQUE ROMAINE.

## LIVRE CINQUIÈME

CHAPITRE L

Après la mort de Cassius et de Brutus les tri virs abandonnent les environs de Philippes. Antoine se rend en Asie. Octave reprend le chemin d'Italie; le premier pour amasser de l'argent, le second pour faire les distributions de terres promises aux troupes. Antoine tombe amourcux de Cléopatre. Cet amour commence par hu susciter une guerre.

1. Ants la mort de Cassius et de Brutus, Octave retourna en Italie, et Antoine prit le chemin de l'Asic. Ce fut là que Cléopâtre, reine d'Égypte, se rendit 112. auprès de ce dernier, et le subjugua des la première entrevue. Cette passion les perdit l'un et l'autre, et toute l'Égypte avec eux. Une partie de ce livre contiendra donc quelques détails sur l'histoire d'Égypte:

Am de mais non pas en assez grand nombre pour mériter tenome. d'en prendre le titre, parcequ'il en contiendra de 712. bien plus étendus sur la suite des guerres civiles; car après Cassius et Brutus, il y eut d'autres guerres du même gener. A la vérité, elles ue furent point dirigées par un chef unique, comme elles l'avoient été auparavant. Ce ne furent que des guerres partielles, jusqu'à ce que Sextus Pompée, le plus jeune des fils de Pompée le Grand, dernier soutien du parti de son père, eut péri, après Brutus (1), et que Lépidus eut été dépouillé de sa place dans le triumvirat. Alors tout l'empire romain ne se trouva plus partagé qu'entre Antoine et Octave. Voici les détails de chacund ec se évèmements.

II. Cassius, surnommé Parmésius (2), avoit été laissé, par Cassius et Brutus, en Asie, avec des vaisseaux et des troupes, pour recevoir de l'argent. Après la mort de Cassius, ne craignant pas que Brutus sit la même fin tragique, il choisit trente des vaisseaux des Rhodiens, qu'il se crut en état d'équiper, et incendia tous les autres, à l'exception du vaisseau sacré, pour empêcher que les Rhodiens ne fussent en mesure de se révolter. Après cette opération, il quitta Rhodes suivi de ces trente vaisseaux et de sa propre flotte. Clodius, que Brutus avoit envoyé dans cette même île avec treize vaisseaux, trouva les Rhodiens en révolte, car le bruit de la mort de Brutus étoit déjà venu jusqu'à eux; il en retira la garnison, qui étoit de trois mille hommes, et alla joindre Parmésius. Turulius, qui avoit également sous ses ordres beaucoup de vaisseaux, et qui

avoit à sa disposition l'argent qu'il avoit antérieure- Ans ment reçu à Rhodes, se rendit aussi auprès d'eux. de Rome-A cette flotte, qui présentoit déjà un aspect imposant, vinrent se réunir tous les chefs qui se trouvoient répandus en Asie pour diverses destinations; on l'équipoit autant que possible de légionnaires. On prenoit pour rameurs des esclaves, des prisonniers dont on avoit rompu les fers, et même des insulaires fournis par les îles que l'on parcouroit. Auprès de ces chefs, se rendirent également Cicéron le fils, et tous ceux des grands personnages qui s'étoient sauvés de l'île de Thase. Il y eut bientôt beaucoup de monde. Cette réunion de chess, de troupes, de vaisseaux, avoit déjà de l'importance. Elle fut accrue par l'arrivée de Lépidus, qui, à la tête d'un autre corps de troupes, avoit soumis l'île de Crète à Brutus. On fit voile vers la mer d'Ionie, où Murcus et Domitius Ænobarbus commandoient des forces considérables. Alors les uns suivirent Murcus en Sicile, et joignirent leurs forces à celles de Pompée. Les autres restèrent auprès d'Enobarbus, et firent baude à part (3). Ce fut ainsi que se rallièrent d'abord les débris des deux armées de Cassius et de Brutus.

III. De leur côté, Antoine et Octave célébrèrent de pompeux sacrifices en l'honneur de la victoire qu'ils venoient de remporter à Philippes. Ils haranguèrent leurs troupes, et firent l'éloge de leur valeur. Ils songèrent à accomplir les brillantes promesses qu'ils leur avoient faites. Octave se rendit en Italie pour leur distribuer les terres assignées, et orga-

many Garge

Ans piser les colonies. Il se chargea de cette fonction, de de préférence, à raison de sa mauvaise santé. Antoine alla parcourir les provinces asiatiques, pour y ramasser l'argent qu'ils avoient promis à l'armée. Ils renouvelèrent entre eux le partage de provinces qu'ils avoient déjà fait, et ils y comprirent celles qui avoient composé le lot de Lépidus (4). Octave fut d'avis de rendre l'indépendance à la Gaule cisalpine, ainsi que César son père l'avoit projeté. Quant à Lépidus, on leur avoit appris qu'il trahissoit les intérêts du triumvirat au profit de Pompée (5), et il fut réglé que, s'il résultoit des renseignements qu'Octave prendroit à cet égard que ce n'étoit qu'une calomnie (6), on donneroit à Lépidus d'autres provinces. Ils licencièrent tous ceux de leurs soldats qui avoient achevé leur temps de service, à l'exception de huit mille qui leur demandèrent de servir encore. ce qui leur fut accordé; et en conséquence, ils les distribuèrent en cohortes prétoriennes. Il leur resta, en y comprenant les troupes de l'armée de Brutus qui s'étoient rangées de leur côté, onze légions en infanterie et quatorze mille hommes de cavalerie. Antoine eut pour sa part, à cause de la campagne qu'il alloit faire, six légions et dix mille chevaux. Octave eut pour lui cinq légions et le reste de la cavalerie. Il céda ensuite deux de ses légions à Antoine, à la charge de prendre en compensation deux des légions qu'Antoine avoit laissées en Italie sous les ordres de Calénus. Cela fait (7), Octave se mit en route pour aller traverser la mer d'Ionie.

IV. Antoine, de son côté, se rendit à É phèse. Il

offrit de magnifiques sacrifices à Diane. Tous ceux Ans des Romains qui étoient venus chercher un asile Rome. dans cette cité, après la catastrophe de Brutus et de 713. Cassius, et qui vinrent se jeter à ses pieds au milieu du temple, il leur fit grace, à l'exception de Pétronius, qui avoit été un des complices de la mort de César, et de Quintus, qui, à Laodicée, avoit trahi Dolabella au profit de Cassius. Ayant réuni, et les chefs des Grecs de cette contrée, et les députés des peuples de l'Asie qui habitent Pergame et ses environs, envoyés pour négocier avec lui, et d'autres qu'il fit appeler, il leur tint le discours suivant : « Peuples « grecs, Attalus, votre roi, vous a légués à nous par « son testament, et soudain votre condition en est « devenue meilleure : car nous vous avons affranchis « des contributions que vous vous étiez obligés de a payer à Attalus, jusque l'époque où les troubles « publics qui nous ont agités nous ont rendu ces « contributions nécessaires; et lors même qu'elles « furent commandées par le besoin, nous ne les éta-« blîmes point sur la base d'une appréciation déter-« minée, ce qui nous auroit procuré une perception « exempte de toutes chances. Nous nous contentâ-« mes de vous demander une quote part de vos « denrées de toute espèce, ce qui nous faisoit parta-« ger avec vous les contrariétés des produits. Lorsque « les publicains qui avoient affermé ces contribu-« tions, sous l'autorité du sénat, exercèrent contre « vous des exactions, en demandant plus qu'il n'étoit « dû, César vous fit remise du tiers de ce que vous « aviez à leur payer, et vous mit à couvert de toutes

Ans « vexations ultérieures; car ce fut à vous qu'il confia de Rome. « le soin de percevoir les contributions chez les culti-713. « vateurs enx-mêmes. Or, c'est à lui , c'est à César que « ces hommes vertneux, nos concitoyens, ont donné « le nom de tyran; et cependant c'est à ces hommes « vertueux eux-mêmes que vous avez fourni d'abon-« dantes contributions d'argent, eux qui avoient « égorgé votre bienfaiteur; et en cela, vous leur « avez aidé à nous combattre, nous, qui n'avions « pris les armes que pour le venger.

V. « Maintenant que la fortune, daus sa justice, « a décidé du sort de la guerre, non comme vous le « désiriez, mais comme le réclamoit l'équité, si nous « devions vous traiter comme les auxiliaires de nos « ennemis, notre bras vengeur devroit s'étendre sur « vous. Mais, spontanément convaincus que nous « sommes que vous n'avez fait que céder à l'empire « de la nécessité, nous vous laisons grace de la rigueur « de nos châtiments. Cependant il nous faut de « l'argent, des terres, des villes, pour distribuer à « notre armée les récompenses dues à son courage. « Nous avons à gratifier vingt-huit légions d'infan-« terie, qui, en y comprenant les suppléments, for-« ment un total de plus de cent soixante et dix nille « hommes : encore dans ce nombre ne faisons-nous a pas entrer la cavalerie, et les autres troupes. Cette « multitude de soldats peut vous faire juger de tout a ce qui nous est nécessaire pour l'étendue de nos « besoins. Octave se rend en ce moment en Italie, a pour distribuer les terres et les villes; et s'il faut « direrécliement ce qui en est, il va faire passertoutes

« les propriétés de l'Italie dans d'autres mains (8). a Quant à vous, afin que vous ne soyez dépouillés Rome. « ni de vos terres, ni de vos villes, ni de vos mai- 713. « sons, ni de vos temples, ni de vos tombeaux, nous « vous avons réservés pour les contributions en ar-« gent, non pour la totalité, car cela vous seroit « impossible, mais seulement pour une partie, pour « une très petite partie, que vous ne trouverez point « exorbitante lorsque nous l'aurons déterminée. « Ce que vous avez fourni à nos ennemis en deux « années, savoir, vos contributions d'environ dix « ans, nous nous contenterons de le recevoir, mais « dans une seule année; car nos besoins sont urgents. « Sensibles à tant d'indulgence de notre part, vous « nous dispenserez d'ajouter que notre demande « n'est proportionnée à rien de ce que vous avez fait « contre nous. »

VI. C'est ainsi que parlà Antoine. Il ne fit mention que de vingt-luit légions d'infanterie à récompenser, quoique les triumvirs en eussent, je crois, quarante-trois lorsqu'ils traitèrent ensemble à Modène, et qu'ils leur promirent ces récompenses. Mais il est probable que la guerre les avoit par degrés réduites à ce nombre. Quant aux Grees, Antoine parloit encore, qu'ils s'étoient eux-mêmes jetés à terre, alléguant que la contrainte et la violence que Brutuset Cassius avoient exercées contre eux étoient dignes, non de châtiment, mais de commisération; qu'ils étoient spontauément disposés à fournir des secours à leurs bienfaiteurs; mais qu'il ne leur avoit été rien laissé par les ennemis, auxquels ils avoient 8

Ass livré non seulement tout leur argent, mais encore Rome.

13. au défaut d'argent, objets que les ennemis avoient fait monnoyer eux-mêmes. A force de supplications, ils finirent par obtenir de ne payer que les tributs de neuf années, en deux ans de temps. Les rois, les princes, les villes libres, furent taxés d'ailleurs chacun selon ses facultés.

VII. Pendant qu'Antoine parcournt ces provinces. Lucius, le frère de Cassius, et tous ceux qui avoient des raisons de redouter sa vengeance, instruits des exemples de clémence qu'il avoit donnés à Éphèse, vincent vers lui en suppliants. Il leur fit grace à tous, à l'exception de ceux qui avoient trempé dans la conjuration contre César. Ils furent les seuls contre lesquels il se montra inexorable. Il consola les villes. celles sur-tout qui avoient le plus souffert. Il exempta les Lyciens de toute contribution; il engagea les Xanthiens à reconstruire leur ville; il rendit aux Rhodiens Andros (9), Tenos (10), Naxos (11) et Myndes (12), possessions dont ils furent dépouillés peu de temps après , à cause de la dureté avec laquelle ils les administroient. Il rendit la liberté aux habitants de Laodicée et de Tarse, et les affranchit de toute contribution. Par un édit formel, il délivra de la servitude ceux des habitants de ces villes qui avoient été vendus comme esclaves. Aux Athéniens, qui lui envoyèrent une députation, il leur donna en échange de Tenos, Égine, Icon (13), Céos (14), Skiatos (15) et Péparethos (16). En parcourant la Phrygie, la Mysie, la Gallogrèce, la Cappadoce, la

Cilicie, la Cœlésyrie, la Palestine, l'Iturie, et toutes And les autres provinces de Syrie, il leur imposa à toutes Rome d'énormes tributs. Chemin faisant, il s'interposa 713. comme arbitre entre les rois et les cités. Dans la Cappadoce, par exemple, il prononça entre Ariarathe et Sisinna, et ce fut à ce dernier qu'il adjugea la couronne, parcequ'il avoit été frappé de l'extrême beauté de Glaphyra sa mère (17). En Syrie, il chassa des villes tous ceux qui y avoient usurpé la tyrannie (18).

VIII. Il étoit dans la Cilicie, lorsque Cléopâtre se rendit auprès de lui. Il lui fit des reproches de ce qu'elle n'avoit pris aucune part à une guerre entreprise pour venger César. Elle entra, pour se justifier, dans le détail de tout ce qu'elle avoit fait. Elle lui dit qu'aussitôt qu'elle avoit été informée de cette guerre , elle s'étoit empressée d'envoyer à Dolabella les quatre légions qu'elle avoit en Égypte ; qu'après avoir disposé une nouvelle expédition, elle avoit été empêchée de la faire partir par la contrariété des vents et par la défaite précipitée de Dolabella. Elle lui dit que, quoique Cassius lui eut fait faire deux fois de grandes menaces, elle avoit constamment refusé de marcher à son secours; et que, pendant qu'Octave et lui faisoient le trajet de la mer d'Ionie, elle avoit mis à la voile, avec une flotte nombreuse, et une grande quantité de munitions de guerre, sans craindre Cassius, sans chercher même à éviter Murcus qui tenoit la mer; mais qu'une tempête avoit saccagé sa flotte, et lui avoit causé à elle-même une sérieuse maladie, dont les suites ne lui avoient pas

Ans permis de s'embarquer de nouveau, à l'époque où de nome. elle apprit la nouvelle de leur triomphe. Antoine, 713. étonné de son esprit (19) autant que de sa beauté, en devint sur-le-champ amoureux comme un jeune homme, quoiqu'il eût atteint alors sa quarantième annéc. On rapporte, d'ailleurs, qu'il avoit tonjours eu beaucoup de penchant pour les passions de ce genre, et qu'antérieurement, pendant que Cléopâtre étoit encore dans son enfance, il avoit jeté sur elle des regards de concupiscence, dans le temps qu'il

sous les ordres de Gabinius.

IX. Dès ce moment, Antoine cessa tout à coup de s'occuper de ses plus grands intérêts. Il fit exécuter toutes les volontés de Cléopâtre, sans aucun respect pour les lois divines et humaines. Sa sœur Arsinoë avoit cherché un asile à Milet, dans le temple de Diane Leucophryne (20). Antoine envoya des satellites pour la faire égorger. Sérapion, qui commandoit pour elle dans l'île de Cypre, et qui avoit fourni des secours à Cassius, s'étoit également réfugié dans un asile à Tyr. Les Tyriens ourent ordre de livrer Sérapion à Cléopâtre. Un imposteur, qui se donnoit pour Ptolémée, frère de Cléopâtre, lequel avoit disparu au milieu de la bataille navale que César lui livra sur les eaux du Nil, s'étoit aussi retiré dans un asile chez les Aradiens (21). Les Aradiens recurent l'ordre de mettre ce prétendu Ptolémée entre les mains de Cléopâtre. Elle demanda également qu'on lui amenât le prêtre du temple de Diane à Éphèse, distingué par le nom de Mégabyze (22),

commandoit un corps de cavalerie, à Alexandrie,

et qui avoit fait antérieurement à Arsinoë un ac- Aus cueil de reine. Mais les Éphésiens ayant fait pré-Rome. senter des supplications à cet égard à Cléopâtre, ce 713. prêtre leur fut rendu. Telle fut la révolution subite qui s'opéra chez Antoine. Cette passion devint l'origine et le terme des malheurs qu'il éprouva depuis. A près que Cléopâtre se fut embarquée pour retourner dans ses états, Antoine envoya sa cavalerie contre la ville de Palmyre, sur les bords de l'Euphrate, pour la mettre au pillage, quoiqu'il n'eût que peu de chose à reprocher à ses habitants; savoir, que, placés sur les confins des provinces romaines, et des Parthes, ils avoient l'adresse de se ménager également entre les Parthes et les Romains.; car les habitants de Palmyre étoient adonnés au commerce. Ils faisoient venir par la Perse les produits de l'Inde et de l'Arabie, et les répandoient dans les pays soumis aux Romains. La véritable intention d'Antoine étoit. de gorger sa cavalerie de butin; mais les habitants ayant été prévenus, transportèrent tout ce qu'ils avoient de plus précieux au-delà de l'Euphrate; ils se rangèrent sur le rivage, armés de flèches, espèce d'arme dans le maniement de laquelle ils sont supérieurs, et ils attendirent l'ennemi. La cavalerie d'Antoine trouva la ville déserte à son arrivée; elle

X. Il paroît que ce fut cette conduite d'Antoine envers la ville de Palmyre qui alluma la guerre qu'il cut à soutenir peu de temps après contre les Parthes, chez lesquels s'étoient réfugiés les tyrans

s'en retourna, sans tenter de passer le fleuve, et sans

rien enlever.

Ans qu'il avoit chassés de Syrie. Cette région avoit été Rome, gouvernée par des rois, depuis Antiochus le Pieux. 713. et Antiochus son fils , jusqu'aux descendants de Séleucus Nicator, ainsi que je l'ai raconté dans cette partie de mon histoire. Pompée s'en étant emparé au nom du peuple romain, en confia le gouvernement à Scaurus. Le sénat donna à Scaurus des successeurs, et entre autres Gabinius, qui avoit fait la guerre à Alexandrie, ensuite Crassus, qui périt dans le pays des Parthes, et enfin Bibulus après Crassus. A l'époque de la mort de César, et des troubles qui l'accompagnèrent, l'autorité fut envahie dans les principales villes de la Syrie par des tyrans dont la conduite fut appuyée par les Parthes; car après la catastrophe de Crassus, les Parthes entrèrent dans la Syrie, et secondèrent les projets ambitieux des tyrans en question. Chassés par Antoine, ces usurpateurs se réfugièrent chez les Parthes. Antoine, d'un autre côté, imposa aux peuples de cette région des tributs singulièrement onéreux. Il se permit l'acte d'iniquité dont je viens de parler contre les habitants de Palmyre; et sans attendre que le calme eût été rétabli dans ces pays agités, il y distribua son armée en quartiers d'hiver, et il alla joindre Cléopâtre en Égypte.

XI. Cléopâtre le reçut avec beaucoup de magnificence. Il passa l'hiver à Alexandrie, séparé de tous les signes extérieurs de sa puissance, vêtu comme un simple particulier, et vivant en homme privé, soit parcequ'il étoit dans un pays de domination étrangère, et dans une villes soumisé à une autorité royale, soit qu'il regardàt son quartier d'hiver comme un Automps de fêtes; car il écarta tout soin des affaires. Il Remer. no voulut point recevoir les visites de ses lieutenants. 713. As as robe romaine, il substitua une robe carrée à la grecque; il prit pour chaussure un brodequin blanc, à la mode d'Athènes, brodequin à l'usage des prêtres athéniens et des prêtres d'Alexandrie, qui porte le nom de Pheccasion. Il ne sortit que pour se rendre dans les temples, dans les gymnases, et dans les lieux de rendez-vous des philologues (23). Il ne fréquenta guère que des Grecs (24), et tout cla pour faire sa cour à Cléopâtre, à laquelle il voulut que son séjour à Alexandrie parût absolument consacré. Telle étoit la conduite d'Antoine en Égypte.

### NOTES.

(1) Je soupçonne de deux choses l'une, ou qu'il y a ici une faute de typographie dans le texte de Schweigheuser, ou une altération récile dans le texte gree. Autrè à l'ai risé hi viè roisè de l'ai risé l'ai risé de l'ai risé d

(2) Il faut lire Cassius Parmensis. C'est celui des sessasias de César dont Paterculus place la mort à l'époque de la bataille d'Actium, et qui, selon cet historien, périt le dernier de tous. Vitimus autem ex interfectoribrs Cessaris Parmensis Cassius morte ponnas destit, ut de dera Trebonius. Lib. II, c. 87. Ces dernier mots, pornas destit ut dederat Trebonius, donnent lieu de penser qu'Octave trial Cassius Parmensis comme Dolabella avoit traité Trébonius. Voyez ci-dessus note 17, c hap. XIV.

(3) Kal The Especie io autor xabicarto. Schweighæuser

a rendu ces mots par propriam factionem constituit.

(5) Dion Cassius rapporte en elfet qu'Antoine et Octave
s'élevèrent au-dessus de Lépidus immédiatement après la bataille de Philippes, et il sjoute que ce nouvel arrangement devoit amener bientôt la guerre entre cedeux chefs de « l'empire romain. « Il étoit difficile, dit cet historien, que a trois hommens, ou même deux, élevés au même degré « d'une puissance qui n'étoit que l'ouvrage des armes, pus-« sent vivre long - temps en bonne intelligence. » Dion Cassius, liv. XLVIII , au commencement. (5) On remarquera que fai suivi la judicieuse conjecture de Schweighreuser, qui dit. τὰ παρ' αὐτῶν πομαπίφ videtur legendum. Ce qui prouve la justesse de cette correction, c'est qu'à la fin de la page suivante, l'on trouve le même verbe προλεύναι avec les deux mêmes régimes, l'accusatif et le datif, προδεύτο sir λαολεμεία κασεύφ λολαθίλλαν.

(6) Dion Cassius ne dit rien de cette perfidie présumée de Lépidus. Il rapporte seulement qu'Octave et An oine separtagèrent l'Ibérie, la Numidie, la Gaule et l'Afrique; qu'Octave eut pour sa part les deux premières provinces, qu'Antoine cut les deux autres, et qu'il fut convenu qu'en cas de réclamation de la part de Lépidus, Antoine lui abandonneroit l'Afrique. Bidem.

(7) Antoine et Octave traitèrent ensemble avec tant de bonne foi, il avoient l'un en l'autre tant de confiance, qu'après avoir tout réglé entre eux, ils rédigèrent leurs conventions en double, ils y apposèrent respectivement leurs sceaux, afin de pouvoir s'accuser et se convaincre respectivement, en cas de contestation. Hure Ita inter se composita conscriptaque et consignata, after os detreo accepti, ut uter corum conventis non stetisset, is ex syngraphá convinci posset. Dio. Cass. Lib. XLVIII, initius.

(6) Faire passer toutes les propriétés de l'Italie dans d'autres mains 1. Sylla d'haord, et César ensuite, avoient fait, comme on l'a déjà vu, de ces spoliations arbitraires des citoyens au profit de leurs adhérents, une des bases fondamentales de leur domination; mais ils n'avoient usé de ces mesures violentes qu'avec divers tempéraments, seton les lieux et les personnes. Les triumiris seutoient le besoin de reachérir sur les exemples politiques de César et de Sylla, parequ'ils enchérissoient sur leur audace et leur ambition. Ce n'est donc pas sans raison que nous lisons dans Dion Cassius le tableau des transes affeuses, des terceurs de tout gepre avec lesquelles on reçut à Rome les nouvelles de l'approche et del'arrivée d'Octave. Parmiles bruits que l'on fit courir à ce sujet, on répandit celui de sa mort, qui faisoié

1000

plaisir à beaucoup de monde. Inter allies rumores is quoque spargebatur, diem eum suum oblisse, eratque id multis voluptati. On pensoit qu'il ne s'avançoit lentement que parcequ'il étoit occupé à méditer les plans de ses fureurs et de ses vengeances. Existimantes non tâm infrantiste detentum, quâm mali aliquid molientem moras nectere. Les terreurs allèrent au point que plusieurs indivisha, desengerant de tout moyen de saint, se préparèrent à mourir. Ceux qui conservoient quelque sécurité étoient en fort peits nombres. Plerique in tantum pavorem devenerant ut câm nullas inire sue saluis rationes possent, interitui ses omnino pararent : paucissimi erant qui animo essent bono. Dio. Cass, lib. XLVIII, init.

(c) Andros étoit une des Cyclades. Elle fut ainsi nommée d'Andros, fils d'Eurymaque ou du frère d'Anius, qui fut le père des OEmotropes. Poy. Etienne de Bysance. Elle étoit à une petite distance de la pointe australe de l'Euhée, et très voisine de l'Ille de Tenos. Voyez Cellarius, lib. II, exp. 14, 139.

(10) Sclon Pline, Tenos n'étoit éloignée d'Andros que d'environ mille pax. Cétoit aussi une des Cyclades. Selon Etienne de Byzance, elle avoit en deux autres noms; la premier, Hydrusse, à cause de la multitude et de l'abondance de ses fontaines | les econd 3, Ophiusse, parcequ'on y trouvoit beaucoup de serpents. Athénée, dans le second livre de ses Dypnosophistes, prétend que l'eau d'une des fontaines de cette lle avoit cette propriété singulièrement romarquable, c'étoit de ne pas se mélanger avec le vin.

(11) C'étoit encore une des Cyclodes , fameuse sons plusieus rapports. On varie sur l'origine de son nom. Euphorion, entre autres, prétend qu'elle étoit aussi nommée d'un mot groc réges, qui signifie secréfier selon quelques interprêtes. Cette étymologis supposeroit que les habitants de cette lle étoient singulièrement religieux. S-lon Acclépiade, les femmes de l'Île de Naxos étoient les seules qui eusent la prérogative d'accoucher le huitième mois de leur gos-

P SIY GO

resse', soit qu'elles en finseent redevables à Junon, lorsqu'elle se fut liée d'amitié avec Bacchus, soit qu'elles en eussent obligation à Bacchus lui-même, en consideration de ce qu'il étoit venu au monde le huitième mois. Voy. Éticane de Byzance.

(12) Myndes étoit une ville sur les cêtes de la Carie, dans le voisinage l'Halicarnasse. Voyez Cellarius, liv. III, c. 3, 116.

- (13) Selon Étienne de Byzance, c'étoit une des Cyclodes des plus voisines de l'Eubée. Strabon, Tite-Live et Scylax en font mention.
- (14) Céos étoit une île de la mer Égée. Témoin ce vers pentamètre d'Ovide.

#### Cingitur Agao nomine Cea mari.

C'étoit dans son sein que le célèbre Simonide avoit reçu le jour. Voyez Cellarius, liv. II, c. 14, 141. C'est dommage que l'article qui concerne cette ile, chez É ienne de Byzance, ait été enveloppé dans une lacune de cet auteur.

- (15) Suivant le Scholiaste d'Apollonius Rhodius, Skiathos étoit une petite île de la mer de Thessalie, voisine de l'Eubée. Voyez Étienne de Byzance et Cellarius, liv. II, c. 14, n. 161.
- (16) Cétoit une des Orclades, avrc une ville de même non. Il parolt gw'elle avoit snotiennementée à peple Écusones, à cause de la supériorité de son vin. Pline l'ancien rapporte, dans son quatorzème livre, chap. VII, à la fin, que le médeciu Apollodore, dans la nomenclature des boss vins dont il avoit conseillé au roi l'Rolienée de s'abreuver, avoit compris le vin de l'éputation que les autres par lui indiqués, que parcequ'il n'étoit potable qu'au bout de six ans.
- (17) Il est probable que Sisinna, instruit par les amours d'Antoine et de Cléopâtre, de l'empire que les charmes du beau sexe avoient sur cet arbitre du destin des nations,

3.

Towns to Comp

comprit que la beauté de sa mère étoit le meilleur argument à opposer aux prétentions d'Ariarathe, et qu'il la meaa avec lui pour qu'elle lui sidât à plaider sa cause devant le tribunal d'Antoine. On se rappelle qu'à Rome une belle femme sauva la vie à son époux, mis au nombre des proscrits, en accordant ses favers à ce triumvir.

(18) N'est-il pas curieux de voir Antoine, revêtu du triumvirat, magistrature tyrannique élevée sur les débris de la liberté romaine, devenir ches les barbares l'exterminateur des tyrans. Cela rappelle ces beaux vers de Juvénal, où ce poète peint avec tant d'énergie un contraste de ce genre.

- « Quis tulerit Gracchos de seditione querentes ,
- « Quis cœlum terris non misceat et mare cœlo, « Si fur displiceat Verri, homicida Miloni,
- « Clodius accuset mæchos, Catilina, Cethegum.

D'ailleurs, il ne faut pas être la dupe de cette conduite d'Antoine: ce n'étoit pas pour rendre leur indépendance aux villes de la Syrie, qu'il donne la chasse aux usurpateurs qu' s'en étoient emparés. C'étoit pour les faire repasser sous une servitude pire que la première, puisque C'étoit sous la sienne.

(19) Schweighmuser a remarqué aur ces mots du texte hy 7 fi 5 Lar n'ouseur acrava-prè, que Gellen n'en avoir pas bien saisi le sens en traduisant ex aspectu mentem sucius. Desmares s'y est trompé pour avoir aveuglément suivi Geslen. Il auroit mieux fait s'il ett pris, dans ce passage, Claude de Seyssel pour guide. Ce dernier traducteur a en effer rendu le vrai sens du gree, en traduiànt, « Antoine voyant la beauté de la royne, et considérant «as prudence, etc. »

(20) Strabon, dans son quatorzième livre, page 445, de l'édition d'Issac Cassubon, fait mention d'un temple consacré à Diane Leucophryne dans la ville de l'ancienne AEslie, qui avoit pris la place de la ville de Magnésio, et qui , selon Xylander, est la ville de Smyrne. In ed que hodie est Smirna, fanum Diana Leucophrynes. Cet historien géographe ajoute que ce temple de Diane Leucophryne le cédoit à celni que la même déesse avoit à Ephèse, par sa grandeur et par la multitude de ses offrandes ; mais qu'il étoit d'une architecture bien plus régulière et plus riche d'ornements. Strabon ne dit rien d'ailleurs de l'étymologie de ce surnom de cette déesse. Celle qu'on trouve hasardée dans l'Encyclopédie par ordre de matières , tome III , part. Il des Antiquités, sous le mot Leucophryne, est une véritable dérision. « Leucophryne, dit l'auteur, surnom que les Mae gnésiens donnoient à Diane, et qui est pris, soit de Leucophrys, ville d'Asie en Phrygie, sur les bords du Méandre. a selon Xénophon, soit de Leucophris, ancien nom de l'ile « de Ténédos, où Disne avoit un temple célèbre. » Quoi! parceque Xénophon , dans le quatrième livre de son histoire grecque, fait mention d'une ville nommée Leucophrys, située dans les plaines arrosées par le Méandra, il s'ensuit, sans autre raison , que c'est de cette ville que Diane a tiré son surnom de Leucophryne ? parceque l'ancien nom de l'ile de Ténédos a été Leucophrys , selon Etienne de Byzance et selon Strabon, liv. XIII, p. 415, édition de Casaubon, et que Diane y a eu un temple célèbre , c'est de là que dérive , pour cette déesse, le surnom dont il s'agit ? Cette étymologie, j'en conviens, ne m'a pas paru plausible. Le citoyen Johannau, un des hommes de France que je connoisse des plus versés dans la science des étymologies, n'en a pas été plus content que moi, et il a pensé, comme moi, que ce surnom de Diane tiroit son origine du sens littéral des deux radicaux grees dont il est composé, Asunds et équis, ou pour m'exprimer selon les règles de la syntaxe , Aguzh , ocour , blanc sourcil. On sait en effet que, dans la mythologie, Diane est la même chose que la lune. Cet astre, dans son croissant, a la forme courbe d'un sourcil; et la teinte de blancheur que lui donne la lumière du soleil dans cet aspect, nous la présente réellement sous l'apparence d'un sourcil háanc. De là probablement le surions de Leucophryuc. C'èulit en général dans les phénomènes de la nature; commo dans leur véritable source, que les anciens instituteurs religieux puisoient la dénomination des divers objets de leur culte; et quoi qu'on puisse penser d'ailleurs de cette étymologie du mot Leucophryne, elle a du moins sur l'autre l'avantage de coincider avec le principe que nous venons de poser. Lilius Giraldi fait mention de ce surnom de Diane; et quoiqu'il soit assez soigneux, q'ailleurs, de donner en pareit cas les étymologies des surnoms des dieux ou des décesses, il n'a rien dit de celui-ci. Il s'est contenté de nous apprendre qu'Affglius, au lite de Leucophryen, avoit imaginé de lire Leucophryène. Cette conjecture est digne de cette glose d'Orléans qui a la réputation d'être plus obscure que le texte.

(21) Cétoient les habitants d'une ville nommée Andus par Étienne de Byrance et per Strabon. Elle étoit dans la Méditerranée, en face de la Phénicie, dans le voisinage de Tyr et de Sidon. Sur les côtes étoit une ville célèbre, selon Diodore de Sicile; liv. XVI, nommée Triplois, à cause que les citoyens qui la peuploient étoient, partie Tyriens, partie Sidoniens, partie Aradiens. Dion Cassius parle de ces derniers, et rapporte qu'ils arévolèrent contre les agents qu'Antoine leur enfoya pour les metre à contribution, et qu'ils poussèrent les choses jusqu'à en égorger quelques uns. Dion Cassius, lie. XLVIII.

(22) Je ne sais à quel propos Seysel, en parlant de ce prêtre de Diane, donne à entendre qu'il totei distingué par le nom de Mégabyze, pour raison d'un long habillement de toile blanche qu'il porte. Il n'y a rien dans le texte grec à quoi ces mois de sa version correspondent. Schweigheuser a pensé, avec quelque apparence de raison, qu'il étoit ici question d'un de ces prêtres du temple d'Éphèse dont parle Strabon dans son quatorrième livre, pag. 441, sédition de Casaubon, et que cet historien nomme Mégalobyzes, Meyac-AcéÇays, Sur ce pied-là, il faudroit lite dans Appien Mis-

γαλοδόζος , an lieu de Μεγαδόζου. Une chose , par exemple, qui mérite d'être remarquée, c'est ce que nous apprend Strabon au sujet de ces prêtres de Diane, savoir, qu'ils étoient eunuques. Il y avoit de bonnes raisons pour cela, ainsi qu'on va le voir, c'est que ces prêtres devoient avoir des jeunes personnes pour confrères. C'étoit en effet, on en conviendra, l'unique moyen de s'assurer de la virginité des prêtresses et de la chasteté des prêtres. On croiroit que ce genre de précaution devoit éloigner les novices d'un sacerdoce de cette nature. Pas du tout, Strabon rapporte qu'on attachoit un grand honneur à y être admis. Voici le texte de cet historiens Ίερέας δ'Εὐνούχους είχον, οῦς ἐκάλουν Μεγαλοδύζοῦς, καὶ ἀλλαγόθεν μετιόντας αξι τινας άξίους της τοιαύτης προσασίας. Καὶ ηγον έν τιμή μεγάλη \* συνιερασθαι δε τούτοις έχρηνπαρθένους. A propos de ces prêtres eunuques, les lecteurs qui aiment l'érudition ne seront peut-être pas fâchés de trouver ici un extrait de ce que le docte Walkenaer a laissé en manuscrit dans ses leçons inédites sur les antiquités grecques. Dodonai sacerdoses dicti fuere τόμουςοι. Sic illos vocat Lycophron in Alexandrd, v. 233. Istum locum tractans Eustathius ad Iliad. π. p. 1074, τόμουροι, inquit, οι έχει του Διος ύπο-Ontas, nal topoueas ai parteias. Respicit ibi locum ex Odyss. 7. v. 403. ubi in vetustissimis codicibus pro 86usens lectum fuisse Tougovers idem Eustathius meminit ad locum Odysseos, p. 611. Prostant super hac appellatione, variorum conjecturæ; è quibus cæteris præstare videtur illa Triglandii dissertationum theologicarum et philologicarum, anno 1728, Delphis editarum, p. 475; existimat vir doctissimus hac voce designari circumcisos, τόμουρος από τὸ τέμνειν την ούραν. Dodonai quippè sacerdotes veri nominis erant eunuchi. Consuetudines Dodonæi sacrarii ægyptiacas fuisse constat, et ipsius oraculi origo indè videtur repetenda. Jam verò Al gyptii more suæ gentis vulgò circumcidebantur, sed sacerdotes Ægyptii ut castimoniam observarent, partem sibi virilem præcidebant. Hoc ubi de illis tradit Eustathius ad Iliad. T. p. 1150, verba adfert non nominati cujusdam comici que Anaxandridæ esse comici liquet, ex Atheneo, lib. VII, p. 300. Introducitur in ista loco Gracus ostendens AEgyptiorum consetudines Gracomm moribus prorsis esse contrarias.

Oùn éoblesc ülna, êyà d'ê y' Hôquas Mánica τούτοις, niva cilcie, τύττο d'êyà Τόυ-ler κατοσθίουσας, Hink' är λάζω. Τοὺς lefèas ένδάδη μές δλακλήςους όμως Είται, πας' ὑμῖτ δὸ, ắς δοικεν, ἀπαγγμένους.

hæc sunt latina Grotii in excerptis, p. 642.

Non vesceris suilld, mihi nulla est caro Quæ sapiat meliin: sium tu veneraris eanem, Ego eundem, si epulis prægustarit, verbero. Lex nostra solos qui integro sunt corpore, Ast vestra muillos lex sacerdotes probat.

C'est à M. Marron, ministre de l'église réformée de Paris, et disciple du célèbre Walkenaer, qua je suis redevable de cet extrait.

(23) Φιλλιέγων Ιμεγιζεί μέται. Les deux mots grees, φιλαλέγων et φιλλικγία sont en usage puisqu'on les touve dans Platon. Le grammairien Hérodien le reconnolit; mais il condamne le verbe φιλλικγία. S'il entend le proscrire , comme synonyme de φιλλικγία. Θιλλικτία είναι είναι

Καὶ μὰν φιλοσοφεῖν φιλολογεῖν τ' ἀπακοδς Υμᾶς ἐπιμελῶς, καρτερεῖν θ' αίρουμένους ; Τὰν πεῖραν ὑγιᾶ λύ-ἰομαι τῶν δογμάτων, Dans les idées reques des anciens , comme dans les nôtres, la philologie étoit bien différente de la philosophie. Il y a loin en effet de l'une à l'autre. Au surplus, il est à remarquer que les auteurs du Dictionnaire de l'Académie, qui ont fit aux deux mots philologie et philologue l'honneur de les admettre, ont laissé le verbe philologue dans l'état de réprobation auquel Hérodien l'avoit condamné. Anathème assez bizarre, car ai la philologie et quelque chose, et qu'il y ait des philologues, on conçoit qu'il peut y avoir des hommes qui regardent comme un bonheur de passer leur vie à philologue.

(24) Desmares est tombé ici dans un contre-sens; il a traduit « ne faisoit habitude qu'avec les Grecs qui étoient au « service de Cléopàtre. » Ni le texte, ni les interprètes latins n'ont dit cela.

#### CHAPITRE II.

Octave arrivé à Rome, éprouve beaucoup de difficultés pour distribuer à ses troupes les terres promises. Manœuvres de Lucius Antonius, frère d'Antoine. Intrigues de Fulvie sa femme, et de Manius, à cet égard. Mutinerie des troupes d'Octave. Il les fait rentrer dans la subordination.

Ans XII. TANDIS qu'Octave s'en retournoit à Rome, sa Rome maladie devint plus grave. A Brindes, elle parut 713. même dangereuse, au point de faire répandre le bruit de sa mort (1). Après s'être rétabli, il fit son entrée à Rome, et remit aux amis d'Antoine les lettres qui leur étoient adressées. Les amis d'Antoine ordonnèrent à Calénus de faire passer deux de ses légions sous les ordres d'Octave; et ils envoyèrent en Libye un message à Sextius, pour qu'il remît également entre les mains d'Octave le commandement de cette province; ce qui fut exécuté. Les renseignements qui furent pris sur la conduite de Lépidus n'ayant fourni rien de grave à sa charge, Octave lui donna la Libye en compensation de son lot antérieur. Il fit vendre le reste des biens confisqués sur les proscrits qui n'étoient point vendus encore. Il éprouva beaucoup de difficultés pour distribuer son armée en colonies, et pour lui partager les terres; car les soldats demandoient les mêmes villes qui leur avoient été promises avant la

guerre, et qui avoient été choisies parmi les plus Ans

importantes de l'Italie. Les habitants de ces villes Rome, demandoient, au contraire, que toute l'Italie contri- 713. buât à cette répartition, ou bien que le sort en décidât

entre elles et les autres; les citovens qui devoient être dépouillés de leurs propriétés demandaient à être indemnisés au prorata de leur valeur; et il n'y avoit point d'argent. Les jeunes gens, les vicillards, les femmes, les enfants, se rendoient successivement à Rome, et remplissoient le Forum et les temples de leurs doléances et de leurs clameurs. Ils disoient qu'ils n'étoient nullement coupables; et que, quoiqu'ils fussent citoyens d'Italie, on leur enlevoit leurs possessions, leurs foyers domestiques, comme à des peuples conquis. Ce spectacle, ces lamentations excitoient la commisération, faisoient couler les larmes des citoyens de Rome; sur-tout lorsqu'ils réfléchissoient que ce n'étoit point pour l'intérêt de la patric, mais que c'étoit pour l'intérêt personnel des triumvirs, pour le changement de la forme de gouvernement que la guerre avoit été entreprise, et qu'on avoit promis de si amples récompenses; lorsqu'ils songeoient que les colonies qu'il étoit question d'établir, et qui seroient composées, au profit des triumvirs, de mercenaires disposés à les servir en cas de besoin, n'avoient pour objet que d'empêcher le retour du gouvernement populaire.

XIII. Octave opposoit aux réclamations des villes la loi de la nécessité. L'armée avoit l'air de ne pas se contenter de cette répartition ; et elle ne s'en contenta pas en esset. Les soldats empiétoient avec une

An insolente audace sur les propriétés de leurs voisins;

de ils s'étendoient au-delà de ce qui leur avoit été 213. concédé, et ils choisissoient les meilleures terres. Octave avoit beau leur reprocher leur conduite, et leur faire de plus amples concessions ; ils alloient leur train, parcequ'ils sentoient que les triumvirs nepouvant se passer d'eux pour se maintenir, ils pouvoient eux-mêmes n'avoir aucun égard à leurs remontrances; car le terme des cinq ans pour lequel ils s'étoient investis de l'autorité triumvirale approchoit, et le besoin qu'ils avoient les uns des autres. devenoit pour eux un lien de sécurité commune; pour les triumvirs, afin de se perpétuer dans le triumvirat à la faveur de l'armée; pour l'armée, afin de se perpétuer dans la propriété de ses concessions à la faveur des triumvirs qui les avoient faites; car les soldats sentoient bien que cette propriéténe seroit que précaire, si l'autorité de ceux à qui ils en étoient redevables. ne reposoit sur de solides fondements ; et par conséquent une bienveillance nécessaire leur commandoit de les protéger et de les défendre. Octave porta la générosité jusqu'à prendre dans les temples, à titred'emprunt, pour étendre ses largesses envers les plus pauvres de ses soldats. Il en résulta que l'armée tourna toute son affection du côté de sa personne. Ce qui contribua sur-tout à lui concilier plus particulièrement celle du plus grand nombre d'entre eux c'est que, quoique par les largesses qu'il fit à ses troupes, soit en propriétés foncières, soit en pro-

priétés urbaines, soit en argent, soit en habitations, il excitat contre lui les vives clameurs de ceux qui

étoient spoliés; il brava toutes ces clameurs par con- Ans sidération pour ses soldats.

XIV. Témoins de cette conduite d'Octave, Lucius 213. Antonius, le frère du triumvir, alors consul, Fulvie, la femme du triumvir, et Manius, qui étoit chargé de la gestion de ses affaires en son absence, cherchérent à empêcher que toutes ces opérations ne parussent être l'ouvrage unique d'Octave; ils craignirent que, seul, il ne recucillit toute la reconnoissance de l'armée, et qu'Antoine ne se trouvât par ce moven de côté dans l'affection des soldats. Dans cette vue, ils imaginerent des prétextes pour faire suspendre les distributions de terres jusqu'à son arrivée; mais l'impatience des troupes ne permettant point ce délai, ils demandèrent à Octave qu'il prît parmi les officiers des légions d'Antoine les chefs des colonies qu'il formoit de ces légions mêmes (2). Quoique Antoine eût abandonné tous ces détails à Octave, c'étoit pour eux une manière de se plaindre de ce qu'il agissoit en son absence. Ils allèrent jusqu'à présenter Fulvie et les enfants d'Antoine à l'armée, la suppliant avec de très vives instances de ne pas oublier Antoine, de garder le souvenir de sa gloire, de ses bienfaits, de ses services; car, à cette époque, Antoine jouissoit de la plus haute renommée, aux yeux des troupes, comme aux yeux de tous les autres citoyens. Tout le monde, en effet, lui attribuoit tout l'honneur du gain des batailles de Philippes, auquel Octave n'avoit pu prendre qu'une foible part, à cause de sa maladie. Octave ne se dissimula pas que cette prétention du frère et de la femme d'Antoine étoit un at-

rien à se reprochèr.

Ant tentat contre le traité qu'il avoit fait avec lui ; mais il céda par égard pour Antoine, et il leur laissale choix 713. de ceux des officiers de ses légions qui seroient mis à la tête des colonies (3). Ceux-ci, afin de se donner l'air envers les soldats d'avoir pour eux encore plusd'affection qu'Octave, leur permirent d'agir avecencore plus de licence. Il en résulta que plusieursautres villes, voisines de celles dont le territoire avoit été distribué aux troupes, et qui se voyoient livrées à toute l'insolence de leurs usurpations, vinrent en foule réclamer auprès d'Octave, et se plaindre de ce que l'envoi des colonies étoit encore plus désastreux que les proscriptions; de ce que celles-ci n'atteignoient du moins que des ennemis, au lieu que les autres faisoient le malheur de ceux qui n'avoient

XV. Octave sentoit toute la justice de ces réclamations, mais il étoit sans moyen pour porter remède à ces maux; car il n'avoit point d'argent pour payer la valeur des terres aux cultivateurs que l'on dépouilloit, et d'un autre côté, il ne pouvoit point différer d'acquitter envers ses troupes les récompenses promises, à cause des guerres qui lui restoient encore à faire. Pompée étoit en effet maître de la mer, et en mesure d'affamer Rome, Domitius Ænobarbus et Murcus se renforçoient chaque jour en troupes et en vaisseaux, et il étoit à craindre que l'ardeur des légions ne vînt à se relâcher, si les premières promesses qu'on leur avoit faites n'étoient point accomplies. Il étoit d'ailleurs très important pour les triumvirs de franchir le terme des cinq années de

leur magistrature qui étoit très prochain, et d'être Am appuyés encore une fois, à cet égard, par l'influence Rome. des légions. Tels étoient les motifs qui les portoient 213. à dissimuler pour le moment leurs excès, et leur insolence. Un soldat s'étoit présenté au théâtre, pour assister à un spectacle auguel Octave assistoit luimême. Ce soldat n'ayant pas pu se placer à l'endroit où sa place étoit assignée, étoit venu sans facon s'asseoir dans les rangs des chevaliers. Le peuple fit remarquer cette incongruité par ses eris, et Octave envoya ordre au soldat de se retirer; l'armée en témoigna de l'indignation. Une foule de soldats entourèrent le triumvir au moment qu'il se retira du théâtre, et réclamèrent leur camarade qu'ils croyoient qu'il avoit fait mettre à mort, parcequ'ils ne le voyojent pas : ee soldat parut, et les autres crurent alors qu'il ne faisoit que de sortir de prison. Il nia qu'on l'eût emprisonné, et raconta la chose comme elle s'étoit passée; mais ses camarades lui reprochèrent de s'être laissé endoctriner pour mentir, et ils lui dirent des injures, attendu qu'il trahissoit leurs commmuns intérêts (4). Tel fut l'excès d'insolence dont cet évenement donna l'exemple.

XVI. L'armée ayant été convoquée dans le champ de Mars, pour y traiter la matière du partage des terres, les troupes se hâtèrent d'y aller prendre poste avant le jour; Octave se fit attendre, et elles en montrèrent du mécontentement. Le centurion Nonius prit la liberté de leur en faire franchement des reproches; il les rappela aux égards convenables de la part des subordonnés envers leurs ches, et

Ans représenta que la lenteur'd'Octave étoit l'effet de sa de mauvaise santé, sans nulle intention de mépris de 213. sa part. Les troupes commeucèrent par molester ce centurion, en l'accusant de flagornerie. Les esprits s'étant échauffés à ce sujet de proche en proche, ce centurion fut charge d'invectives; on en vint aux coups, il prit la fuite; on le poursuivit, il s'élança daus le Tibre; on l'en retira; on le mit à mort (5), et son cadavre fut jeté sur le chemin même par où Octave devoit arriver. Les amis du triumvir s'efforcèrent de le détourner de se rendre au champ de Mars, et de se présenter à son armée en fureur; mais il s'y rendit, dans la crainte que cette fureur ne fit de plus grands progrès, si les troupes ne le voyoient point paroître. A l'aspect du corps de Nonius, il se détourna un peu de son chemin; il parla de cet attentat, et s'en plaignit, en le regardant comme l'ouvrage d'un petit nombre d'individus; il exhorta ses soldats à avoir, à l'avenir, plus d'indulgence les uns pour les autres; il procéda au partage des terres; il permit à ceux qui s'étoieut distingués de demander des gratifications; il en donna à quelques uns de ceux qui n'en avoient pas mérité, et qui ne s'y attendoient pas. Le grand nombre de ses soldats, étonnés de la prudence (6) qu'il montra dans cette occasion, se repentirent de l'excès auquel on s'étoit porté contre Nonius; ils en rougirent, ils se le reprochèrent à eux-mêmes, et invitèrent Octave à faire rechercher ceux qui avoient commis l'attentat. et à les faire punir. Il leur répondit qu'il les connoissoit, mais qu'il ne les puniroit que par le seul

remords de leur crinie, et par la honte que leur Ausen faisoient leurs compagnons d'armes. Ce trait de de fanne, clémence, joint à l'abondance de ses largesses envers 713. ses soldats, changea sur-le-champ en acclamations honorables leurs séditieuses dispositions.

XVII. Nous ne citerons que ces deux exemples, entre beaucoup d'autres, de la difficulté qu'avoient les triumvirs à contenir leurs troupes dans le devoir. Cette indiscipline avoit plusieurs causes. Le plus grand nombre des chefs étoient constitués en autorité. sans aucune forme légale d'élection, ainsi que cela se pratique au milieu des discordes civiles. Les armées n'étoient plus levées ni enrôlées selon les anciennes lois militaires (7); elles ne l'étoient plus pour le service de la patrie : ce n'étoit plus pour les intérêts de la république qu'on les mettoit sur pied ; ce n'étoit que pour l'intérêt personnel de ceux qui s'en arrogeoient le commandement; et ceux-ci n'invoquoient pas envers leurs troupes l'autorité des lois, ils se les concilioient en leur promettant personnellement des largesses. Ce n'étoit point contre les ennemis de Rome qu'ils les faisoient marcher, c'étoit contre leurs propres ennemis; ce n'étoit point contre les étrangers, c'étoit contre leurs propres concitoyens, contre leurs égaux (8). Telles furent les causes qui détruisirent le frein de la discipline militaire. Les soldats pensoient que c'étoit moins pour une expédition qu'ils portoient les armes, que pour appuyer de leur bienveillance et de leur opinion l'intérêt d'un parti; et que leurs chefs avoient besoin d'eux nécessairement pour leur propre avantage. La déHITOIRE DES GUERRES CIVILES, etc.

An fection étoit anciennement un délit irrémissible pour de Rome, les troupes romaines. Alors elle étoit récompensée 713. par des largesses. Et ce ne furent pas seulement les armées en corps qui en donnèrent l'exemple ; les plus illustres personnages en firent autant. Ils ne regardoient pas comme une défection de passer d'un parti dans un autre du même genre. Car tous les partis se ressembloient. Il n'en existoit aucun autre qui fût séparément dirigé contre des ennemis communs, contre des ennemis du peuple romain. Les chefs de parti, également hypocrites, faisoient tous semblant d'agir uniquement pour le salut de la patrie; ce qui rendoit les défections d'autant plus faciles, puisqu'on voyoit l'intérêt de la patrie de chaque côté. Ceux qui étoient à la tête des troupes ne se dissimuloient point le véritable état des choses; mais ils étoient forcés de fermer souvent les yenx sur les excès de leurs soldats, parcequ'ils sentoient que ce n'étoit pas l'autorité des lois, mais l'appât des largesses qui leur en avoit donné le commandement. Telles étoient les sources de l'insubordination et de l'esprit séditieux qui s'étoient répandus généralement parmi les troupes.

#### NOTES.

(1) VOYEZ ci-dessus , chap. I , n. 8.

- (2) Desmares a traduit, comme si Lucius, Falvir, et Manius, avvient demandé pour eux-mêmes l'emplor de conduire à leur destination les colonies formées des légions d'Antoine. Je crois qu'il s'est trompé. Foyez la version latine de Schweigheuser.
- (3) Desmares est tombé ici dans un contre-seas complet. Il a traduit, « et ainsi on mena ses légions aux colonis , où « ils firent d'étranges désordres. » Il failoit au moins, où « ilse firent ç car légion est un mot féminin. D'ailleurs, il n'est pas du tout question de désordres dans le texte. On lit dans la version latine de Schweighæuser, atque ita ab Antonii necessariis nominati sunt qui Antonianas legiones in colonisa declacerent.
- (4) Sudone raconte le même fait avec les mêmes circonstances. A le vétité, on remarque de plus dans son sécit, que si le soldat en question n'eût point reparo sans avoir aucum mal, Octave auroit été personnellement en danger. Nam câm spectaculo ludorum gregarium militim in XIV ordinibus sedentem excitari per apparitorem jussisset, ramore ad obsérectatoribus dilato, quasi cundem mox et discruciatum necasset. Minimâm abjuit quin periret concursu et indignatione turbe militaris. Saluta fuit quòd qui desiderabetur repenté comparuit incolumis ac sine injurid. Suet. Oct. Cas. 14.
- (5) Le texte porte l'étabourres messes, que la version latine de S. hweigheuser a correctement rendu par aguis extractum necarent. Desmures a eu donc tort de traduire, i se jette dans la rivière, ils Py tuent, le tirent hors de Peau.
- (6) Cette prudence d'Octave n'étoit qu'une véritable lâcheté. Ce n'étoit pas ainsi que César s'y prenoit lorsque ses 3. 3

troupes se livroient à la sédition. C'est ce trait de la vie d'Octave et quelques autres du même genre qui ont fourni à Montesquieu de quoi le peindre d'après nature dans le portrait que voici. « Je crois qu'Octave est le seul de tous les capi-« taines romains qui ait gagué l'affection des soldats en « leur donnant sans cesse des marques d'une lacheté natu-« relle. Dans ce temps-là les troupes faisoient plus de cas « de la libéralité de leur général que de son courage. Peut-« être même que ce fut un bonheur pour lui de n'avoir « point cette valeur qui peut donner l'empire, et que cela « même l'y porta. On le craignit moins. Il n'est pas ini-« possible que les choses qui le déshonorèrent le plus aient « été celles qui le servirent le mieux. S'il avoit d'abord « montré une grande ame , tout le monde se seroit méfié de « lui ; et s'il eût eu de la hardiesse, il n'auroit pas donné a à Antoine le temps de faire toutes les extravagances qui le « perdirent. « Grand. et décad. des Rom. ch. 13. Montesquieu, comme on voit, ne s'est pas laissé aveugler sur le compte d'Octave par les contagieuses flatteries de Paterculus et de Dion Cassius. Nous avons eu occasion de citer plus haut le même passage de Montesquieu.

(7) Teis πατρίοις έθεσιε. C'est le synonyme de πατρίφ νόμφ, que nous avons noté ci-dessus, livre II, chap. 7, note 6.

(8) Si l'on étoit tenté de me chicaner sur cette expression, je la justifierois par ce passage de la tragédie de Makomet de Voltaire, où Zopire dit à Mahomet,

« A Médine où tu règnes, » « Où tu vois tes égaux à tes pieds abattus, » МАНОНЕТ.

e Des égaux! Dès long-temps Mabomet n'en a plus.

#### CHAPITRE HIL

Lucius Antonius, à l'instigation de Fulvie et de Manius, leve l'étendard contre Octave. I fforts des troupes des deux partis, et des grands de Rome, pour les réconcilier. Octave s'y prête de bonne foi. On se d'spose à la guerre des deux côtés. Forces respectives de Lucius Antonius et d'Octave. Les hostilités commencent, sans espoir de conciliation.

XVIII. CEPENDANT la famine désoloit Rome, Ans Pompée empêchoit qu'on ne put y recevoir des vivres Rome. par mer, et les guerres avoient anéanti la culture 713. des terres par toute l'Italie. Le peu qu'elle produisoit étoit absorbé par les troupes. Les vols nocturnes devinrent fréquents dans la ville. Au vol se joignirent des brigandages encore plus atroces qui étoient commis impunément, et dont les soldats étoient réputés les auteurs. Au milieu de ces désordres, les plébéiens fermèrent leurs boutiques, et chassèrent des tribunaux les magistrats en fonctions, comme si l'on n'avoit plus eu besoin ni d'arts mécaniques. ni de juridiction dans une ville qui manquoit de tout, et qui étoit la proie des brigands.

XIX. D'un autre côté, Lucius Antonius, citoyen ami des principes populaires, et indigné contre les triumvirs, dont la tyrannie ne paroissoit pas devoir cesser au terme qui lui avoit été prescrit, déclamoit hautement contre Octave, et se montroit chaque

Ans jour plus ouvertement contre lui. Il étoit le seul des

de grands de Rome qui osât accueillir les infortunés 713. cultivateurs qu'on dépouilloit de leurs héritages, et qui venoient implorer à Rome l'assistance de tous les hommes puissants; il étoit le seul (1) qui osat leur promettre son secours, tandis que, de leur côté, ces malheureux lui promettoient de le servir en quoi que ce pût être. L'armée d'Antoine, d'une part, et celle d'Octave, de l'autre, instruites decette conduite de Lucius , la lui reprochèrent comme contraire aux intérêts d'Antoine. Fulvie même lui remontra que c'étoit jeter à contre-temps des semences de guerre. Mais Manius eut bientôt adroitement changé les idées de Fulvie à cet égard, en lui insinuant que, tant que la paix se maintiendroit en Italie, Antoine demeureroit auprès de sa Cléopâtre; au lieu que si la guerre s'y allumoit, il y retourneroit bien vite. Excitée par ces sentiments de jalousie naturels chez les femmes, Fulvie encouragea Lucius à continuer de contrarier les opérations d'Octave (2). Celui-ci étant parti pour aller installer ses dernières colonies, Fulvie le fit suivre par les enfants d'Antoine et par Lucius son frère, pour éviter qu'étant seul sous les yeux de l'armée, cette circonstance ne servit à lui donner sur elle un plus grand ascendant. Octave envoya des corps de cavalerie pour battre les côtes du pays des Bruttiens (3) que Pompée ravageoit. Lucius crut, ou fit semblant de croire, que cette cavalerie marchoit contre lui et contre les enfants de son frère. En conséquence, il s'entoura de quelques forces pour la sûreté de sa personne, il se

porta vers les colonies formées des troupes d'Antoine, et aceusa devant elles Octave de déloyanté
Romire,
envers le triumvir son collègue. Octave leur fit dire
713. au contraire que l'amitié et l'unité d'intérêts régnoient entre Antoine et lui; que Lucius (4) avoit
des vues particulières en cherchant à les mettre en
état de guerre l'un contre l'autre; qu'il visoit à détruire le triumvirat, dans lequel reposoit la sécurité
des soldats à qui des colonies avoient été distribuées,
et que la cavalerie qui étoit actuellement sur les côtes
du pays des Bruttiens, se renfermoit dans les ordres
qu'elle avoit reçus de lui.

XX. Instruits de ectte mésintelligence, divers chefs de troupes s'étant réunis à Téanum (5), s'interposèrent (6) pour arbitres, et les rapprochèrent à ces conditions; savoir, que les consuls administreroient les affaires de la république, sans éprouver aucune entrave de la part des triumvirs; que le partage des terres seroit exclusivement circonscrit. et n'auroit lieu qu'en faveur de ceux qui avoient assisté à la bataille de Philippes; que la partie de l'armée d'Antoine qui étoit alors en Italie auroit exactement la moitié de l'argent qui étoit résulté des confiscations, ou que la vente ultérieure des biens des proscrits produiroit eneore; que ni l'un ni l'autre des triumvirs ne feroient de nouvelles levées de troupes en Italie; que dans la guerre qu'Oetave alloit entreprendre contre Pompée, deux des légions d'Antoine passeroient sous ses ordres; que le chemin des Alpes seroit ouvert aux forces qu'Octave alloit envoyer en Ibérie, ct qu'Asinius Pollion cesseroit de leur en fermer le passage (7); qu'enfin, sur la foi de ce traité, Lucius congédieroit la garde personnelle dont il s'étoit environné, et qu'i rempliroit ses fonctions en pleine sécurité. Telles furent les conventions à la faveur desquelles ils se rapprochèrent, par l'entre mise de leurs arbitres respectifs; mais il n'y eut d'exécutés que ces deux derniers articles. Lucius liceucia sa garde, et Salvidienus passa les Alpes malgré ceux qui les gardoient (8).

XXI. Comme les autres articles restoient sans exécution, ou tardoient à la recevoir, Lucius se retira à Préueste, disant qu'i se défioit d'Octave, qui étoit entouré de satellites sous prétexte de son titre de triumvir, tandis qu'il étoit lui-même sans désense. Fulvie vint joindre Lucius, en alléguant que, de son côté, elle redontoit pour ses enfants les manœuvres de Lépidus; car elle se servit du nom de ce dernier au lieu de celui d'Octave (a). Lucius et elle rendirent compte à Antoine, par leur correspondance, de l'état des choses. Des amis lui furent envoyés chargés de ces lettres pour l'instruire dans le plus grand détail. Nous n'avons pu, malgré nos recherches, rien trouver de ce qu'Antoine avoit ostensiblement répondu à ce message. Là-dessus les divers chefs de troupes se réunirent de nouveau, se promirent avec serment de concilier encore une fois Octave et Lucius selon ce qui paroîtroit convenable, et de forcer à se soumettre an traité celui qui s'y refuseroit. En conséquence ils mandèrent Lucius qui refusa de se rendre. Octave profita de ce refus pour déclamer contre Lucius, et pour exciter contre hui l'animosité des chefs qui avoient voulu négocier Andeur réconciliation et celle des principaux citoyens de Rome. Geux-ci vinrent vers Lucius ; ils l'invitérent 713. à prendre pitié de Rome et de l'Italie, à ne pas les replonger dans l'horreur des guerres civiles, et à leur permettre, ou aux divers chefs de l'armée, de prononcer entre Octave et lui.

XXII. Pendant que Lucius montroit de la déférence pour ces représentations et pour ceux qui les lui adressoient, Manius prit arrogamment la parole, et dit : « Qu'Antoine n'étoit occupé qu'à ramasser « de l'argent chez les peuples étrangers, tandis « qu'Octave se concilioit d'avance toutes les troupes « et les habitants des lieux les plus importants de « l'Italie, par toutes sortes de complaisances et de « bons offices; qu'il avoit fait à Antoine la perfidie « de rendre l'indépendance à la province des Gaules « dont le commandement lui avoit antérieurement « été donné, et qu'au lieu des dix-huit villes, qui « scules avoient d'abord été promises à l'armée, il « lui distribuoit presque toute l'Italie; qu'au lieu des « vingt-huit légions seulement qui avoient pris part « à la bataille de Philippes, il en admettoit trente-« quatre, non seulement au partage de terres, mais « encore au partage de l'argent qu'il prenoit dans « les temples, sous prétexte de faire la guerre à « Pompée, contre lequel il n'avoit encore rien en-« trepris, quoique Rome sut en proie à la samine (10); « qu'en cela, ses vues étoient de gagner l'affection « de l'armée au détriment d'Antoine, et que, quant « aux biens confisqués, c'étoient moins des ventes que Am de gratuites libéralités qu'il en faisoit aux soldats, de Rome. « que s'il vouloit sérieus-ment entretenir la bonne 7.3. « intelligence, il devoit se soumettre à rendre raison « de tout ce qu'il avoit déjà fait, et, à l'avenir, ne « faire que ce qui auroit été réglé et convenu en « commun. » Ce fut avec ce ton d'arrogance que Manius prétendit qu'Octave ne pût rien faire de son autorité privée, et que les arrangements pris entre Autoine et lui n'eusseut aucun effet; car il avoit été déterminé entre eux que chacun exerceroit de son côté une autorité suprême, et qu'ils en imprimeroir nt le secau à tout ce qu'ils feroient l'un et l'autre. Octave ne se dissimula plus , d'après toutes ces circonstances, qu'il en fautroit venir aux mains, et des deux côtés l'on se prépara à la guerre.

XXIII. Dans la ville d'Ancone avoient été placées en colonie deux légions qui avoient servi d'abord sous César, le père adoptif d'Octave, et ensuite sons Antoine. Instruites des dispositions que les chefs des denx partis faisoient en particulier l'un contre l'autre, et excitées par l'attachement qu'elles avoient pour Antoine et pour Octave, elles envoyèrent une députation à Rome (11) pour supplier que l'on mit fin à ces dissensions. Octave déclara à ces députés qu'il n'avoit nulle intention de se mettre en état de guerre contre Autoine; mais que Lucius, son frère, cherchoit à se mettre en état de guerre contre lui. Ces députés se réunirent aux autres chefs de ces deux légions, et convinrent d'envoyer en commun une députation à Lucius pour l'inviter à laisser prononcer juridiquement sur les différents qui existoient

entre lui et Octave; ils laissèrent entrevoir d'ailleurs Ass ce qu'ils étoient décidés à faire, si cette proposition Rome. étoit refusée. Lucius l'accepta. On établit le rendez- 213. vous à Gabics (12), ville qui étoit à une distance égale entre Rome et Préneste. On éleva un tribunal pour les juges, et deux tribunes en avant pour les orateurs, ainsi que dans les tribunaux ordinaires. Octave arriva le premier, et il envoya de la cavalerie, du côté par où Lucius devoit arriver, afin d'observer si l'on ne lui tendoit pas quelque piège. Ce détachement en ayant rencontré un autre envoyé par Lucius, ou pour le devancer, ou pour éclairer également les chemins, il fondit dessus et tua quelques hommes. Lucius rétrograda, dans la crainte, comme il le déclara, d'une embuscade. Les chefs de la négociation lui firent dire de se rendre, en lui promettant de lui envoyer une escorte; mais il s'y refusa.

XXIV. Toute conciliation étant ainsi devenue impraticable. Lucius et Octave résolurent de prendre les armes, et lis commencierent par s'attaquer réciproquement avec amertume dans leurs proclamations. Les forces de Lucius consistoient en six légions, dont il avoit déjà le commaudement lorsqu'il arriva au consulat, et en onze autres légions d'Antoine, qui étoient sous les ordres de Calénus, et qui toutes se trouvoient en Italie. Quant à Octave, il avoit à Capoue quatre légions; il avoit auprès de lui ses colhortes prétoriennes, et Salvidiénus, à la tête de six légions, alloit se rendre en Ibérie. Lucius tiroit son argent des provinces soumises à Antoine,

Ass où la paix régnoit. Toutes celles au contraire qui étécent échues à Octave, à l'exception de la Sar-733. daigne, étoient en proie à la guerre. Il mit donc à contribution, en promettant de rendre avec reconnoissance ce qui lui seroit prêté, les trésors des temples, celui du Capitole à Rome, celui d'Antium (14), celui de Lanuvium (15), celui de Némus (16), celui de Tibur, villes daus lesquelles sont encore aujourd'hui de riches trésors sacrés (17).

XXV. On s'étoit soulevé contre lui au-dehors de l'Italie. Les proscriptions, l'établissement des colonies, ses dissensions avec Lucius, avoient concouru à accroître la réputation et les ressources de Pompée; car tous ceux qui craignoient pour leur personne, tous ceux qu'on avoit dépouillés de leurs biens, tous ccux qui abhorroient (18) le triumvirat étoient venus de préférence chercher leur refuge auprès de lui. D'un autre côté, les jeunes gens qui étoient avides, par l'appât du gain , du métier de la guerre , et qui croyoient indifférent de porter les armes pour tel ou tel parti, parcequ'ils voyoient que ce seroit toujours pour des Romains, s'étoient décidés en faveur de Pompée dont la cause leur sembloit plus juste. Le butin qu'il avoit fait sur les mers l'avoit enrichi. Il avoit beaucoup de vaisseaux dont les équipages (10) étoient au complet. Murcus s'étoit joint à lui, en lui amenant deux légions, cinq cents archers, beaucoup d'argent, quatre-vingts vaisseaux et d'autres troupes qu'il avoit tirées de Céphalonie (20). Cette brillante situation de Pompée a fait croire que s'il cut marché contre l'Italie, dans ce moment où elle étoit aux



DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. III.

prises avec la famine, où le feu des dissensions civiles venoit de se rallumer, et où tous les regards de se tournoient vers lui, il s'en scroit facilement rendu 713. maître. Mais Pompée cut l'imprudence de croire qu'au lieu d'attaquer, il devoit se tenir sur la dé-

fensive; ce qu'il fit jusqu'à ce qu'il fût vaincu.

XXVI. Dans la Libye, Sextius, licutenant d'Antoine, venoit, en vertu de l'ordre que lui en avoit fait donner Lucius, de remettre l'armée dont il avoit le commandement à Fangon, lieutenant d'Octave. Sur l'avis qu'il reçut de reprendre ce commandement, il marcha contre Fangon, qui ne voulut point le lui rendre, avec une armée qu'il forma de déserteurs de Fangon qui repassèrent sous ses drapeaux, de Libyens, et d'autres troupes que lui fournirent les rois du pays. Les deux ailes de Fangon furent battues, son camp fut pris. Il crut que ce revers étoit l'œuvre de la trahison; il se donna la mort, et Sextius reprit le commandement des deux Libyes (21). Lucius engagea Bocchus, roi de Mauritanie, de porter la guerre en Ibéric contre Carinas, lieutenant d'Octave. D'un autre côté, Enobarbus, à la tête de soixante-dix vaisseaux montés par deux légions, par un certain nombre d'archers et de frondeurs, par quelques troupes légères et quelques gladiateurs, parcouroit la mer Ionienne, ravageant toutes les côtes soumises aux triumvirs. Il s'étoit dirigé sur Brindes; il s'étoit emparé d'une partie des trirèmes d'Octave; il avoit brulé les autres. Il avoit bloqué les habitants de cette ville dans l'enceinte de leurs murailles, et livré leurs campagnes au pillage (22).

13

Ans XXVII. Cependant Octave envoya une légion à de Brindes, et se hâta de faire rétrograder Salvidiénus, 13. qui étoit en route pour se rendre en lbérie (23).

Lucius et lui répandirent des émissaires en Italie, chargés de leur lever des troupes. Ces troupes s'attaquèrent réciproquement, tantôt par escarmouches, tantôt par des combats plus importants, et le plus souvent par des embuscades. Les peuples de l'Italie avoient beaucoup d'inclination à se ranger du parti de Lucius, parcequ'ils regardoient la guerre qui se préparoit comme destinée à les défendre contre les nouvelles colonies. Ce n'étoit pas seulement parmi les habitants des villes dont le territoire avoit été promis spécialement aux armées que se manifestoient ces dispositions à se soulever, c'étoit parmi ceux de toute l'Italie, qui craignoient la même spoliation. On chassoit des villes, on égorgeoit ceux qui empruntoient, pour le compte d'Octave, les trésors sacrés ; on s'emparoit des murailles, et l'on se déclaroit ouvertement pour Lucius. D'on autre côté, ceux des soldats à qui des colonies avoient été assignées, se déclaroient en faveur d'Octave. Chacun prenoit ainsi parti, comme dans une guerre où il s'agissoit de ses intérêts personnels.

XXVIII. Sur ces entrefaites, Octave eut encore recours au sénat et à l'ordre des chevaliers; et après les avoir convoqués, il leur tint le discours suivant: « Les partisans de Lucius, je le sais, m'accusent de « (oiblesse et de lâcheté, parceque je n'ai point voulu « employer encore contre eux la force des armes, et π je m'attends bien qu'ils me reprocheront encore Aus « la démarche que je fais, en ce moment, auprès de Bone. « vous. Cependant j'ai des troupes pleines d'ardeur 213. « et de courage, soit celles qui, dépouillées par Lu-« cius des colonies que je leur avois assignées, par-« tagent avec moi cette injure, soit les autres qui « sont sous mes ordres. Je suis également en mesure « sous les autres rapports. Il ne me reste plus qu'à me « décider. Mais je répugne à rallumer le feu de la « guerre civile, sans une extrême nécessité, et à « mettre aux prises, les uns contre les autres, le peu « de citoyens qui nous restent. Sur-tout quand je « réfléchis que les détails de cette guerre civile ne « nous viendront plus de la Thrace ou de la Macé-« doine, mais de l'Italie même, de l'Italie, qui, sans « parler du sang dont elle doit être inondée, doit « se voir exposée à tant de calamités, si elle devient « pour nons le théâtre de la guerre. J'y répugne par « ces motifs, pour ce qui me concerne; et je déclare « encore ici, en ce moment, que je n'ai nulle in-« tention de rien faire contre les intérêts d'Antoine, « et qu'à cet égard je n'ai contre lui aucune plainte « à former. Je vous exhorte donc, au nom de vos « propres intérêts, à faire sentir à Lucius ses torts « envers moi , et à nous réconcilier ensemble. S'il « ne se laisse point persuader actuellement, je lui « prouverai sur-le-champ que ma modération, « jusqu'à ce moment, a été le fruit de ma prudence, « et non pas de ma lâcheté. Au surplus, je vous prie « de me servir de témoins, soit auprès de vous-« mêmes, soit auprès d'Antoine, de la déclaration

« de mes sentiments, et de vous ranger de mon « parti, si Lucius persévère dans son insolence, » 713.

XXIX. Après ce discours d'Octave, quelques uns des sénateurs se rendirent de nouveau à Préneste. Lucius leur répondit que déjà les hostilités étoient commencées de part et d'autre; qu'Octave n'étoit qu'un hypocrite, et qu'il venoit d'envoyer à Brindes une légion pour s'opposer au retour d'Antoine. Manius, de son côté, montra une lettre vraie ou fausse d'Antoine, dans laquelle il ordonnoit de prendre les armes, si quelqu'un osoit attenter à son autorité. Les sénat urs lui observèrent que si, en effet, il avoit été commis quelque attentat contre l'autorité d'Antoine, il devoit céder à l'invitation qu'on lui faisoit de faire prononcer juridiquement la-dessus. Mais Manius éluda la proposition, en supposant beaucoup d'autres griefs ; de manière que les députés du sénat s'en retournèrent sans avoir rien obtenu. Il n'y eut pas de nouvelle convocation du sénat pour instruire Octave du résultat de cette démarche, soit que chacun lui en rendit compte en particulier, soit par pudeur, soit par toute autre raison. La guerre éclata, et Octave entra en campagne, laissant Lénidus à Rome avec deux légions. Ce fut alors que le plus grand nombre des patriciens manifestèrent leur aversion pour le triumvirat, en se déclarant en faveur de Lucius.

## NOTES.

(1) LUCIUS Antonius étoit consul à cette époque, et l'autorité qu'il avoit à ce titre lui donnoit beaucoup d'avantage.

(2) S'il faut en croire Dion Cassius, Fulvie n'avoit de son sexe que les formes. Elle joignoit à beaucoup de vigueur , à beaucoup de virilité dans l'ame, une grande capacité pour les affaires. A propos du consulat de P. Servilius et de Lucius Antonius, il donne à entendre que ces deux consuls ne furent consuls que de nom , et que tout roula sur la tête de Fulvie. Elle prit, ajoute cet historien , un tel ascendant , que , bellemère d'Octave et semme d'Antoine , le sénat et le peuple n'agissoient que par son impulsion. L. Antonius avoit sollicité les honneurs du triomphe, à l'occasion de quelques succès militaires. Tant que Fulvie s'y opposa, ces honneurs lui furent refusés. Il ne les obtint que de l'agrément de Fulvie : et comme, selon la judicieuse remarque de l'historien, disposer des honneurs du triomphe, en être l'arbitre, c'est être plus puissant que de les obtenir. Lucius eut beau s'entourer de tous les ornements du triomphe, eut beau même faire célébrer les jeux ordinaires, en pareil cas, on ne vit dans tout cela que Fulvie. Florus prétend, dans le court chapitre qu'il a consacré à la guerre de Péruse, qu'on vit Fulvie ceinte d'un glaive, se mettre quelquefois à la tête des légions. Fulvia, gladio cincta, virilis militia, etc.

(3) Cétoient les peuples qui habitoient la péninsule de l'Italie qui forme la pointe de la Botte, voisine de la Sicile. Berkélius a judicieusement relevé l'erreur d'Éteinen de Byzance, qui fait de la Bruttie une partie de la Sicile. Ce pays, qui dépend aujourd'hui du royaume de Naples, porte le nom de Calabre.

(4) Selon Dion Cassius, c'étoit Fulvie qui étoit l'ame de toute cette intrigue; et Octave, afin de ne laisser aucun doute sur ce point, et de persunder au peuple romain que ce n'étoit qu'à elle qu'il en vouloit, et null-ment à Antoine, répudis soleanellement Cloids, fille de l'ultre et de Clo ius, le célabre canemi de Cicéron, son premier mari. A ce premier outrage, Octave en joignit un second. Il prétendit qu'il répudioit Clodia sans avoir jamais consommé son marisge avec elle, quoiqu'il ett été long-temps son époux, soit que ce ne fût de sa part q'u'une injurieuse perfidée, soit qu'il etc réellement mis de longue main ce divorce dans ses projets. Dion Cassins, liv. XVIVII.

- (5) Il y avoit, en Italie, deux Téanum, l'une Téanum Sidicinum; l'autre, Téanum Apulum. Il est asser difficile de déterminer ici dans laquelle de ces deux villes eut lieu l'espèce de congrès dont Appires parle en cet endroit. Il est néanmoins probable que ce fut dans la première de ces deux
- cités, comme la plus voisine de Rome.
- (6) Selon Dion Cassius, ce fut Octave qui, craignant sérieusement les conséquences de la situation critique où il se trouvoit, engagea sous main les chefs des troupes à faire cette démarche. En sacrifiant tour à tour, dans ses puériles vacillations, les intérêts de l'armée à ceux des citoyens, et les intérêts des citovens à la cupidité de l'armée, il avoit fini par s'aliéner tous les cœurs. De sanglantes rixes avoient eu lieu à Rome et dans plusieurs villes de l'Italie entre la soldatesque et les citoyens. Le corps de troupes auquel il avoit donné ordre de se rendre en Ibérie s'étoit livré à Plaisance à de violents excès contre les habitants, qui furent contraints de se laisser mettre à contribution. Calénus et Ventidius, qui commandoient pour Antoine dans la Gaule Transalpine, étoient entrés en campagne pour venir barrer le chemin de l'Ibérie aux troupes d'Octave. Effrayé de toutes ces circonstances, il sentit la nécessité de composer avec Lucius Antonius et Fulvie. Ce fut dans cette vue qu'il provoqua clandestinement le congrès de Teanum. Territus Casar ne quid gravius pateretur, cum consule et Fulvid pacem componere statuit; et quia ipse per se privatim nihil effi-

ciebat, ad veteranos confugit, et per eos de pacificatione egit. Dio. Cassius, lib. XLVIII.

- (7) Voyes la note de Schweighæuser sur cet endroit.
- (8) Voyez la note précédente.
- (9) Fulvie qui vouloit, à quelque prix que ce fût, allumer la guerre pour arracher son époux des bras de Cléopâtre, dut faire tout ce qui étoit en son pouvoir pour rompre cet accord, si tant est qu'il ait été consommé. Ce qui me semble le rendre douteux, c'est que Dion Cassius n'en parle pas, et qu'il dit, au contraire, que Fulvie, connoissant l'avantage de sa situation du moment sur celle d'Octave, se hâtoit d'en profiter. Elle s'étoit formé un conseil des sénateurs et des chevaliers qui avoient embrassé sa cause. Elle y concertoit avec eux toutes ses mesures. Elle faisoit des proclamations selon les circonstances; ce qui étoit moins étonnant que de la voir, ceinte d'un glaive, inspecter les troupes, leur donner elle-même le mot d'ordre, et les haranguer souvent. Dion Cassius , liv. XLVIII. Au reste , il est curieux de voir l'étrange contre-sens dans lequel Desmares est tombé sur ce passage. « Fulvie se réfugia aussi auprès de Lépide, « sur la crainte qu'elle disoit avoir pour ses enfants ; car elle « avoit meilleure opinion de lui que de César, »

(10) Desmarea est tômbé ici dans une inadvertance assez grave. Il a traduit, « il avoit pris l'argent des temples, co « qu'on n'avoit point encore fait, quelque famine qui fût « dans la ville. »

(11) S'il faut en croire Dion Cassius, ce fut encore Octave qui provoqua extet députation. Elle fut nombreuse, à ce qu'il parolt. Arrivés à Rome, ces députés se rendirent dans le Capticle. Laissant de colté tout sejet de discussion, ils demandèrent qu'on fit la lecture du traité passé entre Antoine et Octave, après l'avoir cache déposer l'acte entre les maisse des vestales après l'avoir cacheté, et ils se constituérent arbitres des différents surho Octave et le consult. Il les assignées

rent à comparoître d'Gabies. Octave ne manqua pas de a'y rendre; mais Luciu Antonius ne comparut pas, soit que les choses se passassent ainsi que le raconat Appien, soit que les motifs mentionnés dans Dion Cassius, liv. XLVIII, l'en empéchassent

(12) Voyez l'Italia antiqua de Cluvérius.

- (13, page 41, ligne 23) Desmares ne parle que de quatre légions. Néanmoins, dans le texte grec et dans la version latine de Schweighæuser, il y a six légions.
  - (14) Voyez l'Italia antiqua de Cluvérius.

(15) Voyez ibidem.

- (16) C'étoit le nom d'une ville située dans des montagnes couvertes de bois, dans le voisinage d'Aricie. Diane y avoit un temple; ce fut du nom latin de cette ville Nemus, que cette déesse reçut le surnom de Nemorensis, et que le grand-prêtre du temple en question fut appelé Rex Nemorensis. Strabon fait mention de ce temple de Diane; il indique même sa véritable situation, sur la gauche du chemin de ceux qui s'y rendoient d'Aricie. To d' Aeremiotor & καλούσι Νέμος, έκ του έν άρις ερα μέρους της όδου της έξ Αριzias àracarrovens. C'étoit aux environs de cette ville que Jules César possédoit la maison de campague dont parle Suétone. Villam in Nemorensi à fundamentis inchoatam magnoque sumptu absolutam, quia non tota ad animum responderat, totam diruisse, quanquam tenuem adhuc et obæratum. Jul. Cars. n. 46. Voyez d'ailleurs sur cette ville, son long article dans l'Italia antiqua de Cluvérius.



chores sacrées. Je croirois donc plus volontiers que ces trasors sacrés, dont les temples des Orecs et des Romains étoient dépositaires, n'étoient point le trésor public de ces peuples, ni en tout, ni en parties que ces trésors ne se composicient que des offrandes plus ou moins riches, que la supersition accumuloit dans ces temples, selon que les prêtres avoient le atlent de les achialander, et que , ches les anciens, le trésor du Capitole et le trésor du temple de Delpése, étoient exactement ce qu'étoient ches nous, avant la révolution, le trasor de Saint-Denie, et en Italie, celui de Notre-Dame de Lorette. On peut consulter là-dessus la note 38 du premier livre de la nouvelle traduction d'Hérodote, de M. Larcher, p. 199.

(18) Ce mot abhorroient m'a paru rendre à la lettre les deux mots du texte όλως άποςρεφέμενει, qui improuvoient complètement.

(19) J'ai donné ici au substantif πληγώματα, l'acception que lui donne Ulpien, in Demosth. Orat. c. Mid. p. 188. β. πληγώματα, ναύτας, καὶ ἐπιδάτας καὶ σκεύν κατ' αὐτὰς.

(20) C'estune lle de médiocregrandeur dans la mer d'Ionie, entre l'Indque et Zecynthe. Elle avoir quatre villes. Thucydide, Polybe et Strabon ont écrit son nom avec un donble Ay Scylnx, Ptolómée, et Marcian l'Héracléote, l'ont écrit avec un A unique. Tite-Live a suivi pour cette ornlographe les trois premiers auteurs groca que mous venons de citer. Pomponius Mela, Pline et Florus ont suivi les trois autres. Voyes Cellarius, Géograph. antiq. lib. II, cap. 14, n. 13, p. 1061.

(a1) On distinguoit, comme on sait, la grando et la petite Libye. Ce Phangon dont parle cit Appien Métoit qu'un misérable soldat, du nombre même des marcenaires, que la fortune avoit méanmoins élevé au rang de sénateur. C'est Dion Cassius qui nous apprend cette particularifé. Cet historien entre d'ailleurs dans des éétails plus amplies que ceux d'Appien, youchant les opérations militaires qui eurent lieu.

eu Afrique entre ce lieutenant d'Octave et Sextius qui défendoit la cause d'Antoine. Dion Cassius, liv. XLVIII, n. 22.

(22) On trouve à peu près les mêmes détails dans Dion Cassius, liv. XLVIII, 22.

(23) Voilà la vraie leçon. On a vu en effet qu'Octave impatient de faire passer l'Ibérie sous sen ordres, avoit stripulé avec Lucius, qu'Asinius Pollion cesseroit de lui en fermer le chemin. Il y a donc erreur leans le texte d'Appien, sect. XXIV c'édessus, q'E s'êrreu Zandinhuir i're vi Elépsies. Je suis convaincu qu'i faut lire le l'espies, au lieu de & Etaples, et des dans ce sens-ha que flictre devoit traduire, pour éviter de mettre Appien en contradiction avec luimemo.

# CHAPITRE IV.

Lucius Antonius se dirige vers les Gaules. Des lieutenants d'Octave, à la tête de différents corps de troupes, lui en barrent les chemins. Lucius Antonius est réduit à s'enfermer dans Péruse. Octave vient l'y assièger. Pressé par la famine, il tente trois sorties consécutives. Il est toujours repoussé.

XXX. Voici les principaux détails de cette guerre. Deux des légions de Lucius, cantounées à Albe, se livrèrent à des monvements séditieux. Elles expulsèrent leurs tribuns, et se disposèrent à la défection. Octave et Lucius se hâtérent de se diriger de ce côté. Lucius arriva le premier, et, à force d'argent et de promesses, il parvint à conserver ces deux légions. Tandis que Furnius amenoit à Lucius un nouveau corps de troupes, Octave tomba sur son arrièregarde. Furnius fit sa retraite sur des hauteurs, et il profita de la nuit pour se hâter d'entrer dans Sentia (1), ville de son parti. Octave n'osa point le suivre la nuit, de peur d'embuscade. Mais lorsque le jour fut arrivé, il assiégea la ville, ainsi que le camp de Furnius. Sur ces entrefaites, Lucius marcha vers Rome en diligence. Il se fit précéder par trois cohortes, qui furent clandestinement introduites dans la ville. Il arriva lui-même à la suite de ses cohortes, avec beaucoup de troupes, avec de la cavalerie et des gladiateurs. Nonius, qui étoit chargé And de garder les portes, les lui ouvrit. Il lui remit, en de Rome. même temps, les soldats dont il avoit le comman713. dement. Lépidus se sauva de Rome (2), et alla joindre Octave. Lucius, maître de Rome, convoqua le peuple et lui dit, « qu'Octave et Lépidus ne 
« tarderoient pas à recevoir le châtiment de leurs 
« actes de violence et d'atrocité; que son frère ab« diqueroit spontanément le triumvirat; qu'il réla« bliroit le consulat, magistrature (gale, à la place « d'un pouvoir contraire aux lois; magistrature 
« conforme aux principes politiques de la patrie, à 
« la place d'une autorité tyrannique (3). »

XXXI. Ce discours de Lucius fut accueilli avec des applaudissements universels (4). Tout le monde crut que c'en étoit déjà fait du triumvirat. Lucius ayant été salué Imperator, se mit en campagne contre Octave. Il leva de nouvelles troupes dans les colonies formées des légions d'Antoine, et s'assura de tous ces postes, dont l'affection des vétérans pour Antoine lui répondoit d'ailleurs. Un questeur d'Antoine, nommé Barbatius, qui pour quelque malversation s'étoit fait chasser, arrivant en Italie, déclara à tous ceux qui l'interrogeoient, qu'Antoine trouvoit fort mauvais qu'on fit la guerre à Octave, au détriment du pouvoir commun dont ils étoient investis. Tous ceux qui furent les dupes de la supercherie de ce questeur abandonnèrent le parti de Lucius pour celui du triumvir. Lucius marcha à la rencontre de Salvidiénus, qui venoit des Gaules, à la tête de forces nombreuses, pour se réunir à Octave. Salvidiénus étoit suivi de près par

Asinius Pollion et par Ventidius, lieutenants d'An-Antoine, qui venoient lui couper le chemin. Agrippa, Romen, ami particulier d'Octave, craignit que Salvidiémus, re fût cerné. En conséquence, il s'empara du pays des Insubriens (5), dont la situation étoit très importante pour Lucius. Il calcula que par ce mouvement il attireroit à lui Lucius, qui attendoit Salvidiénus, et que Salvidiénus, qui attendoit Salvidiénus, et que Salvidiénus, qui attendoit parlis sur les derrières de Lucius, viendroit à son secours. Les choses tournèrent, en effet, ainsi qu'Agrippa s'y étoit attendu. Lucius, déchu de ses espérances, se dirigea du côté d'Asinius Pollion et de Ventidius, harcelé de part et d'autre par Salvidiénus et par Agrippa, qui époient principalement l'occasion de le surprendre dans des défilés.

XXXII. Lucius pénétra l'intention de l'ennemi par ses mouvements. Il n'osa point en venir aux mains avec les deux corps de troupes qui le serroient de près des deux côtés : il gagna Péruse (6), ville forte auprès de laquelle il campa, en attendant les renforts que Ventidius lui amenoit. Agrippa, Salvidiénus, et Octave qui vint les joindre, se portèrent sur Péruse en même temps que Lucius, et cernèrent cette place avec leurs trois armées. Octave se hâta de faire venir des renforts de tous les côtés. Il tenoit Lucius enfermé, et il regardoit cette circonstance comme décisive pour cette guerre. Il détacha un corps de troupes pour aller couper le chemin à Ventidius qui s'avançoit, quoique lentement, car il n'approuvoit pas du tout la guerre; il ignoroit les intentions d'Antoine, et il

Ans existoit d'ailleurs, entre ceux qui étoient à la tête Rome, des troupes de son parti, une sorte de rivalité au 713. suiet du commandement en chef, parcequ'ils croyoient y avoir tous les mêmes droits. Lucius, dont le plus grand nombre des forces consistoient en troupes de nouvelle levée, craignit d'en venir à une bataille rangée avec l'armée qui l'entouroit, supéricure en valeur, en nombre et en expérience. Il n'osa pas non plus se remettre en campagne, parceque les trois corps qui le cernoient lui scroient tombés en même temps sur les bras. Il chargea Manius d'aller accélérer la marche de Ventidius et d'Asinius Pollion, pour qu'ils vinssent à son secours. D'un autre côté, il détacha Tisiénus avec quatre mille chevaux, pour piller les convois de vivres d'Octave, et le forcer par-la à s'éloigner (7). Quant à lui, il vint s'enfermer dans Péruse, ville forte, avec l'intention d'y passer l'hiver, s'il le falloit, pour donner le temps à Ventidius d'arriver.

XXXIII. Aussitôt Octave se hâta d'employer toutes ses troupes à former autour de Péruse une ligne de circonvallation, sur un circuit de ciuquante-six stades, à cause des hauteurs sur lesquelles cette place est située. Il en éteudit de longs embranchements jusqu'au Tibre, pour empêcher qu'on ne fit pénétrer dans la ville chose quelconque. De son côté, Lucius mettoit en défense, par de semblables retranchements, le pied des hauteurs. Sur ces entre-faites, Fulvie excitoit Ventidius, Asinius Pollion, Atéius et Calénus à se hâter d'accourir de la Gaule au secours de Lucius. Elle leva en même temps de

nouvelles troupes pour Lucius, et elle chargea Plan- Ans cus de les lui amener. Plancus tailla en pièces une Rome. légion d'Octave qui se rendoit à Rome. Poussés par 713. Fulvie et par Manius, Ventidius et Asinius Pollion, qui n'agissoient qu'avec répugnance et indécision, faute de connoître les véritables intentions d'Antoine, se mirent néanmoins en marche pour venir vers Lucius, et se disposèrent à forcer le passage malgré les troupes qui le leur fermoient. Octave. suivi d'Agrippa, accourut à lenr rencontre, en abandonnant le siège de Péruse. Ventidius et Asinius Pollion, qui n'avoient point encore opéré leur jonction et qui ne marchoient pas du meilleur de leur cœur, se dirigèrent, l'un sur Ravenne (8), l'autre sur Ariminum (9), et Plancus gagna Spolette (10). Octave plaça auprès de chacun d'eux des corps de troupes en observation, pour les empêcher de se réunir, et vint reprendre ses positions autour de Péruse. Il fit vite palissader ses retranchements; il fit doubler la profondeur et la largeur de ses fossés, au point de donner trente pieds à l'une et à l'autre. Il augmenta l'élévation de leurs relèvements. Il y distribua quinze ceuts tours de hois, à soixante pieds de distance l'une de l'autre. Les relèvements étoient défendus d'ailleurs par de fortes redoutes (11), et on n'avoit rien négligé de ce qu'il falloit pour le double but d'attaquer les assiégés, et de résister à leurs sorties. A ces travaux de fortification se mélèrent beaucoup d'escarmouches, beaucoup de combats. Les troupes d'Octave étoient supérieures à lancer des flèches, et les gladiateurs de Lucius

Aus avoient le dessus dans les actions corps à corps, où

Bomer ils tuoient beaucoup de monde.

XXXIV. Octave n'eut pas plutôt mis la dernière main à ses ouvrages, que Lucius fut réduit à la famine. Le mal devint chaque jour plus pressant, dans une ville où ni lui, ni les habitants, n'avoient pris à cet égard aucune sorte de précaution. Instruit de cette circonstance, Octave fit garder les passages avec la plus grande vigilance. La veille des calendes de janvier, Lucius, qui avoit songé à profiter de l'occasion de cette fête, dans la pensée que l'ennemien seroit moins sur ses gardes, se précipita de nuit vers les portes des retranchements, espérant de les forcer, et de faire entrer par cc moyen beaucoupd'autres troupes qu'il avoit dans les environs. Une légion d'Octave, et ses cohortes prétoriennes avec lesquelles il s'étoit mis en embuscade dans le voisinage, accoururent aussitôt; et quoique Lucius combattit avec beaucoup de valeur, il fut repoussé? A la même époque, le peuple pressé, à Rome, par la pénurie des subsistances qu'on réservoit pour les troupes, se répandit ouvertement en imprécations contre la guerre, et contre ce succès récent d'Octave. Il se jeta dans les maisons des particuliers, sous. prétexte d'y chercher du blé, et il enleva tout cequi lui tomba sous la main.

71. XXXV. Ventidius, et les autres cheß, du partide Lucius, honteux de laisser ce dernier perir de faim, se mirent tous en marche pour aller le dégager, forçant les passages malgré les troupes d'Octave qui les cernoient, qui les harcedoient de tous les.

côtés. Agrippa et Salvidiénus vinrent à leur ren- Ans contre avec des forces encore plus considérables. Ils Rome. craignirent d'être enveloppés, et ils gagnèrent Fuli- 214. gnium (12), petite ville à cent soixante stades de distance de Péruse. Ayant été comme cernés dans ce poste par Agrippa, ils firent de grands feux, pour informer Lucius de leur approche. Ventidius et Asinius étoient d'avis d'aller en avant, et pour cet effet de livrer bataille. Planeus fut d'avis, au contraire, placés comme ils l'étoient entre Octave et Agrippa, d'attendre encore ce qui en pourroit arriver; ct cct avis prévalut. Les assiégés, qui voyoient les feux du haut de Péruse, étoient dans la joic. Mais quand ils virent que les troupes amies n'avançoient pas, ils conjecturèrent qu'elles étoient harcelées par l'ennemi; et quand ils cesserent de voir les feux, ils crurent qu'elles avoient été battues: En conséquence, Lucius, que la faim pressoit de plus en plus, tenta une nouvelle sortie au milieu de la nuit. Il se battit depuis la première veille, jusqu'au point du jour, sur toute la longueur de la ligne; mais dans l'impuissance de s'ouvrir un passage, il rentra dans la place. Il fit recenscr tout ce qui lui restoit de subsistances. Il défendit qu'on en donnât aux esclaves, et fit surveiller ces infortunés, pour empêcher qu'en prenant la fuite ils n'allassent apporter à l'ennemi de nouveaux détails sur la détresse des assiégés. On vit donc les esclaves errer par bandes, et se répandre, soit dans l'intérieur de la ville, soit dans l'intérieur des lignes de Lucius, cherchant quelques brins d'herbe, ou quelques

Ans feuilles vertes pour s'alimenter, Ceux qui mou-Rome rurent, Lucius les fit inhumer dans de grandes 7:4. fosses. Il ne les fit pas brûler, de peur que la flamme des bûchers n'instruisit l'ennemi. Il ne laissa pas non plus leurs cadavres à découvert, de peur que les exhalaisons ne causassent des maladies.

XXXVI. Cependant, comme on ne cessoit point de manquer de vivres et de mourir de faim, les troupes, furieuses des échecs qu'elles avoient éprouvés jusqu'alors, engagèrent Lucius à faire une nouvelle tentative contre les retranchements ennemis, et parurent disposées à les forcer. Lucius, approuvant cette généreuse impulsion, leur dit : « Derniè-« rement nous ne nous sommes pas battus, en effet, « d'une manière digne de la situation critique où « nous nous trouvons. Aujourd'hui il nous faut, ou « capituler; ou, si cette extrémité nous paroît pire « que la mort, nous battre jusqu'à la dernière « goutte de notre sang. » Tous les soldats accucillirent cette proposition avec ardeur, et afin que l'obscurité de la nuit ne favorisat pas ceux qui pourroient manquer de courage, ils demandèrent d'être menés à l'ennemi en plein jour. Lucius se mit en marche de très grand matin (13). Les soldats portoient beaucoup de ces instruments de fer avec lesquels on attaque les retranchements, et des échelles de toute espèce, toutes préparées. Ils portoient aussi des instruments nécessaires pour combler les fossés, les tours pliantes propres à laisser tomber sur les relèvements des fossés des madriers en guise de pont. Ils portoient des traits de toute espèce, des

ler à couvert contre les palissades de l'ennemi (14), and le tet pour ébrauler et déraciner les pieux. Ils commencérent par charger l'ennemi avec beaucoup d'impétuosité. Ils comblèrent le fossé sur certains points,
et franchirent les premières palissades. Arrivés au
pied des murs de revétement, les uns les déchaussérent, les autres y appliquèrent les échelles, les autres firent avancer les tours (15). Tous agissoient en
même temps, et chargeoient l'ennemi à coups de
pierres, à coups de flèches, à coups de balles de
plomb, bravant la mort avec beaucoup de courage.
On se battoit avec cette intrépidité sur plusieurs
points, ce qui mettoit l'ennemi dans la nécessité
de diviser ses forces, et l'alfoiblissoit d'autant (16).

XXXVII. Les madriers des tours pliantes avant

été jetés sur les murs de revêtement, l'action devint alors très chaude pour les soldats de Lucius qui combattoient du haut de ces madriers. Les traits et les flèches pleuvoient sur eux en ligne oblique. Ils ne laissèrent pas d'aller en avant. Quelques uns s'élancèrent enfiu sur les murs de revêtement mêmes, et furent bientôt suivis par d'autres; et peut-étre, se battant comme ils le faisoient, en désespérés, eussent-ils obtenu quelques succès, si, instruit que l'ennemi n'avoit pas baucoup de ces machines, Octave n'avoit pas fait remplacer ses soldats déjá fatigués par ses meilleurs soldats de réserve : car alors les soldats de Lucius furent jetés à bas des murs de revêtement, leurs tours furent mises en pièces, et on se mit à les darder d'en haut avec un air de

62

Ans bravade. On en vit qui, criblés de coups dans leurs de Rome armures, criblés de blessures sur leurs corps, ayant 7:4 déjà perdu la parolé, conservoient encore toute leur intrépidité. Lorsque les cadavres de ceux qui avoient été tués sur les murs de revêtement furent mis à nu et jetés à bas, leurs compagnons d'armes s'irriterent de cette injure : ce spectacle leur fit retourner la tête du côté de l'ennemi, et ils furent un moment en suspens, semblables à ces athlètes qui, dans les jeux gymniques, se voient forcés d'abandonner l'arène (17). Lucius, touché de voir ses troupes écumer ainsi de rage, fit sonner la retraite par ses trompettes. Les soldats d'Octave témoignèrent alors leur joic, en opérant avec leurs armes le cliquetis qui est le signe de la victoire. Ces airs de triomphe rendirent aux soldats de Lucius toute leur fureur : ils se saisirent de nouveau de leurs échelles, car il ne leur restoit plus de tours, et s'approchèrent de nouveau des murs de revêtement, en désespérés, mais, sans nulle apparence de succès, car ils n'avoient plus de moyens. Lucius courut donc à eux, les supplia de renoncer à se faire tuer, et les ramena malgré eux, les cœurs navrés de regret.

XXXVIII. Telle fut l'issue de cette attaque, qui fut soutenue avec la plus vive chaleur. Cependant Octave, afin d'empêcher qu'on ne fit contre ses retranchements une nouvelle tentative de ce genre, établit sur les retranchements mêmes la partie de ses troupes destinée à surveiller les mouvements de l'ennemi, et fit exercer les autres à é-dancer également sur les retranchements sur d'autres points, au

premier signal des trompettes. Elles s'exercèrent Ans en effet tous les jours à cette manœuvre, quoiqu'il de n'y cût point de nécessité, afin de se la rendre fami- 714. lière, et d'en imposer d'autant à l'ennemi. Les troupes de Lucius commencèrent à perdre courage, et les sentinelles, comme il arrive en pareille occasion, se négligèrent dans leur vigilance. Il en résulta que beaucoup de transfuges s'échappèrent de la place, et non seulement des individus obscurs. mais encore quelques officiers de marque. Dejà Lucius, touché de voir périr tant de monde, revenoit à des idées de rapprochement et de conciliation; mais quelques ennemis personnels d'Octave. qui craignoient pour eux-mêmes, le retenoient encore. Enfin, lorsqu'on sut qu'Octave faisoit un bon accueil aux transfuges qui venoient vers lui, circonstance qui donna dans tous les cœurs plus d'activité au désir d'un rapprochement, Lucius craignit. s'il y résistoit plus long-temps, qu'on ne finît par le livrer personnellement à Octave.

### NOTES.

(1) CETTE ville de l'Ombrie, à laquelle Appien donne le nom de Sentia, tout court, Erriar, Dion Cassius, dens son quarante-huitième livre, page 535, édit. de Reimar, lig. 16, la nomme Sentinatas, Σεντινάτας επολιόρκησε. On peut consulter la note 41 de Dion Cassius sur ce passage, ainsi que Cellarius, Geogr. Antiq. lib. II, cap. 9, sect. II, n. 236. Appien a laissé ici de côté, par inadvertance, la première opération d'Octave ; savoir , selon Dion Cassius , sa tentative contre Nursium, ville du pays des Sabins. Octave battit les habitants de Nursium, qui étoient venus en avant pour arrêter sa marche. Mais Tisiénus Gallus, qui défendoit la place, l'empêcha de s'en rendre maître. Ce fut alors qu'il marcha contre Sentia. Je profiterai de l'occasion pour relever ce qui me paroit dans Suétone un anachronisme. Il raconte que les citoyens de Nursium avoient fait graver sur le tombeau de quelques uns de leurs compatriotes qui avoient péri les armes à la main, « qu'ils étoient morts pour la cause « de la liberté, » pro libertate cos occubuisse, et qu'Octave, indigné de cette audace, leur avoit imposé une contribution pécuniaire si exorbitante, que, faute de pouvoir l'acquitter, ils avoient été entièrement expulsés de leur ville et de leurs propriétés. Or l'anachronisme de Suétone paroît consister en ce qu'il place ce fait à l'époque de la guerre de Modène, Mutinensi acie, au lieu qu'il semble appartenir à l'époque de la guerre de Péruse. Ce n'étoit, en effet, qu'à l'époque de cette guerre, que ceux qui combattoient contre Octave pouvoient se vanter de combattre pour la cause de la liberté. Car Lucius Antonius s'annoncoit comme le défenseur de la république, et l'on va voir tout à l'heure qu'il le déclara à Rome dans une assemblée du peuple. Voyez Suétone, Vie d'Octave, n. 12. D'ailleurs Dion Cassius à l'endroit cité, liv. XLVIII, ayant placé ce même fait à l'époque de la guerre de Péruse, l'anachronisme de Phistorien des Césars doit être regardé

(2) Dion Cassius ne parle pas de cette fuite de Lépidus. Il se contente de dire que, làche de son naturel, Lépidus n'opposa aucune résistance, non plus que Servilius, le collègue du consul Lucius Antonius.

(3) Ce n'étoit pas seulement pour adresser ce peu de parcoles au peuple que Lucius Antonius a'étoit rendu à Rome. Il avoit un motif plus important. Uétoit, suivant Dion Casius, pour obtenir un décret qui l'autorisit à faire la guerre à Octave; ce qui lui fut accordé. Le même historien fettremarquer, à cette occasion, que Lucius Antonius parurà la tribune aux harangues, revêtu de son costume militaire; ce qui étoit un exemple inoui jusqu'alors,

(4) Quoique ce Lucius Antonius edt tous les viees de son frère le triumvir, sans avoir aucune des qualités que ce dernier faisoit quelquefois paroltre (vitiorum fratis sui consors, sed virtutum giue interdâm in illo erant expers, Petarenel. ilb. II, e. - 74, vi lobitat udammois le surnom de Pius. Dion prétend que ce fut en considération de sa grande tendresse pour le triumvir son frère. J'aime nieux croire à la conjecture de Casaubon. Ille enim est L. Antonius, qui cognomen meruit Pietus, propter insignem pietuem, ut Dio cit, in fratram; ut ego putabam, in rempublicam quam ille onni ope antieux est viudicare in priezinam libertatem. Casaub. in notis Snet. Oct. Ces. 14. Il est probable, si la conjecture de Casaubon que que fondement, comme je le crois, que ce fut à l'occasion dont il segit ici dans le texte, que ce aurono lui fut donné.

(5) Les Insubriens étoient un peuple de la Gaule Cisalpine. Leur territoire d'étôit pas éloighé des rives du Pô. Polybe nous apprend que Misia, Medidoame, étôit la principale ville du pays des Insubriens. Medidoame, étôit la principale ville du pays des Insubriens. Medidoame practipus locus est Insubrium.

(6) C'étoit une ville du pays des Tusciens ; elle étoit si-

tuée sur un des sommets de l'Apennin, dans l'Etrurie, selon Dion Cassius, entre le lac Trasimène et la rive droite du Tibre. Voy. Cellarius, liv. II, c. 9, sect. II, n. 186.

- (y) L'interprète latin a rendu καρκατίπ τὰ Καίσκος, per ἐ Creazinorum agris predua agre. Je nhà pas peusé qu'il pôt être ici question de champs appartenants au parti d'Octave. Dans l'ellipse d'Appien l'ai mieux simé entendre τὰ τὰ ἀροὰς, que τὰ κτόλει. L'e même interprète a rendu 'γι ἀτασταία, par ut Cessar ab obsidione abstraheretur. Je n'ai pas cru devoit traduire, et le fincer par-id à lever le siège. Dans la situation des deux armées; il ne m'a pas paru qu'il y edt encore de siège proprement dit, dans le sens du moins que nous donnons à ce mot en français.
- (6) Graude et ancienne ville d'Italie sur les bords de la mer Adriatique. On prétend qu'elle avoit été fundée par des Thessaliens à une époque que certains auteurs font remonter au temps de la ruine de l'roie, et d'autres à celui de la dispersion des hommes après la confusion des langues entre les constructeurs de la tour de Babel. Voy. Gellarius, lir. II, c. 9, sect. I, n. 190.
- (9) Elle étoit voisine de Ravenne. Entre ces deux villes étoit la petiterivière du Rubicon, à laquelle César a donné tant de célébrité en la passant pour commencer la guerre contre Pompée.
- (10) Spolette, ville de l'Ombrie, entre le mont Apennin et le pays des Sabins. Florus la compte parmi les plus importantes des villes municipales. Municipia Italia splendidissima sub hastá venierunt, Spoletium, Interamnium, Praneste, Fluentia. Lib. III, c. 21, n. 27.
- (11). On est fort embarrassé lorsqu'on traduit les auteurs grees pour readre les termes techniques qui n'ont point de termes correspondante dans notre langue, sur-tout lorsque la correspondance même des choses n'existe plus. Tels sont les objets particuliers à l'architecture militaire des anciens. Quelques historiens, Appien entre autres, décrivant les détails des compennents, des fortifications et des siègres,

emploient des expressions techniques qu'il est impossible de faire passer en français, aujourd'hui que les nouvelles lois de la tactique ont entièrement changé la nature de l'attaque et de la défense des places. Je me permettrai, en passant, une réflexion sur la 388° note de la traduction d'Hérodote, liv. I, p. 465, nouvelle édition. Sous prétexte qu'Hésychius explique le mot ¿maxEss par muevos, et le mot προμαγεών par πύργος, également; l'annotateur en conclut que Julius Pollux , dans son Onomasticon qu'il cite (liv. I , chap. 10, segment. CLXX, tom. 1, p. 110), regarde comme synonymes ces trois termes, πύργος, ἐπαλξις, et προμαγεών. Il cite en entier un passage desti né à la nomenclature de tout ce qui a rapport à l'ouvrage de fortification que les Grecs appeloient τείχος, le voici : Τείχες δε μέρη κύκλος, περίκυκλος, περίδολος, προμαγώνες, τύργοι, έπαλξεις, μεσοτείγια, τὰ μεσοπύργια, μεταπύργια : et là-dessus il ajoute, α Les trois « premiers termes étant certainement synonymes, et les trois « derniers l'étant pareillement, il s'ensuit que les trois du « milieu le doivent être aussi. » Dans ce peu de paroles, j'apercois une erreur de fait et une erreur de logique. D'abord les trois premiers termes ne sont certainement pas synonymes dans le sens de Pollux. Il ne dit rien, absolument rien, de relatif à cette synonymie, et les principes de l'étymologie y répugnent. J'en dis autant des trois derniers. D'un autre côte, les trois premiers et les trois derniers fussent-ils synonymes, ce ne seroit pas une raison pour penser qu'il en fût de même des trois autres. Je pense au contraire que chacun de ces neuf mots avoit une acception différente dans l'architecture militaire des anciens, et je crois en voir la démonstration, au moins pour le cinquième et le sixième. dans ce passage d'Appien, où les mots muyeus et émaless me paroissent employés dans une acception différente : 76 τε περιτείχισμα ύξου, καλ πύργους έπ' αυτού ξυλίνους δ' έξή-ROPTA TOSAF ISTA XILIOUS RAI TEPTAROSIOUS RAI STARESIS TE ήσαν αυτώ πυκναί, και ή άλλη παρασκουή πάσα διμέτωπος. Je vois là quinze cents tours de bois attachées à ce mentsi-

\_\_\_Durney to 1, 1900

χισμα, placées à soixante pieds de distance. Je vois ensuite plusieurs de ces pièces de fortifications appelées proprement έπαλξες, et qui certisiement ne sont pas ci d'attures tours. Enfin les derniers mots άλλα παρασκού πάσα. δημέτωτος απnonceat que toutes les autres pièces de fortification servant à l'attaque et à la défense étoient là.

(12) Les auteurs latins l'on nommée Fulginia. Témoin ce vers de Silius ,

Patuloque jacens sine mœnibus arvo Fulginia. Lib. VIII. v. 460.

Elle étoit située sur les bords du Tinia, entre le Tibre et l'Appennin. Freinshémius l'a appelée Fulginium, Supplém. l. 126, n. 15.

- (13) Le texte porte littéralement, avant le jour, πρὸ ἡμέρας. Mais la phrase précédente dit clairement que ce πρὶ ἡμέρας ne doit pas être entendu à la lettre. L'interprête latin l'a bien senti; il a traduit sub diluculum.
- (i4) Le mot γήής qui est dans ce passage d'Appien m'a donné de la tabluture. On le trouve dans Harporation, dans Hésychius, dans Suidas, mais avec une grande variété d'acceptions. Ce qui m's décidé au milieu de ces incertitudes, c'est un passage de Josephe, que m's indiqué Juste-Lipse. (Poliorketikén, lib. 1, Dial. 7.) ainsi conçu : el μέν πρλε λαόρες του 'στερέε αξαγμένου βαιδα, γήθε ελατάθεστε ύτης του χαρακμάτου, έγχου 'στ' αδτείε. Illi quidem ad depulsionem incidentium superrel jaculomus crates extendentes in stipitibus, sub ils fodichant. Festus interprétant le mot latin guerra, qui n'est que le mot gree, le rend par crates virinnes, claise d'obier.
- (15) Les tours pliantes dont l'auteur vient de parler, cela s'entend.
  - (16) Le texte est évidemment altéré en cet endroit. Schweighæuser l'a judicieusement remarqué. Post riras, ditil, adject signum lacana. Il ajoute, cujus nulla suspicio foret, si abesset riras, et lined abhine tertid pro 3ú vac legeretur

NOTES.

66

δύ που. Peut-être cela ne suffiroit point: car la phrase se termine évidemment à πάντα δυ; et alors έπειδι δε qui la commence semble appeler quelque chose de plus.

(17) En donnant ici su mot Neuer-rauduses; un sens diffirent de celui que lui a donné l'interprète latin, je crois avoir mieux rendu la pensée d'Appien, et mieux asisi l'esprèt de la situation. Pen laisse le jugement su lecteur; et pour lui mettre sons les yeux de quoi comparer, je lui présente la version de Desmares, qui a traduit, « Ainsi que les comca battants aux jeux gymniques, quand ils reulent se requoster.»

## CHAPITRE V.

Lucius Antonius se voit entièrement destitué de ressources. Il capitule avec Octave. Accueil qu'il en reçoit. Conduite d'Octave après la capitulation. Péruse est réduite en cendres.

Ans XXXIX. Lorsque quelques tentatives prélimide Rome naires l'eurent assuré du succès . Lueius assembla 714. ses troupes, et leur parla ainsi : « Compagnons « d'armes, mon intention étoit de vous rendre votre « ancienne forme de gouvernement, quand je vis que « la tyrannie du triumvirat, établi sous prétexte de « combattre Cassius et Brutus, subsistoit encore « après leur mort. Lépidus avoit été dépouillé de « son autorité; Antoine étoit dans des régions loin-« taines, occupé à ramasser de l'argent, tandis « qu'Octave disposoit, à lui seul, de tout à son « gré, et qu'il ne restoit plus des anciennes institu-« tions de notre patrie qu'un simulaere ridicule. « Songeant donc à rétablir notre ancienne liberté et « notre ancien gouvernement populaire, je deman-« dai, qu'après avoir décerné à l'armée les récom-« penses qui lui avoient été promises pour ses « vietoires, le pouvoir monarchique des triumvirs « fut anéanti. N'ayant pu l'obtenir par les voies de « la persuasion, j'essayai d'amener ce résultat par « la voie des armes, à la faveur de l'autorité dont « j'étois revêtu. Cependant Oetave me calomnia « auprès de l'armée, en m'accusant de contrarier

« l'établissement des colonies par égard pour les Ans « propriétaires des terres. Long-temps j'ignorai de « cette calomnie; et lors même qu'elle vint à ma « connoissance, je ne pensai pas que personne pût « en être la dupe, en réfléchissant que c'étoit moi « qui avois demandé que ce fut parmi les troupes « dont j'avois le commandement que fussent pris « les chefs qui devoient vous distribuer les colonies a qui vous étoient assignées. Néanmoins quelques « individus se laissèrent fasciner les yeux par cette « imposture; ils se déclarèrent pour Octave, croyant a combattre réellement contre moi. Mais ils durent « voir bientôt qu'ils combattoient contre eux-mêmes. « Quant à vous, je vous déclare que vous aviez « embrassé la cause la meilleure, et que vous avez « combattu pour elle au-dessus des forces humaines. « Ce n'est point par l'ennemi que nous sommes « vaincus; c'est par la famine, à laquelle nous ont « laissés en proie nos chess armés pour la même « cause (1). Quant à moi, il m'étoit beau de com-« battre jusqu'à la dernière extrémité pour la patrie; « une telle mort auroit ajouté aux éloges que méria toient d'ailleurs mes intentions. Mais je ne résiste « pas plus long-temps; je cède par égard pour vous, « dont les intérêts me sont plus chers que ceux le « ma gloire. Je vais donc députer vers le vainqueur. « Je vais lui faire dire de réunir sur moi seul tous les « traits de sa fureur, au lieu de les étendre jusqu'à « vous tous; de ne pas user de clémence envers moi, « mais de la réserver pour vous seuls, qui êtes ses « concitoyens, qui avez ci-devant servi sous ses

Ans de Rome

« ordres , qui aujourd'hui meme n'avez aucun tort à « son égard, qui n'avez porté les armes contre lui que d pour défeudre une belle cause, et qui êtes moins « vaincus par la guerre que réduits par la famine. »

XL. Après ce discours, Lucius s'empressa de choisir trois des plus éminents personnages qui étoient auprès de lui, et les députa. Le plus grand nombre de ceux qui avoient embrassé son parti gémissoient, navrés de douleur, les uns par intérêt pour euxmêmes, les autres par attachement pour leur chef, dont les intentions républicaines excitoient leur admiration et leurs éloges, et qu'ils voyoient succomber sous la loi de la nécessité. Cependant les trois députés qui se rendirent auprès d'Octave lui rappelèrent que les deux armées appartenoient à la même patrie, qu'elles avoient fait les mêmes campagnes, que les patriciens des deux partis étoient unis par les liens de l'amitié, et que chez leurs vertueux ancêtres on ne poussoit jamais les dissensions jusqu'au point de les rendre incurables (2). En un mot, ils sirent valoir toutes les considérations de ce genre qu'ils crurent propres à le déterminer. Octave, qui savoit que les forces de l'ennemi étoient composées en partie de troupes de nouvelle levée, encore sans expérience, et en partie de vétérans vieillis sous les armes, répondit avec artifice, qu'il pardonnoit à tous ceux qui avoient servi sous Antoine, par considération pour lui; mais quant aux autres, il exigea qu'ils se rendissent à discrétion. Voilà ce qu'il répondit publiquement aux trois députés. Mais ayant pris ensuite Furnius un des trois, en particulier, il lui ût

espérer beaucoup plus de clémence et d'humanité Ans de sa part, envers Lucius et les autres ses parti- Rome. sans. Il n'en excepta que ses propres ennemis.

XLI. Ceux donc des ennemis personnels d'Octave qui étoient auprès de Lucius, instruits de l'entretien particulier qu'avoit eu Furnius avec lui, soupconnèrent qu'ils en avoient été le sujet. Ils accablèrent Furnius d'outrages à son retour; ils demandèrent à Lucius d'envoyer une nouvelle députation pour obtenir les mêmes conditions en faveur de tous, ou de se battre jusqu'à la mort (3). Ils lui représentèrent que ce n'étoit point ici une guerre personnelle et de parti, mais une guerre entreprise pour la cause de la patrie. Lucius applaudit à ces représentations; il s'attendrit sur le sort de tant d'illustres personnages (4). Il promit d'envoyer d'autres députés; et remarquant là-dessus que personne n'étoit plus propre que lui à cette négociation, il se mit sur-le-champ en marche, sans se faire précéder par aucun héraut, et seulement quelques avant-coureurs vinrent annoncer son arrivée à Octave, qui, de son côté, vint snr-le-champ à sa rencontre. On les vit l'un et l'autre entourés de leurs amis, ayant un brillant cortège de troupes et de drapeaux, revêtus l'un et l'autre du costume militaire de général en chef. Lucius se sépara de ses amis, et, suivi de deux licteurs seulement, il continua d'aller en avant, donnant à connoître par-la son intention. Octave, qui comprit ce que cela vouloit dire, en fit autant de son côté afin de faire connoître à Lucius avec quelle bienveillance il en.

Ans useroit à son égard; et comme il vit Lucius se diriger grand train vers l'entrée de ses retranchements, 714. voulant par-là donner à entendre qu'il commençoit par se mettre lui-même à la discrétion d'Octave, celuici le prévint et sortit lui-même de ses lignes pour conserver à Lucius la liberté de stipuler à son aise pour ses intérêts. Tels furent les signes qu'ils se donnèrent l'un à l'autre de leurs dispositions réciproques, à mesure qu'ils s'avançoient.

XLII. En arrivant tous deux auprès du fossé (5), ils se saluèrent tour à tour, et Lucius prenant la parole, s'exprima dans les termes suivants : « Si « c'étoit, Octave, comme étranger (6), que j'eusse « pris les armes contre vous, j'aurois honte d'être « vaincu comme je le suis, et je serois bien plus « honteux de capituler. J'aurois trouvé en moi-« même un moyen facile de me soustraire à cette a ignominie (7). Mais puisque c'est contre un de « mes concitovens, contre un de mes égaux que j'ai « pris les armes, et pour l'intérêt de la patrie, je ne « regarde plus comme une honte d'être vaincu pour « une telle cause par un semblable ennemi. En vons « tenant ce langage, mon but n'est point de me « dérober à ce qu'il peut vous plaire d'ordonner de « moi; car c'est pour me mettre pleinement à votre « discrétion que je suis venu dans votre camp sans « avoir préalablement traité avec vous. Mais mon « but est de vous demander pour d'autres que moi « des conditions pleines de justice, et réclamées « par votre propre intérêt. Je dois donc dans cette a matière séparer ma cause de celle des autres, afin

« qu'instruit que c'est moi seul qui suis l'auteur de Ans « tout ce qui vient de se passer, ce soit sur moi que de Rome. « vous fassiez tomber tout le poids de votre colère, 714. « et que vous ne pensiez pas que je ne viens ici que « pour invectiver contre vous avec une entière li-« cence ( car ce seroit à contre-temps ), mais pour « vous parler le langage de la vérité; car il n'est pas

« en mon pouvoir d'en parler un autre,

XLIII. « Quand j'ai pris le parti de vous déclarer a la guerre, je n'ai point eu l'ambition de succéder « à votre pouvoir après vous avoir fait succomber; α mon intention étoit de rendre à la patrie les formes, « républicaines de son gouvernement (8), détruites « par le triumvirat, et je ne pense pas que vous « puissiez en disconvenir. Car lorsque vous l'avez « constitué, vous avez reconnu vous-même qu'il « étoit contraire aux lois; mais vous avez allégué « que la nécessité, que les circonstances deman-« doient son établissement, parceque Cassius et « Brutus existoient encore, et que nulle réconcilia-« tion n'étoit praticable entre eux et vous. Mais « après la mort de ces deux chefs de la guerre civile, « et lorsque les partisans de cette faction, s'il en « reste encore, au lieu de porter les armes contre α la république, ne les portent que parcequ'ils vous a redoutent, au moment sur-tout où les cinq ans de a votre trium virat alloient expirer, j'ai voulu rétablir « les magistratures selon les anciennes lois de la paa trie (9), sans préférer à elle mon frère même, espé-« rant qu'à son retour il y souscriroit de grand a cœur. J'ai accéléré cette opération, désirant qu'elle

76

« fût consommée pendant que j'étois en fonction. Bome « Si vous en aviez eu les prémices, vous en auriez 714- « eu toute la gloire. Il me fut impossible de vous « faire adopter ces vues. J'étois votre concitoyen; « j'avois quelque renommée : j'étois revêtu du « consulat; je crus donc devoir prendre le chemin-« de Rome pour vous y contraindre. Voilà les seules « causes qui m'ont mis les armes à la main contre « vous. Ce ne sont ni mon frère, ni Manius, ni « Fulvie, ni l'assignation des colonies que vous avez-« faite aux vainqueurs de Philippes, ni aucun sen-« timent de commisération pour les particuliers à « qui l'on enlevoit leurs héritages, puisque c'est « moi qui ai donné aux vétérans de l'armée de mon « frère les chess qui devoient leur distribuer les « terres mêmes dont ces particuliers étoient dé-« pouillés. Cependant vous m'avez vous-même ca-« lomnié auprès des troupes, en attribuant à l'as-« signation des colonies le motif de la guerre que je « yous avois déclarée, tandis que ce motif ne re-« gardoit que vous seul. C'est à l'aide de cette « supercherie que vous avez séduit vos vétérans, et « que vous m'avez vaincu; car ils sont persuadés « que c'est à eux que j'ai voulu faire la guerre (10), « et qu'ils ne font que résister à leur ennemi. Sans « doute vous aviez besoin de ces artifices pour me-« combattre. Mais à présent que vous m'avez vaincu, « si vous êtes l'ennemi de la patrie, vous devez me « regarder comme votre ennemi personnel, puisque « j'ai voulu faire pour elle ce que je croyois impor-« tant pour ses intérêts, et ce que la famine m'a « empêché d'exécuter.

XLIV. « En vous tenant ce langage, je me mets, Ans u ainsi que je vous l'ai déjà dit, entre vos mains et iome. « à votre discrétion. Mais j'ai voulu vous montrer ce 714 « que j'ai pensé de vous ci-devant, ce que j'en pense « encore en ce moment, quoique je sois venu seul « auprès de vous. Voilà pour ce qui me concerne. « Quant à mes amis et à toute l'armée, si ce que je « vais vous en dire ne doit point vous paroître susn pect, je vous donnerai pour conseil ce qui sera le « plus conforme à vos intérêts, de ne leur faire « aucun mal à cause des dissensions qui ont eu lieu « entre vous et moi; de songer qu'homme comme « vous l'êtes, et exposé aux vicissitudes de la fortune, « la chose du monde la moins constante (11), il vous « importe de ne point attiédir le zèle de ceux qui, « dans d'autres conjonctures, pourroient courir des « dangers pour vous, en leur apprenant, par votre « conduite en cette occasion, qu'il est difficile aux « vaincus de trouver grace auprès de vous. Si d'ail-« leurs ces conseils vous paroissent suspects et peu « dignes de foi dans la bouche d'un ennemi, je ne « laisse pas de vous supplier de ne point faire subir u à mes amis la peine de mes torts envers vous, et « de ma mauvaise fortune, mais de faire tout re-« tomber sur moi seul, qui suis la cause de tout, « Au reste, en me séparant d'eux tout à l'heure (12), « je n'ai eu d'autre intention que d'éviter de pa-« roître vouloir vous intéresser artificieusement en " ma faveur, en vous tenant ce langage en leur « présence, »

XLV. Après que Lucius ent cessé de parler;

Aus Octave lui répondit en ces termes : « Lorsque je Rome. « vous ai vu, Lucius, venir vers moi avant que d'a-714. « voir conclu aucune capitulation, je me suis em-« pressé de venir à votre rencontre et de vous : « joindre pendant que vous étiez encore hors de « mes lignes, afin que, maître encore de vous-même, « vous pussiez proposer pour vous, dire et faire « pour vos intérêts, tout ce qui vous sembleroit bon. « Mais puisque vous vous abandonnez à ma dis-« crétion, et qu'en cela vous vous conduisez en « homme qui avoue ses torts, je n'ai plus besoin de « discuter les objets sur lesquels vous venez de cher-« cher artificieusement à m'en imposer. Vous avez « d'abord tenté de me nuire, et vous me nuisez en « effet en ce moment (13); car, en me faisant faire « des propositions de capitulation, vous les auriez « obtenues telles que devoit vous les accorder un « vainqueur qui avoit à se plaindre de vous. Mais en « venant mettre à ma discrétion, et votre personne, « et vos amis, et toutes vos troupes, avant qu'au-« cune capitulation soit arrêtée entre nous, vous « m'ôtez tout sujet de ressentiment, vous me dé-« pouillez d'un pouvoir qu'en traitant vous m'au-« riez nécessairement laissé. Vous me réduisez à « prendre en considération à la fois les égards que « je vous dois à vous tous, et cc que les lois de la « bienséance et de la justice exigent de moi. Mais « je me complais bien mieux dans cette situation. « Lucius, soit par rapport aux Dieux, soit par rap-« port à moi-même, soit par rapport à vous, et je « ne frustrerai point la confiance avec laquelle vous

« êtes venu auprès de moi (14). » Tels furent les Aus discours qu'ils s'adresserent l'un à l'autre, autant Rome. que la langue grecque peut rendre ce que j'ai trouvé 714là-dessus dans les matériaux sur lesquels j'ai travaillé. Lorsqu'ils se séparèrent, Octave se répandit en éloges et en témoignages d'admiration sur la conduite de Lucius, qui avoit parlé sans blesser par aucun propos, ni la générosité, ni les bienséances, comme on le fait communément en pareil cas. Lucius de son côté loua beaucoup la clémence d'Octave, et le talent de son laconisme. Les autres cherchèrent à lire sur le visage et dans les regards de tous deux

ce qu'ils avoient pu se dire.

XLVI, Lucius envoya ses chiliarques prendre l'ordre auprès d'Octave. Ils lui apportèrent en même temps le contrôle de l'armée. C'est encore l'usage aujourd'hui, que lorsqu'un chiliarque vient demander l'ordre au général en chef (15), il lui présente un registre contenant jour par jour le nombre des hommes présents sous les drapeaux. Les chiliarques, après avoir reçu l'ordre, conservèrent encore leurs postes. Octave avoit en effet ordonné que les deux armées resteroient, la nuit suivante. chacune dans ses postes respectifs. Au point du jour, Octave fit des sacrifices, et Lucius lui envoya son armée avec armes et bagages comme si elle se fût mise en campagne. Les troupes saluèrent de loin Octave comme leur chef, et elles s'arrêtèrent, légion par légion, à l'endroit qui leur avoit été assigné. Les vétérans étoient séparés des troupes de nouvelle levée. Octave, après avoir achevé ses sacrifices,

Ans monta sur son tribunal, ayant autour de sa tête une de Rome, couronne de laurier, symbole de la victoire, et or-714. donna aux troupes de Lucius de poser les armes dans le lieu même où elles étoient stationnées. Cela fait, il donna ordre aux vétérans de s'avancer. Il avoit l'intention de leur reprocher leur ingratitude à son égard, et de leur en imposer par ces reproches; mais cette intention avoit été pénétrée, et ses propres troupes, soit de dessein prémédilé et d'après des instructions suggérées, comme cela se pratiquoit souvent alors, soit par sensibilité pour d'anciens camarades, quittèrent elles - mêmes d'impatience leurs propres rangs, allèrent se mêler et se confondre avec les vétérans de Lucius comme avec leurs anciens compagnons d'armes, les embrassèrent, unirent leurs acclamations, sollicitèrent en leur faveur la clémence d'Octave, et continuèrent à vociférer et à s'embrasser réciproquement, jusqu'à faire partager aux troupes de nouvelle levée ces élans de sensibilité; de manière qu'il n'étoit plus possible de séparer ni de distinguer les vainqueurs des vaincus. XLVII. Il fut donc encore une fois impossible à

Octave d'exécuter son projet (16). Mais lorsqu'après beaucoup d'efforts il fut parvenu à rétablir le calme, il s'adressa à ses propres soldats et leur dit: « C'est « ainsi, compagnons d'armes, que vous en agissez « toujours avec moi; je ne peux rien exécuter à « mon gré (17). Sans doute, je sais que les troupes « de nouvelle levée de Lucius n'ont pris les armes « que parcequ'elles y ont été contraintes. Mais j'avois « l'intention de demander aux vétérans, qui ont

« souvent servi avec vous sous les mêmes enseignes, Ans α et pour le salut desquels vous vous montrez si de « ardents en ce moment, quels étoient les sujets de 714. « plaintes que je pouvois leur avoir personnelle-« ment donnés, quel étoit le bienfait que je leur avois refusé, quels étoient les plus grands avan-« tages qu'ils pouvoient espérer sous d'autres dra-« peaux, pour avoir pris, comme ils l'ont fait, les « armes contre moi, contre vous, et contre eux-« mêmes. Tous les désagréments personnels que j'ai « eus à éprouver ont eu pour cause ces concessions « de colonies dans lesquelles ils avoient aussi leur « part. Si vous voulez me le permettre, je leur ferai « cette question (18). » Ses soldats ne le lui permirent point; mais ils continuèrent à implorer sa clémence. α J'accorde, leur dit-il , tout ce que vous demandez; « je leur pardonne, à condition qu'à l'avenir ils me « seront aussi attachés que vous l'êtes. » Les uns et les autres le promirent. Les acclamations, les actions de grace pour Octave retentirent de tous les côtés. Il permit à quelques uns de son armée de donner l'hospitalité à quelques amis. Il ordonna à tout le reste de planter leurs tentes séparément, dans les endroits où ils avoient été stationnés, et cela jusqu'à ce qu'il leur eut assigné des villes pour quartiers d'hiver, et qu'il leur eut nommé les chess qui devoient les y conduire.

XLVIII. Cependant Octave se plaça sur son tribunal, et fit appeler de Péruse Lucius et tous les Romains constitués en dignité; ils furent suivis de beaucoup de sénateurs, de beaucoup de chevaliers 3.

Ans auxquels ce rapide revers de fortune avoit généralede Bome, ment donné un extérieur déplorable. Au moment 714 où tous ces personnages sortirent de Péruse, un corps de troupes en prit possession. Lorsque ce cortège fut arrivé auprès d'Octave, celui-ci fit asseoir Lucius à son côté, les autres, les amis d'Octave et ses centurions, conformément aux instructions qu'ils avoient tous reçues d'avance, se les partagerent, tant pour leur faire honneur que pour s'assurer de leurs personnes sans en avoir l'air (10). Il ordonna qu'on fit venir auprès de lui tous les citoyens de Péruse, qui, du haut de leurs murailles, lui tendoient des mains suppliantes. Il n'excepta que leurs magistrats (20). Lorsqu'ils furent rendus auprès de lui, il leur sit grace. Quant à leurs magistrats, il les fit d'abord arrêter, jeter en prison, et peu de temps après mettre à mort, à l'exception d'Æmilius Lucius (21), qui, ayant été antérieurement du nombre des commissaires chargés du jugement des assassins de César, avoit ostensiblement déposé dans l'urne la boule qui condamnoit à la mort (22), et avoit engagé tous ses collègues à en faire autant, afin d'expier plus solennellement (23) cet attentat.

XLIX. Quant à la ville même de Péruse, Octave pvoit d'abord résolu de l'abandonner-à ses troupes pour la piller; mais un de ses habitants, Cestius, atteint de démence, qui avoit fait la guerre en Macédoine, et qui de là s'étoit donné à lui-même le surnom de Macédonien (24), mit le feu à sa maison et se précipita dans les flammes, qui, poussées par les vents, répandirent l'incendic dans toute la ville. Am Elle se brûla en entier, à l'exception du temple de Rome. Vulcain. Telle fut la catastrophe de Péruse, ville 714. recommandable par son ancienneté et par son importance. On prétend qu'elle avoit été anciennement fondée par les Tyrrhéniens, et qu'elle avoit été une des douze principales villes qu'ils bâtirent en Italie. C'étoit par cette raison que les Pérusiens adoroient Junon principalement, ainsi que les Tyrrhéniens. Après cet incendie, tous ceux de ses habitants qui se partagerent les restes de la ville prirent Vulcain pour le Dieu tutélaire de leur patrie, à la place de Junon (25). Le lendemain, Octave fit la paix avec tous les vaineus; mais ses troupes ne cessèrent d'être en rumeur contre quelques uns de ces infortunés, ennemis personnels d'Octave, jusqu'à ce qu'elles eurent obtenu leurs têtes (26). Les principaux de ces ennemis (27) d'Octave étoient Canutius (28). C. Flavius, Clodius le Bithynique, et quelques autres. Ce fut ainsi que se terminèrent, et ce siège de Péruse soutenu par Lucius, et cette guerre qu'on avoit craint devoir être plus longue et plus funeste à l'Italie.

## NOTES.

(1) Allusion à Ventidius, à Asinius Pollion, et aux autres chefs du parti d'Antoine, qui n'avoient pas fait tout ce qui évoit possible pour renir a'égere Lucius. C'étoit tout simple. Ventidius, Asinius Pollion, et les autres chefs, jetoient leurs regards dans l'avenir. Antoine touchoit au bout de sa carrière; Octave use faisoit que commencer la siene. La prudence leur commandoit donc de se conduire de manière qu'à tout évènement Octave n'eût pas à leur reprocher un jour d'avoir agit trop vigoureusement contre lui.

(a) C'est très vrai, et la vaison en est évidente, les ancètres des patriciens dont it est ici question étojent des Romains vertueux; la vetu y la véritable vertu, la veru proprement dite, la vetu qui arrachera l'honmage des méchants même, tant qu'il y aura des hommes sur la terre, cette vertu étoit l'ame de ces Romains-là. Du temps d'Octave c'étoit un peu diiférent : témoin, Octave lui-méme. On va voir tout à l'heure comme il profite du droit du plus fors pour se baigner dans le sang de ses concitoyens.

(3) On verra tout à l'heure si ces membres du sénat, si ces chevaliers qui avoient suivi la fortune de Lucius, avoient raison de demander de se battre jusqu'à la mort.

(4) Le grec porte littéralement de ces citoyens de même rang que lui et qu'Octave. C'est une expression qui revient souvent dans Appien.

(5) Voilà un passage d'Appien qui démontre bien clairement que, dans la construction des camps de l'antiquit, le fossé, τάφρες, étoit en dehors, que l'amoncellement de terres, χαράκομα, étoit en dedans, et même qu'il y avoit une certaine distance de l'un à l'autre.

(6) Le texte porte Eires ör, au nominatif, qui se rapporte par consequent à Lucius. C'est donc sur lui personnellement que porte cette idée de Eires, par où il débute, et non point sur Octave, ainsi que l'interprète latin l'a entendu. Si cum externo hoste bellum hoc gessissem. Lo début de la phrase suivante prouve en faveur de cette remarque. Car dans 1979 h πολέτη διανέχθεν, καὶ έμεντίμες, ε' cet tout comme si on likeit, 1971 h πολέτητα πολέτη hnθεζένη. Δερίστημε έμεντίμες έμεντίμες έμεντίμες έμεντίμες έμεντίμες έμεντίμες έμεντίμες έμεντίμες έμεντίμες του οδ Geden; il a traduit : « César, si vous étiez un « étanger. » « tranger. »

7) . . . . . . . Opinor

Hoc sentit, moriar : mors ultima linea rerum.

Hobat.

(8) L'original porte via n'n à persugariar à razadea. Pourquoi Appien ne parle-t-il ici que des formes dristocratiques, qui étoient bien un des éléments du gouvernement de la république romaine, mais qui ne le constitucient pas en entier l'Un peu plus haut, sect. XXXIX, lorque Lactius a harangué ses troupes, Appien lui a mis dans la bouche les mots de liberté, de démocratie; 'àrrig 'tyú persuléa/astr s' riv kouber l'avbesjear re la d'huszagriar s'arrisor. Pourquoi cette différence d'expression? Est-co parceque, en parlant à des soldats, il falloit présenter l'image de la liberté et de la démocratie, nots inconvenants dans une harangue adressée à un triumvir; à moins qu'il ne faille entendre ici le passage de notre historien dans le sens de la syneccioche.

(9) Le texte porte à la lettre, Pai voulu que les magistratures relevassent la tête selon les lois de la patrie, αναχύζαι τὰς ἀρχὰς ἐπὶ τὰ πάτρια ἡξίουν.

(10) Telle avoit été exactement la tactique hypocrite de César contre Pompée. On se rappelle en effet qu'au momens d'engager l'action à Pharsale, il avoit dit à ses soldates « Les voilà ceux qui ont voulu rous licencier sans récomepense, sans vaus accorder in honneurs du triomphe, ni « gratification militaire après avoir combattu fendant dix « ans, après avoir obtenu tant de succès, remporté tant du « victoires, et avoir subigueté, au profit de la patrie, lex « peuples nombreux de l'Ibérie, des Gaules et de la Grande-« Bretagne. » Voyez ci-dessus, liv. II, sect. LXXIII.

(11) Avath vas à ruyà rous miva persourres maperoper σφελαι και διδάξαι μάθεν άγαν κατελπίζει». C'est ainsi que s'exprime Diodore de Sicile, dans le livre XV de son Histoire; et l'occasion me paroit si heureuse pour citer ici le beaupassage de cet historien au sujet de la conduite d'Alexandro envers la famille de Darius, que je ne peux résister à la tentation de le transcrire. Ai uir vas vor moneur montouxies xel wasatagess, xal ta alla ta kata tor whener westernata דמ שאפוסים לומ דעץ אי או לפ' מספראי באודטיץ מיבדמו ל ל' בי דמוב έξουσίαις έις τοὺς ἐπταικοτάς έλεος μεριζόμεγος διὰ μόνης τῆς Φροviocens ylveras. of wheisos yas did the curuylar estalportas wir THIS CUTTALIAIS, UTCOMPANOL, ET THIS CUTUYING VIZYOMENOU THE arbearirus nal norms asbersias erransbarouras. Sid nal rur rous WASIGTOUS OF AF SIVES THE SUTURIES, WOMED TO BEEN CONTION, CHOSED advertoveras. Diod. Sic. lib. XVII, p. 517, edit. Wichel. 1604. « La plupart des succès que l'on obtient à la guerre, soit « dans les sièges, soit dans les champs de bataille, sont « souvent plutôt l'ouvrage de la fortune que du talent. Mais « les sentiments de pitié et de commisération que l'on ac-« corde au malheur, lorsqu'on est soi-même au faite de la « puissance, voilà l'ouvrage qui n'appartient qu'à la pru-« dence et à la sagesse; car le commun des hommes se « laisse emporter par les succès, aveugler par la prospérité. « L'arrogance et l'orgueil que leur inspfrent les faveurs de la « fortune leur font oublier que la foiblesse est l'apanage « commun de l'espèce humaine. De là vient que nous voyons « anjourd'hui tant d'individus pour lesquels leur prospérité « semble n'être qu'un lourd fardeau qu'ils ne peuvent point « supporter. » Si l'on considère que Diodore de Sicile étoit contemporain de César et d'Octave, il ne sera pas malaisé de voir sur qui cet estimable historien portoit ses vues , en écrivant le passage vraiment remarquable que nous venons de traduire.

(12) On a vu en effet, un peu plus haut, que Lucius, en

s'approchant d'Octave, avoit laissé tout son cortège derrière lui, à une certaine distance.

(13) Εξαγχῆς δι με Ικλέμεν δλέμενς, καὶ τῆν Εκλαιμες. Voilà le texte que la version latine de Schweigheuser a rendu par ces mots: Sed sicut indê að histio consilium milit nocendi cepisti; sic etiam milit noces. Sur quel fondement donc Demareas a-til pu traduire, « Vous avise des « le commencement envie de me vaincre; maintenant vous « m'aver vaincu.» Il ya dans cette tournure un jeu de mots que je ne vois point dans le grece.

(.4) Après un semblable discours de la part d'Octave, on doit naturellement settendre que tout se passera dans cetto capitulation, sans etrocité, sans effusion de sang. On verra bienté avec quelle horrible perfidie se conduisit le triumvir lorsque la place edit été rendue.

(15) Il importe de remarquer ici l'emploi que fait Appien du mot τῆ βαπλεῖ. Il est bien érident qu'on ne peut pas le rendre par le mot rol. Appien lui donne ici son acception primitive, son acception étymologique, le sens qu'il avoit dans les temps reculés de l'antiquité, où le besoin de la guerre, et la nécessité de la discipline, demandant des clefs investis d'une grande mesure d'autorité, le qu'il m'obsèrent, afin qu'ils n'oubliassent pas de qui ils la tenoient et à quelle fin elle leur étoit conférée, le nom de βαπλεις c'à-t-dire, appuis du peuple, c'adampions du peuple, g'dépassurs du peuple, protecteurs du peuple. C'est ce sens-là qu'a ce mot Bannès d'acce vers de l'illide,

El lorsque Ammonius, dans son Recueil σερὶ έμείων καὶ Λασόρων Λόξεων, assigne use différence notre les trois mots. βωτιλύε, κείρασε et π΄γεμών, et qu'il dit que le « premier « s'entend de celui qui arrive au pouvoir suprême par voie de succession paternelle ou autre, » βωτιλύε μέν γλε έντι ο πατροθεν ή από γύνους την αρχήν σαραλαθών, ce n'est qu'un sens restreint et particulier qu'il lui donne.

- (16) C'est-à dire qu'il ne fut pas plus le maître d'agir envers les vétérans de Lucius, selon ses projets qu'il ne l'avoit été de régler avec Lucius lui-même les articles de la capitulation. C'est, en effet, par un reproche à cet égard qu'il débute en s'adressant à ses troupes dans le discours qu'on va lire.
- (17) Les anciennes éditions portent servezieza. Le manuscrit sur lequel Claude de Seyssel a travaillé présenjoit probablement la même leçon, puisqu'il a traduit; « tellement « que je ne peux rien exécuter à ma volonté »; ce qui me paroit être le vrai sens de l'original. Tai donc regardé comme une erreur la conjecture de Musgrave, adoptée par Schweighmuser, sur la foi du manuscrit d'Augsibourg, dont le premier a cru devoir lire, et l'autre devoir expriemer àrvezieza; ce qui ne rend pas un sens sussi naturel à beaucoup près témoin la version latine: Lu oso commissimentes semper erga me gessistis, ut nihil frustrà d me petere possitis. Au demeurant, on peut choisir entre ma revision et celle de Desmares, qui a traduit : « Vous aves toujours « agi tellement avecque moy, mes compagnons, qu'il ne « m'est pas possible de vous rien refuser. »
- (18) « Mais ne trouves point mauvais si pour ce qui les « regarde, je ne m'en mesle plus. » Il est évident que Desmares n'a pu tomber dans un contre-sens aussi bien conditionné, que parcqu'il a pris dans son texte grec un mot pour un autre, et qu'il a lu probablement «πάσεμαι», tau lieu de «πάσεμαι» (c'est-à-dire, je cesserai, je m'abstiendrai, su lieu de je demanderai, je ferai une question. Si Desmares ett jeté les yeux sur la version de Seyssel, il auroit lu, « Et « si vous me laissez dire, je leur demanderai encore. » Dans la version latine de Gelen 1, il auroit trouvé, quorum ego insolentiam vel nunc compescam şi modò sinitis.
- (19) Je ne sais si l'interprète latin a rendu sa version assez correcte et assez claire, en traduisant, ut et in honore et in

latente custodid eos haberent; et j'ai pense que les deux mots de l'original quantité aguer, devoient être ici figurément entendus.

(20) Il v a dans le grec areu The Bounne Morne, littéralement, à l'exception du sénat. Mais comme on ne peut pas donner ce nom aux magistrats de cette ville, il faut entendre par l'expression grecque la collection des magistrats qui composoient le conseil municipal, l'autorité prépondérante de cette cité.

(21) Comme il étoit féroce, cet Octave, jusque dans les motifs de ses bienfaits! Il excepte Æmilius Lucius de la proscription dont il frappe les magistrats de Péruse, parceque cet homme avoit servi à son gré sa vengeance dans le jugement rendu contre les assassins de César.

(22) Ce motif d'exception faisoit sans doute grand honneur à Æmilius Lucius, et Octave lui avoit sur ce pied-là de grandes obligations. La meilleure manière, en effet, de commander aux suffrages, et de faire voter comme il vouloit, c'étoit bien de faire voter à découvert; et il y a grande apparence qu'AEmilius Lucius, en montant sur le siège du tribunal, avoit recu d'avance les instructions nécessaires à cet égard. Appien nous a donné en trois mots, que nous aurons occasion de citer une seconde fois tout à l'heure, le secret ordinaire de la tactique d'Octave, οία προδιδάσκονται woλλάκις. Sect. XLVI. Au surplus, cet épouvantable exemple de contraindre à voter à découvert pour commander aux suffrages, n'est pas unique dans l'histoire romaine. On le retrouve parmi les horreurs qui signalèrent le règne de ce Tibère entre les mains duquel Octave mourant remit les rêncs de l'Empire. Granius Marcellus , proconsul de Bithynie, étoit accusé d'avoir tenu des discours sinistres sur le compte de Tibère. « La mort de Marcellus étoit inévitable, « dit Tacite, puisque le crime qu'on lui imputoit étoit d'avoir « tympanisé Tibère dans ses propos, et d'avoir parlé de toutes « les horreurs qu'il commettoit, ainsi que de toutes ses tura pitudes. » Car, comme il n'y avoit rien que de vrai dans

les horreurs et les turpitudes de Tibère, dont Hispon l'accusateur sontenoit que Marcellus avoit fait le suiet de ses propos, Tibère pensoit que l'accusateur articuloit la vérité. Exarsit aded, ajoute Tacite, ut rupta taciturnitate proclamaret se quoque in ed caussa laturum sententiam, PALAM, et juratum; quo cæteris eadem necessitas fieret. Manebant etiam tum vestigia libertatis morientis. Igitur Cn. Piso, quo, inquit, loco censebis Casar? Si primus, habebo quod sequar; si post omnes, vereor ne imprudens dissentiam. Heureusement cette vigoureuse apostrophe de Pison déconcerta Tibère : la honte le forca de rétracter son PALAM. Le sénat vota comme à l'ordinaire, au scrutin secret, et Marcellus fut acquitté : tulit absolvi reum criminibus. Tacit. Annal. lib. I, 74. Au surplus, en ce qui concerne la contrainte de voter à haute voix pour commander aux suffrages, le lecteur sentira de resta, que ce n'est pas faute d'exemples modernes, que je n'en cite que d'anciens.

(23) Plus solennellement n'est pas littéralement dans le texte; mais j'ai cru le lire dans l'énergie de la préposition qui entre dans la composition du participe inquestions.

(24) Velléius Paterculus ne désigne ce citoyen de Pérusé que par son surroma. Il l'appelle Maccadonicus, tout court, et l'épithète de princeps, qu'il lui donne, suppose peut-être qu'il jouoit un des premiers rôles dans la cité de Péruse. Urbs Incensa, cujus initium incendit princeps gius loci ficit Maccadonicus ş à moins que princeps ne soit une abération dans le texte.

(25) Il ne parolt pas qu'il y est grandement lieu à ce changement de patronn. Le temple de Junon avoit été la prois des flammers; mais as statue, au rapport de Dion Cassius, avoit été respectée, si bien qu'Octave la fit transporter à Rome, en conséquence do l'avis qu'il en avoit reçu en songe, Dion Cassius; lie. XLVIII, n. 14.

(26) Il ne faut pas être la dupe ici de cette rumeur des, troupes d'Octave. On vient de voir qu'il avoît voulu excepter de la capitulation ses ennemis particuliers. C'étoit évidemment pour les faire égorger. La vigoureuse démarche de Lucius paroissoit l'avoir ramené à la clémence. Il voulut même s'en donner tous les honneurs. Mais il fit sous main endoctriner ses troupes de manière à obtenir le même résultat par leurs monvements séditieux. Appien nous a donné lui-même le secret de cette manceuvre, en disant un peu plus haut, sect. XLVI, old Tood Sagnortus Tonnans. Car quel intérêt ces troupes qui avoient sollicité avec tant de chaleur l'impunité de leurs compagnons d'armes, auroientelles eu à demander la tête de quelques sénateurs ou de quelques chevaliers, dont elles n'avoient point personnellement à se plaindre? Au lieu qu'Octave visoit à usurper de longue main le pouvoir suprême, et il savoit qu'il n'y avoit qu'un fleuve de sang qui put l'y conduire. Au surplus voilà ce qu'Appien a puisé dans les commentaires d'Octave, qui s'est bien gardé, comme on se l'imagine, de révéler luimême le plus épouvantable de ses actes de férocité. On en trouvera les détails dans la note suivante.

(27) Voici d'abord le langage de Suétone . Oct. Ces. 15. Perusid capta, in plurimos animadvertit (Octavius). Orare veniam, vel excusare se conantibus und voce occurrens, moriendum esse, Scribunt quidam trecentos ex dedititiis electos utriusque ordinis ad aram Divo Julio exstructam, idibus martiis, hostiarum more, mactatos, Chaque mot de cet horrible passage fait, comme on le voit, dresser les cheveux sur la tête. On v remarque Octave faisant égorger plusieurs des vaincus, et ne répondant aux prières ou aux excuses qu'ils lui adressoient, en lui demandant la vie, que par ce mot atroce qu'il empruntoit de la férocité de Marius, Il faut mourir; on l'y voit choisissant parmi ceux qui s'étoient rendus, ex dedititiis, trois cents sénateurs ou chevaliers romains, trecentos ( et Suétone est modeste, car Dion Cassius dit quatre cents ), et les faisant conduire à Rome pour être immolés comme des victimes, le jour des ides de mars, au pied de la statue de César. Dion Cassius,

to Comp

tout partisan déclaré qu'il est d'Octave, tout empressé qu'il es ce montre à faire les honneurs de son humanité et de sa clémence, rapporte le même fait à peu près avec les mêmes circonstances que Suétone, si ce n'est qu'il porte le nombre des victimes à quatre cents au lieu de trois cents. Quant à Velléins Paterculur, on sent que, favoir de Tibère; il n'a pas dù faire mention d'un acte si propre à couvrir d'opprobre la mémoire du père adoptif de cet empereur. Aussi ne parle-t-il que du massacre de quelques citoyens de Péruse, encore a-t-il l'adresse de l'imputer à la cruanté des soldats plus qu'à la volonté d'Octave, qu'il ménage au point de ne pas même le nommer. In Perusinos magis ird militum quam voluntate sewitum ducis. Lib. II, c. 74.

(28) Ce Tibérius Canutius, qu'Appien et Dion Cassius nomment parmi les victimes d'Octave, lui avoit cependant antérieurement, rendu un service. En qualité de tribun, il avoit embrasés as cause contre Antoine. Mais Octave n'étoit pas la dupe de ce bon office, à l'époque où Canutius avoit convoqué, dans l'intérêt d'Octave, l'assemblée du peuple; c'étoit moins sa cause personnelle que celle de la liberté et de la république, que Canutius avoit pour but de servir en agissant contre Antoine. Or on sent que ce fut un motif de plus pour Octave de profiter de l'occasion pour perdre Canutius. Dion Cassius, liv. XLVIII, n. 14.

## CHAPITRE VI.

Conduite des autres chefs du parti de Lucius Antonius. Fulvie quitte l'Italie. Octave se défiant d'Antoine, s'empare des Gaules, et de Parmée d'Antoine, qui occupoit cette province. Il s'empare également de l'Ibérie. Antoine quitte l'Asie. Domitius Ænobarbus vient le joindre. Ils se présentent l'un et l'autre devant Brindes qui refuse de les recevoir. Ils en font le siège, et appellent Pompée au secours. Octave arrive pour défendre Brindes. Entremise des soldats pour réconcilier Octave et Antoine.

L. Apres ces évènements, Asinius Pollion, Plan- Aces cus, Ventidius, Crassus, Ateius, et tons les autres de chefs du même parti, qui commandoient des corps 714. de troupes plus ou moins importants, s'élevant à un total d'environ treize légions de soldats expérimentés, et de six mille cinq cents chevaux, regardant Lucius comme ayant été l'acteur principal de cette guerre, se retirérent du côté de la mer, les uns par une route, les autres par une autre. L'un gagna Brindes, l'autre Ravenne, un troisième Tarente (1). Celui-ci vint se joindre à Murcus et à Ænobarbus; celui-là se rendit auprès d'Antoine. Ils étoient suivis de près par les amis d'Octave, qui leur faisoient des propositions de paix, et qui chargeoient leurs troupes, principalement leur infanterie, lorsqu'ils

Au n'y accédoient pas. Agrippa fut le seul qui obtint quelque succès, à cet égard, auprès de deux légions 714. de Plancus, qu'il intercepta à Camérie (2). Fulvie se sauva d'abord à Dicéarchie (3), et de là à Brindes avec ses enfants, et trois mille chevaux que les chefs du parti d'Antoine lui avoient donnés pour escorte. Cinq grands vaisseaux qu'on lui avoit envoyés de la Macédoine à Brindes étant arrivés, elle s'embarqua. Plancus, qui n'eut pas le courage de demeurer à la tête des troupes qui lui restoient, s'embarqua avec elle. Ces troupes se donnérent ellesmêmes à Ventidius. Asinius Pollion traita avec Ænobarbus pour l'associer au parti d'Antoine. Ils l'informèrent de ce traité; et pensant qu'il se rendroit incessamment auprès d'eux, ils s'assurèrent de certains postes sur les côtes de l'Italie, pour assurer son débarquement, et firent des provisions de vivres.

LI. Cependant Octave agissoit (4) pour attirer dans son parti une autre nombreuse armée squ'Antoine avoit du côté des Alpes, sous les ordres de Fulius Calénus. Il commençoit à se défier d'Autoine; et il calculoit que, s'ils restoient amis, il lui conserveroit ses troupes; et que, si la guerre s'allumoit entre cux, il auroit de plus grandes forces. Pendant qu'il hésitoit encore et qu'il cherchoit les moyens de ménager les hienséances, Calégus vint à mourir. Octave, à qui cet, évènement, présenta un heureux prétexte, sous le doublé rapport de ses vues, se randit auprès de cette armée, en prit le commandement, ainsi que cleui de la Gaule et de l'Ihérie, provinces qui étoient du lot d'Antoine; et tent sels

à la barbe du fils de Calénus auquel il eu imposa, Au et qui lui livra tout sans coup férir. Octave s'étant house. ainsi, d'un seul trait, rendu maître de onze légions, 714. et d'une si grande étendue de pays, destitua tous les chefs, en établit à leur place d'autres de son

parti, et prit le chemin de Rome.

LII. Antoine, de son côté, avoit retenu auprés de lui, durant tout l'hiver, les députés des vétérans qui étoient venus l'instruire, et il ne laissa rien transpirer de ses desseins. Dès le printemps, il se rendit d'Alexandrie à Tyr. De Tyr il fit voile vers l'île de Cypre, vers Rhodes, et vers l'Asic. Sur ces entrefaites, il apprit ce qui s'étoit passé à Péruse. Il blâma beaucoup la conduite de son frère, de Fulvie, et sur-tout celle de Manius. Il trouva à Athènes Fulvie qui s'v étoit réfugiée de Brindes. Pompée lui envoya Julie (5) sa mère, qui étoit venue chercher un asile auprès de lui, et lui donna pour cortège, à son départ de la Sicile, les plus illustres des personnages attachés à sa fortune, savoir, Lucius Libon son beau-père, Saturninus, et quelques autres, qui, s'efforçant de mettre à profit l'amour qu'avoit Antoine pour les nouveautés (6), lui proposèrent de se réconcilier avec Pompée, et de faire, de concert avec lui, la guerre à Octave. Antoine leur répondit qu'il savoit très grand gré à Pompée de ses procédés envers sa mère, et qu'il lui en témoigneroit dans le temps sa reconnoissance, Qu'au surplus, s'il étoit obligé d'en venir aux mains avec Octave, il prendroit Pompée pour son allié; mais que, si Octave restoit fidèle aux conventions

- Langi

Ans qu'ils avoient faites ensemble, il ne négligeroit rien de pour opérer entre Pompée et lui une heureuse 714 réconciliation. Voilà quelle fut sa réponse.

LIII. Octave se rendit de la Gaule à Rome. lorsqu'il apprit ce voyage des amis de Pompée à Athènes. Mais ne connoissant pas exactement la réponse qu'Antoine leur avoit faite, il s'efforça d'ex citer l'animosité des vétérans contre lui, sous prétexte qu'il tendoit à ramener avec Pompée les propriétaires des terres desquelles ils étoient déjà en possession : car c'étoit auprès de Pompée que le plus grand nombre de ces propriétaires s'étoient réfugiés. Quoique cette intention, qu'Octave prétoit à Antoine pour irriter les esprits, cût beaucoup de vraisemblance, elle n'étoit pas suffisante pour décider les troupes à prendre les armes avec ardeur contre lui; tant la haute réputation qu'il s'étoit faite dans les champs de Philippes plaidoit pour sa cause. Octave savoit que ses forces réunies étoient plus nombreuses que toutes celles d'Antoine, de Pompée, et d'Ænobarbus; car il avoit alors plus de quarante légions sous ses ordres ; mais il n'avoit aucun vaisseau. Il n'avoit pas le temps d'en faire construire; et il craignoit que les autres, avec les cinq cents vaisseaux qu'ils avoient, en occupant les parages de l'Italie, ne le réduisissent à la famine. Après avoir réfléchi là-dessus (on lui avoit déjà fait diverses propositions de mariage) il écrivit à Mécène de demander pour lui la main de Scribonie, sœur de Libon, le beau-père de Pompée, afin d'avoir par cette union un moyen de se réconcilier avec ce dernier (7), si cette réconciliation lui devenoit néces- Ans saire. Libon , informé de cette proposition , répondit Rome. à sa famille de conclure ce mariage (8) avec empres- 714sement. Octave éloigna en même temps, sous divers prétextes, ceux des amis d'Antoine desquels il n'étoit pas sur, en les envoyant les uns d'un côté, les autres d'un autre. Il fit partir Lépidus pour la Libye qui lui avoit été assignée, et lui fit emmener six des légions d'Antoine sur lesquelles il pensoit ne devoir pas trop compter.

LIV. Sur ces entrefaites, il manda Lucius. Il donna des éloges à l'amitié qu'il avoit montrée pour son frère, en se chargeant lui seul du tort de la guerre, dans le cas où il n'auroit fait en cela que suivre les instructions qu'il avoit recues; mais en même temps, il lui observa que ce seroit manquer à la reconnoissance qu'il lui devoit pour la manière généreuse dont il en avoit agi avec lui à Péruse, si en ce moment il ne lui confessoit la vérité du bruit qui couroit, que son frère avoit ouvertement traité avec Pompée. « Quant à moi, lui dit-il, je vous a déclare avec confiance qu'à la mort de Calénus « je ne pris, par l'intermédiaire de mes amis, le a commandement de l'armée qui étoit sous ses or-« dres, et des provinces qui lui avoient été mises « entre les mains, que pour empêcher que cette ar mée « et ces provinces ne se trouvassent dépourvues de a chefs, et que pour les conserver à Antoine (a): « mais aujourd'hui que le piège est à découvert, je « retiens le commandement de ces provinces et de « cette armée; et je vous permets d'aller en pleine 3.

9

Ans « sécurité joindre votre frère si vous le voulez, » de Rome. Octave tint ce langage à Lucius, soit pour le mettre 14. à l'épreuve, soit pour faire retomber sur Antoine ce qu'il venoit de dire. Mais Lucius lui répéta ce qu'il lui avoit déjà dit. « Je savois que Fulvie approuvoit « l'usurpation monarchique du triumvirat, Quant à « moi, je me suis servi des troupes de mon frère « pour vous combattre vous tous; et aujourd'hui, « si mon frère venoit pour anéantir le triumvirat, « je me rendrois auprès de lui, ou clandestinement, « ou à découvert; j'irois combattre encore pour la « cause de la patrie contre vous, de quelques bien-« faits que je vous sois déjà redevable. Si , au « contraire , il embrasse un autre parti , et qu'il « se décide en faveur de ceux qui seront prêts à « défendre le triumvirat, je prendrai les armes avec « vous contre lui, tant que je pourrai penser que « vous ne tendrez point à l'établissement d'une « autorité monarchique; car la patrie l'emportera « toujours dans mon cœur sur les droits du sang " comme sur les droits de la reconnoissance (10) ». Telle fut la réponse de Lucius à Octave. Elle lui inspira pour lui une nouvelle admiration. « Nou, « lui répliqua-t-il, je ne vous ferois point prendre de les armes contre votre frère, quand même vous « le voudriez. Mais je vous confierai le commande-« ment de l'Ibérie entière, ainsi que de l'armée qui « l'occupe, et vous aurez pour lieutenants Péducéus « et Lucius Carinas, qui ont en ce moment l'une et « l'autre sous leurs ordres. » Tel fut le prétexte honorable à la faveur duquel Octave éloigna Lucius,

de le surveiller, sans qu'il s'en doutât. LV. Pendant qu'Octave faisoit ainsi ses disposi- 714-

tions, Antoine laissa Fulvie malade à Sicyone, et de l'île de Corcyre il fit voile vers la mer Ionienne, suivi de peu de troupes, mais amenant deux cents vaisseaux qu'il avoit fait construire en Asie. Il fut informé qu'Ænobarbus venoit au-devant de lui avec une grosse flotte et de grandes forces ; et il ne paroissoit pas à certains de ses amis qu'il dût se fier à lui, malgré le traité fait entre eux; car Ænobarbus étoit du nombre de ceux qui avoient subi une condamnation au sujet de l'assassinat de César; il avoit été porté sur les tables de proscription en conséquence de ce jugement, et il avoit combattu contre Antoine et Octave à l'époque de la (11) bataille de Philippes. Néanmoins, afin de paroître avoir de la confiance en lui, il avança avec cinq de ses meilleurs vaisseaux, avant donné ordre aux autres de le suivre à une certaine distance. Lorsqu'on apercut Ænobarbus arrivant à force de rames avec toutes ses forces navales, Plancus, qui étoit à côté d'Antoine, commença d'avoir des craintes. Il lui donna le conseil de s'arrêter, et d'envoyer quelqu'un en avant pour éprouver Ænobarbus, qu'il regardoit comme suspect. Mais Antoine lui répondit qu'il aimoit mieux périr victime de la violation d'un traité, que de paroître vouloir se sauvér avec làcheté, et il continua sa marche. Ils étoient déjà près l'un de l'autre; déjà les vaisseaux que montoient les chess se distinguoient réciproquement par leurs pa-

Aus villons; déjà ils se faisoient face, lorsque le premier Rome des licteurs d'Antoine, placé sur la proue, selon 714. l'usage, soit qu'il ne fit pas attention que c'étoit un homme équivoque, chef d'une flotte et d'une armée à lui qui arrivoit, soit par l'impulsion de quelque mouvement généreux, commanda qu'on amenat le pavillon, ainsi qu'il l'auroit commandé à une flotte vaincue, ou à une flotte subordonnée qu'on auroit rencontrée. Ænobarbus fit ameuer en effet, et fit ranger son vaisseau à côté de celui d'Antoine. Lorsqu'au moment où ils s'aperçurent ils se furent donné les signes d'amitié, et que toute la flotte d'Ænobarbus eut salué Antoine imperator (12), Plancus n'en eut pas pour cela guère plus de confiance. Antoine recut Ænobarbus dans son vaisseau. Ils firent voile vers Pallentia (13), où étoient les légions d'Ænobarbus, et celui-ci céda sa tente à Antoine.

LVI. De là ils firent voile pour Brindes qui étoit gardée par cinq colortes d'Endvave. Les habitants fermèrent leurs portes à Ænobarbus, sous prétexte qu'il étoit depuis long-temps leur ennemi déclaré; et à Antoine, sous prétexte qu'il amenoit leur ennemi. Antoine, indigné, jugea que ce n'étoient là que de spécieux subterfuges, et que la vérité étoit que les troupes d'Octave lui fermoient les portes en vertu des ordres qui leur avoient été donnés à cet égard. En conséquence, il forma sa ligne de circonvallation autour de la ville, et fit construire des retranchements. Brindes est située sur une langue de terre, tout contre un port en forme de croissant.

Dès-lors il devint impossible d'arriver du côté de Ana terre sur le monticule où elle est placée, après qu'on de Romes en eut intercepté le passage, et qu'on y cut élevé 714. des fortifications. Antoine fit former de fortes redontes le long du port qui est fort étendu, et dans les îlots qui y sont parsemés. Il envoya des troupes le long des côtes de l'Italie, pour s'emparer des postes les plus avantageux ; il donna ordre en même temps à Pompée de côtoyer l'Italie, et d'y répandre le ravage autant qu'il pourroit. Pompée, joyeux de cet ordre, fit partir sur-le-champ Ménodore avec une flotte nombreuse et quatre légions. Ménodore entraîna dans le parti d'Antoine la Sardaigne, qui étoit du parti d'Octave, et deux légions qui la gardoient. L'étonnement causé par le rapprochement de Pompée ct d'Antoine opéra cette défection. Les troupes d'Antoine occuperent en Italie Sipunte (14), ville de l'Ausonie. Pompée mit le siège devant Thurium (15) et Consentia (16), et ravagca les environs de ces deux places avec sa cavalerie.

LVII. Octave, se voyant attaqué avec cette rapidites sur plusieurs points, envoya Agrippa dans l'Ausonie au secours des peuples de cette contrée que l'on saccageoit. Agrippa fit, chemin faisant, prendre les armes aux vétérans, qui ne le suivirent qu'à une certaine distance, par l'effet de la répugnance qu'ils avoient à marcher coatre Pompée; et lorsqu'ils apprirent que la guerre qui venoit de s'allumer étoit l'ouvrage d'Antoine, ils se retirérent sans bruit sur-le-champ. Cette défection en imposa très sérieusement à Octave. Néanmoins, en se ren-

- mar Matter 17 (2011)

Ann dant de son côté à Brindes à la tête d'une autre la Rome. armée, il sollicita de nouveau les vétérans; il changea 116 leurs dispositions; il amena avec lui ceux à qui il avoit personnellement distribué des colonies. Ils eurent honte de refuser de marcher, et ils marchèrent d'ailleurs avec l'intention sercète d'opérer la réconciliation d'Autoine et d'Octave, et des eranger du parti de ce dernier, si l'autre refusoit de se rapprocher. Octave fut retenu pendant quelques joursà Canusium (17), pour cause de maladie. Quoiqu'il eût des forces supérieures à celles d'Autoine, il n'osa rien entreprendre contre Brindes, qu'il trouva entourée de retranchements; il se contenta de camper dans son voisinage, ettl attendit les évènements (18).

LVIII. Antoine, supérieur de son côté par la force de ses retranchements et des postes qu'il occupoit, étoit en mesure de ne rien craindre, malgré l'infériorité du nombre. En attendant, il appela en diligence l'armée qu'il avoit en Macédoine. Il emplova ensuite un stratagème. La nuit, il faisoit secrètement embarquer, dans de grands vaisseaux, et dans des vaisseaux de transport, un grand nombre d'individus, qui, s'avançant en mer, et rétrogradant ensuite quand le jour étoit venu, naviguoient à la file armés comme des soldats qui avoient l'air d'arriver de la Macédoine, et ils exécutoient cette manœuvre sous les yeux même d'Octave. Déjà les machines d'Antoine étoient prêtes. Il étoit sur le point de battre les murs de Brindes, au grand regret d'Octave, qui n'avoit aucun moyen pour venir au secours de la place. Mais sur le soir on annonça des deux côtés qu'Agrippa étoit rentré en possession de Ans Sipunte, que Pompée avoit été repoussé par les Rome habitants de Thurium, mais qu'il étoit encore devant 214 Consentia. Ccs nouvelles donnérent de l'inquiétude à Antoine. On lui annonca, en même temps, que Servilius amenoit à Octave quinze cents chevaux (19). Il fut impossible à Antoine de ne pas céder alors à l'impétuosité de son courage. A l'issue du dîner, il monte à cheval, accompagné de ceux de ses amis qui se trouvèrent prêts à le suivre, il se met avec eux à la tête de quatre cents hommes de cavalerie, et, emporté par son intrépidité, il marche contre les quinze cents hommes de l'ennemi, qu'il trouve encore couchés dans le voisinage d'Urie (20). Il leur inspire tant de terreur, qu'il les fait passer de son côte sans coup férir (21), et le même jour, il est de rctour à Brindes. Ce fut à cc point que le nom d'Antoine, depuis la réputation d'invincible qu'il s'étoit faite à la journée de Philippes, en imposa à ces quinze cents cavaliers.

LIX. Vaines de cette réputation, les cohortes prétoriennes d'Antoine s'approchoient par pelotons des lignes de circonvallation d'Octave, et demandoient d'un ton injurieux à leurs anciens compagnons d'armes, s'ils étoient venus pour combattre Antoine, par qui ils avoient tous été sauvés à la bataille de Philippes. Les soldats d'Octave répondoicnt : « C'est vous qui êtes venus pour combattre « contre nous. » Là-dessus, on se tenoit des propos de part et d'autre : des deux côtés, on se reprochoit ses griefs. Les partisans d'Antoine se plaignoieut

### od HISTOIRE DES GUERRES CIVILES , etc.

Ans que les portes de Brindes leur eussent été fermées : de que l'on eut pris d'autorité le commandement de 714. l'armée de Calénus. Les partisans d'Octave se plaignoient, de leur côté, que Brindes cût été cernée ; qu'on en eût formé le siège; qu'on eut ravagé l'Ausonie; qu'en eut traité avec Ænobarbus, un des assassins de César, et avec Pompée qui étoit l'ennemi commun. Finalement, les soldats d'Octave dévoilèrent leur intention à ceux d'Antoine : ils déclarèrent qu'ils s'étoient rendus auprès d'Octave. sans oublier les égards dus aux talents militaires d'Antoine, avec l'intention de les réconcilier ensemble; mais décidés à faire la guerre contre Antoine et à le combattre s'il s'y refusoit. Ils allèrent tenir ce même langage auprès des lignes de circonvallation d'Antoine.

# NOTES.

(1) A NCIENNE et célèbre ville d'Italie dans le fond du golfe de même nom. Les Grecs l'appeloient Taras, et Lucain lui a conservé ce nom dans le 376° vers du cinquième livre de sa Pharsale.

Antiquusque Taras, secretaque littora Leuca.

On croit que ce sut dans cette ville que vint débarquer le Lacédémonien Phalanthus, Jorsque, banni de son pays, il fut sorcé d'aller s'établir sur une terre étrangère. Tarente n'étoit pas éloignée du Galèse, petite rivière qui a son embouchure dans le golse. Témoin ces paroles de la sixième Ode du livre II des Odes d'Horace.

> Dulce pellitis ovibus Galesi Flumen, et regnata petam Laconi Rura Phalanto.

- (2) Cétoit une ville du pays des Sabins. C'est là que la placent Tite-Live et Pline l'ancien, qui en sont mention l'un et l'autre. Voyer Cellarius, liv. II, chap. 9, sect. II, n. 318.
- (3) C'est le nom grec de cette ville de la Campanie, que les auteurs latins nomment au plurier Puteoli, Pouzzoles. Voy. Cellarius, liv. II, c. 9, sect. IV.
- (4) Il est étonana qu'Appien passe ici sous silence un des faits mémorables de cetté époque, qui nous a été conseré par Velléius Paterculus, et par Dion. C'est celui qui regarde T. Claudius Néron. Il commandoit alors dans la Campanie; et et, à l'exemple de Lucius Antonius, il avoit leré l'étendard en faveur des propriétaires qu'Octave avoit l'intension de dépouiller de leurs terres, pour les convertir en colonies: mais lorsque Claudius Néron fut informé du sort de Lucius Antonius, jorqu'il ent appris la conduite d'Octave euvres

les sénateurs et les chevaliers romains qui s'étoient déclarés pour ce parti, il se hata, comme de raison, de prendre la fuite. Il gagna la Sicile , suivi de Livie , sa femme , de cette même Livie, qui depuis fut épousée par Octave, tonte grosse qu'elle étoit, et de son jeune fils Tibérius Claudius Néron , qui, depuis, devenu fils adoptif et gendre d'Octave, lui succéda. C'est au sujet de ces bizarres vicissitudes de la fortune, que Paterculus s'exprime en ces termes : Quis Fortunæ mutationes, quis dubios rerum humanarum casus satis mirari queat? Quis non diversa præsentibus, contrariaque expectatis aut speret, aut timeat? Livia, nobilissimi et fortissimi viri-Drusi Claudiani filia , gencre , probitate , forma Romanarum eminentissima, quam posteà conjugem Augusti vidimus, tunc fugiens mox futuri sui Cossaris manus, binum hunc Tiberium Casarem , futurumque ejusdem filium , gestans sinu, per avia itinerum, vitatis militum gladiis, uno comitante, quò faciliùs occultaretar fuga, pervenit ad mare, et cum viro Nerone pervecta in Siciliam est. Lib. II. c. 75. Voy. Dion Cassius , liv. XLVIII , n. 15.

(5) Cette Julie, mêre des trois Antonius, étoit fille de L. César, qui aroit été conul l'an de Rome é64. Elle avoit été mariée avec M. Antonius, surnommé Créticus, et ensuite avec Lentulus, le complice de la conspiration de Catilina. Selon Plutarque, elle le disputoit en vertu aux Romains les plus illustres de son temps. On se rappelle qu'à l'époque des proscriptions du triuvariex, elle donna saile dans sa maison à L. César, son frère, qui avoit été inserit le premier sur les tables fatales. Ce L. César avoit été aussi consul et collègue de Figulus, l'an de Rome 690. Sextus Pompée, en renvoyant à Antoine Julie sa mêre, chargea cette dernière de négocirer un traité d'alliance entre son fils et lui, et de lui proposer de s'annir tous deux contre Octave. Voyez Diox Cassius, thichem.

(6) Geslen a rendu ces mots du texte, δου χεήζοντες τῆς Αντονίου μεγαλοπεαγίας, par qui captantes magnificentiam Antonii. Le mot μεγαλοπεαγίας ne signifie pas et ne peut paa signifier magnificentium. Dans l'édition de Schweigheuser, on lit, qui desiderantes Antonii ingenium majoribus rebus gerendis aptum, ce qui ne m'a pas paru plus correct. Dans aucun kezique, on ne trouve le substantif μεγαλογεγεία. Je l'ai du moins vainement cherché dans Scapula, quan Henri Etienne, dans Constantin, dans Heisychius, dans Suidar. Pai dono cru avoir la liberté de le prendre danne le sens propre à l'adjectif μεγαλογερίγμων, que Constantin traduit, factiosus, magnarum rerum inceptator et susceptor, à quoi j'ajoute la nuance de novarum rerum.

- (7) S'il faut en croire Dion Cassius, Jorqu'Octave fut informé que Pompée étoit en négociation avec Antoine, par l'intermédiaire de Julie, mère de ce deraier, et lorsqu'informé d'ailleurs de l'état des affaires de Pompée, il crut avoir à craindre de ne pas le réduire aussi facilement qu'il l'avoit d'abord imaginé, il songea sérieusement à traiter luimème avec Pompée, et, à cet effet, il lui envoya Mutia, sa mère, en Sicile. Mais cette tentative de rapprochement entre Pompée et lui ne produisit rien. Dion Cassius , liv. XLVIII, n. 16.
- (8) Ce mariage eut lieu en effet; mais Octave ne tarda pas à répudier Scribonia, dont il eut une fille. Il mit même dans cette répudiation un procédé bien révoltant; çar il Îl a déclara le jour même des couches de cette femme. Dion Cassius, liv. XIVIII, n. 34. Sedtone rapporte qu'Octave avoit consigné, dans ses Commentaires, qu'il n'avoit répudié Scribonia qu'il cause de son inconduite. Oct. Cers. c. 62. Mais il donne un peu plus bas un autre motif à ce divorce, quod diberiàs doluisset nimiam potentiam pellicis. Ce qui prouve, en passant, qu'Octave simoit les plaisirs de l'dultère. « Ses amis même, dit Suétone, ne l'ont pas nie; mais « ils l'ont excusé sous prétexte que les adultères n'étoient pas « chez lui une affaire de libertinage, mais un calcul politici que qui avoit pour but de lui faire connotire, par le canal des femmes, ce qui se passoit dans le cerreau de ma

« ris. » C'étoit, comme on voit, une singulière mesure de haute police.

(9) C'est ainsi qu'Octave se montre constamment fidèle à son système de dissimulation et d'hypocrisie, dont sa mère lui avoit si sagement donné le conseil, ce qui est de sa part un aveu tacite de l'impuissance de ses moyens; car, comme le dit fort sensément Mahomet à Zopyre.

### « C'est le foible qui trompe , » etc.

- (10) Si Lucius a en effet tenu ce langage à Octave, il n'étoit pas, à le considérer du moins sous les rapports de citoyen, una aussi mauvais sujet que l'aterculus le prétend, liv. Il, c. 7\u00e1. Altonius, consul, vitiorum fratris sui consors, sed virtulum que interdâm in illo erant expers. A la vérité, le beau sèle et l'amour véhément que Lucius Antonius étale ici pour les formes républicaines du gouvernement de l'ancienne Rome, n'étoient pas du nombre des vertus que l'aterpulus, adulateur de Tibère, devoit honorer.
- (11) Le traducteur latin a traduit : et Philippensi pro-lio contra Casarem Antoniumque steterat, ce qui semble propre à faire penser qu'AEnobarbus assista à la bataille de Philippes, tandis qu'on a vu plus haut que, le jour même de cette bataille, AEnobarbus battoit sur la mer Ionienne une flotte des triumarins. J'ai cru devoir éviter cette disparate.
- (12) Ce n'est point du mot advasçárose qu'Appien s'est servisic. Cest du mot áryasées, qui signifie proprement chéf, commandant, et qui dans ce passage signifie par excellence, sar' ligrgin; général en chéf ou amiral en chéf. Ce qui sert à confirmer ce que nous avons remarqué plus haut, que le mot imperator, dans la pureté de son acception originaire, n'à pas un autre sens.
- (13) Il paroît que le nom de cette ville a été défiguré dans le texte d'Appien par les copistes. C'est de Pallentia qu'il s'agit évidemment ici, ville située dans le pays des Picènes,

sur les côtes de la mer Adriatique qui regardoient le septentrion. On la trouve dans Etienne de Byrance sous le nom grec de 20x3erse; par un omicron à la première syllhabe, su lieu d'un alpha. C'est la même ville dont parle Tite-Tire, liv. XXXIX, chap. 44. Eoden anno colonie d'une, Pollenie in Picenum, etc. Il ne faut pss la confondre avec une ville de même nom qui étoit dans la Ligurie, et dont Silius fait mention au 508 vers de son huitime livre, en ces termés, p

### . . . Ferax fusci Pollentia villi-

Elle étoit voisine d'une ville appelée par les auteurs latins Urbs Salvia, et connue dans la géographie moderne sous le nom d'Urbissglia. Selon Cellarius, le docte Cluvérins a de la peine, dans son Italia antiqua, à distinguer ces deux villes l'une de l'autre. Voyer ces deux auteurs.

(14) C'étoit une ville de l'ancienne Apulie, a ujourd'hui la Pouille. Elle étoit sur la côte de la mer Adriatique, à l'embouchure du Cerbalus. Il paroît résulter d'un passage du trente-quatrième livre de Tite-Live, chap. 45, que c'étoit une colonie romaine. Foyez Cellarius et Cluvérius.

(15) Un passage de Pline l'ancien fixe, d'une manière asses précies, su tivation. Oppidan Thurii inter duos annes Crathin et Sybarin. Diodore de Sicile, liv. XII, chap. 10, parolt croire que c'est l'ancienne Sybaria rebhie dans un autre endroit par les Athèniens, après que les Crotoniates eurent ruiné de fond en comble leur rivale et leur ennesie, et que, d'une fontaine voisine, nommé en grec venyés, on lui donna tout naturellement le nom de Thurium. Selon Tite-Live, les Romains y envoyèrent the colonie tous le nouveau nom de Copia; mais celui de Thurium a prévalu. Cétoit sous ce démier nom qu'elle étoit désignée du temps de Cicéron, de César et de Paterculus, sinsis que l'Intestent les passages de ces écrivains que l'on trouvera recueillis dans Cellarius, liv. II, 2, e., 9 sett. II, 644.

(16) Strabon fait de Consentia la métropole du pays des

Commency County

Bruttiens. Ptolémée la place dans la même région de l'Italie. D'autres la comptent parmi les villes de la Lucanie; mais comme la Lucanie et le pays des Bruttiens étoient limitrophes, et que Consentia paroît située sur les frontieres de ce dernier pays, il est probable que cette circonstance a donné lieu à la diversité d'opinion qui existe à cet égard. Voyes Cellarius, l'ev. If. c. o, sect. IF. 663.

(17) Elle étoit dans l'Apulie, sur la rive droite de l'Aufidus. Ce fut sur Canusium que les Romains, selon Tite-Live, firent leur retraite après la bataille de Cannes. Voy.

Cellarius, liv. II, c. 9, sect. IV, 561.

(18) Kal roir yryspufosus iphôlysus. C'est cette locution d'Appien que l'ai dijà eu occasion de noter plusieurs fois, pour justifier ce que j'en ai dit, liv. I. chap. 3, note 10, plus bas sect. CIII, on la retrouve avec une légère variante ispafpeurs rois isoupérois.

(19) Dion Cassius le nomme Publius Servilius Rullus, lir, XLVIII, n. 28. L'annotateur de Dion Cassius se demande si ce Rullus est celui contre qui Cicéron parla avec tant de force pour combattre une loi agraire qu'il proposoit;

mais il ne résout pas cette question.

(20) Il y avoit deux Uria qu'il ne faut pas confondre; l'une dans l'Apulie, au pied du mont Garganus, et l'autre dans la Calabre, aur le chemin de Brindes à Tarente. Il est évident que c'est de cette dernière qu'il est ici question. Un passage d'Hérodote, liv. VII, chap. 170, marque qu'elle fut fondée par des Crétois.

(21) Selon Dion Cassius, Antoine chargea la cavalerie do Servilius; il en tua une partie, et fit passer le reste sous ses ordres. Liv. XLVIII, n. 28.



# CHAPITRE VII.

Antoine et Octave se réconcilient de nouveau par les bons offices de Lucius Cocceius, de Julia, mère d'Antoine, et par l'intervention des troupes. On annonce la mort de Fulvie. Les deux triumoirs font entre eux un nouveau partage de l'empire romain. Afin de cimenter plus fortement leur réconciliation, on fait épouser à Antoine Octavie, sœur d'Octave. Les deux triumoirs se rendent ensemble à Rome.

LX. Sur ces entrefaites, on annonça la mort de Ans Fulvie (1). On prétendit qu'elle avoit eu beaucoup Rome de chagrin des reproches qu'Antoine lui avoit faits; 714. que le chagrin l'avoit fait tomber malade; et qu'elle avoit spontanément aggravé sa maladie, à cause de la colère qu'Antoine lui avoit montrée en s'éloignant d'elle dans l'état où elle étoit, et en refusant de la voir avant son départ. Cette mort parut d'une très haute importance pour les deux partis. On se vovoit délivré d'une femme dont le caractère brouillon et entreprenant avoit allumé cette guerre dans les fureurs de sa jalousie contre Cléopâtre. Antoine ne laissa pas néanmoins d'être très affligé de cet évènement, parcequ'il s'en croyoit un peu la cause. Il avoit pour ami particulier Lucius Cocceius, également ami particulier d'Octave, qui le lui avoit envoyé en députation, l'été précédent, avec Cæcina. Celui-ci

Tomasony Congil

Ans s'en étoit retourné; mais Coccéius étoit demeuré auprès d'Antoine. Coccéius, profitant de la circonstance, fit semblant d'avoir été invité par Octave à venir le voir. Antoine lui permit de se rendre auprès de lui. Coccéius lui demanda, pour le pressentir, s'il vouloit le charger de quelque réponse au message qu'il lui avoit apporté, l'été précédent, de la part d'Octave. Antoine lui répondit : « Maintenant « que nous sommes ennemis, que pourrions-nous « nous écrire l'un à l'autre, que des choses désobli-« geantes. D'ailleurs, je répondis alors à Octave par « le retour de Cæcina; et si vous voulez, vous pouvez a prendre copie de ce que je lui écrivis. » A cette plaisanterie d'Antoine, Coccéius répliqua : « Je ne « peux souffrir que vous donniez le nom d'ennemi « à Octave, après la conduite qu'il a tenue envers « Lucius votre frère, et vos autres amis. » Antoine lui riposta : « Ne m'a-t-il pas fait fermer les portes « de Brindes ? ne m'a-t-il pas enlevé les provinces , « les armées dont j'avois le commandement ? et « quant à ses procédés envers mes amis seulement, « il a eu moins pour but de les épargner par égard « pour moi, que de se les concilier par des bienfaits, « et de les rendre mes ennemis. » Coccéius, ainsi instruit des gricfs d'Antoine contre Octave, n'excita pas davantage l'animosité du premier, et se rendit auprès de l'autre.

LXI. En le voyant arriver, Octave lui montra de l'étonnement de ce qu'il nétoit pas venu plus tôt. « Car je n'ai pas, lui dit-il, sauvé la vie à votre « frère, aûn que vous soyez mon ennemi.» Coccéius lui répondit : « Comment arrive t-il que, tandis que Ans « de vos ennemis vous vous en faites vos amis, vous Rome. « traitiez, d'un autre côté, des amis en ennemis, et 714 « que vous leur enleviez leurs légions et leurs pro-« vinces? » Octave lui répondit : « Après la mort « de Calénus, il ne falloit pas laisser entre les mains « de son fils, encore jeune, de si puissants moyens « de remuer, pendant qu'Autoine étoit encore éloi-« gné, et de suivre l'exemple de Lucius, qui, cm-« porté par sa frénésie, avoit tourné contre moi, α ainsi qu'Asinius Pollion et Ænobarbus, voisins « les uns des autres, les forces dont ils avoient le « commandement. Quant aux légions de Plancus, je « ne me hâtai de m'en assurer que pour empêcher « qu'elles ne se déclarassent en faveur de Pom-« pée ». La cavalerie de ces deux légions s'étoit en effet embarquée pour la Sicile. Coccéius lui répliqua: « On racontoit les choses d'une autre manière; mais α Antoine avoit refusé d'y ajouter foi, jusqu'au moa ment qu'il s'est vu fermer les portes de Brindes." α Je n'ai donné à cet égard aucun ordre », lui dit Octave. « Je ne savois point qu'il fit voile vers cette « place, et je ne m'attendois pas qu'il s'y rendît « avec mes ennemis Ce sont les habitants de Brindes « eux-mêmes, et le chef des troupes que j'y avois « mises en garnison , pour la défendre des incur-« sions d'Ænobarbus, qui, de leur propre mouve-« ment, ont refusé l'entrée de leurs murailles à « Antoine, parcequ'il avoit traité avec Pompée, « l'ennemi commun; parcequ'il amenoit avec lui « Enobarbus, un des assassins de mon père; Eno-3.

### HISTOIRE DES GUERRES CIVILES

Am « barbus qui avoit été juridiquement condamné à de « raison de ce crime; qui avoit été inscrit sur les 714. « tables de proscription ; Ænobarbus qui avoit « a ssiégé cette même place après la bataille de Phi-« lippes; qui tenoit bloquée toute la mer Ionienne; « qui avoit brûlé mes vaisseaux, et rempli l'Italie « de ses brigandages. »

LXII. « Mais, lui répliqua Coccéius, n'étoit-il « pas convenu entre vous que vous pourriez traiter, « chacun de votre côté, avec qui bon vous semble-« roit? D'ailleurs, Antoine, qui n'a pas moins de véné-« ration que vous, pour la mémoire de votre père, « n'a traité avec aucun de ses assassins. Ænobarbus « n'est pas de ce nombre. Des animosités personnelles « furent le motif du jugement rendu contre lui (2); « car il ne prit nulle part quelconque à la conjura-« tion (3). Si nous pensions qu'il fallut lui en vouloir « parcequ'il a été l'ami de Brutus, il y a peu de « citoyens romains auxquels ce sentiment d'inimitié « ne dût s'étendre (4). Antoine n'a point traité avec « Pompée de manière à devenir son allié. Il a traité « à condition que Pompée le seconderoit, au cas « où vous lui déclarcriez la guerre; et que, dans le « cas contraire, il s'interposeroit entre Pompée et « vous, pour vous réconcilier avec un ennemi qui « n'a rien fait qui vous rende irréconciliable avec « Iui. Au surplus, c'est vous qui êtes cause de tout « cela; car, si vous n'aviez point attaqué Antoine « en Italie, ni Ænobarbus, ni Pompée n'auroient « eu le courage d'envoyer à Antoine des négocia-« teurs. » Octave, toujours sur le même ton de

reproche, prétendit que c'étoient Fulvie, Manius et Aus Lucius qui lui avoient déclaré la guerre, ainsi qu'à de Rome. toute l'Italie ; et que Pompée, qui jusqu'alors n'a- 214. voit rien tenté contre lui, infestoit maintenant les côtes d'Italie, depuis qu'il comptoit sur l'appui d'Antoine. « Ce n'est pas, lui dit Cocceius, parce-« qu'il compte sur l'appui d'Antoine, c'est parcequ'il « en a reçu de la part d'Antoine l'ordre formel; « car je ne vous dissimulerai point qu'avec ses a nombreuses forces de mer, il étendra ses ravages « sur tout le reste de l'Italie dénuée de vaisseaux , « si vous ne vous réconciliez avec Antoine.» Octave, ayant fait attention à cette artificieuse confidence de. Coccéius, réfléchit un moment, et lui dit : « Mais « Pompée ne s'en trouvera pas trop bien; car, le « malheureux, le voilà déjà assez ignominieusement « repoussé par les habitants de Thurium, » Coccéius, remarquant que tous les points de sa négociation étoient hérissés de difficultés de part et d'autre, amena la conversation sur la mort de Fulvie. Il en raconta les détails. Il dit qu'elle étoit tombée malade du chagrin que lui avoit causé le mécontentement qu'Antoine avoit eu de sa conduite, que sa maladie avoit été aggravée par le dépit qu'elle avoit eu de ce qu'Antoine n'étoit pas même venu la voir pendant sa maladie, d'où il résultoit qu'il avoit contribué à sa mort. « A présent qu'elle n'est plus , « ajouta-t-il, il ne vous reste qu'à vous expliquer « franchement entre vous deux sur les sujets que « vous avez de vous plaindre l'un de l'autre. »

LXIII. Coccéius passa toute la journée auprès

Ans d'Octave, l'entretenant sur cette matière, et finit de Rome, par l'inviter, étant le plus jeune, à écrire une lettre à Antoine qui étoit plus âgé que lui. Octave lui répondit : « Je n'écrirai point de nouveau à quelqu'un « qui est en guerre contre moi, car il ne m'a point « écrit; mais j'écrirai à sa mère pour me plaindre (5), « de ce qu'unie à moi par les liens du sang, et ayant « été constamment l'objet de mes prévenances les « plus distinguées, elle s'est enfuie de l'Italie, comme « si elle n'eût pas dù trouver auprès de moi autant « de déférence que si j'eusse été son fils. » Telle fut l'artificicuse tournurc que prit Octave pour avoir un prétexte d'écrire à la mère d'Antoine (6). Cependant, comme Coccéius sortoit du camp, plusieurs chess de cohortes vinrent lui communiquer les intentions de l'armée. Coccéius rendit compte de tous les détails à Antoine, et de ce dernier fait particulièrement, afin de ne pas lui laisser ignorer que l'armée d'Octave le combattroit, s'ils ne se réconcilioient pas ensemble. Il lui conscilla donc de rappeler Pompée des parages qu'il infestoit et de le faire rentrer en Sicile; et quant à Ænobarbus, de l'envoyer quelque part, jusqu'à cc que la réconciliation fût opérée. La mère d'Antoine l'engageoit elle-même à prendre ce parti; car elle appartenoit à la famille des Julius (7). Antoine craignoit d'avoir la honte d'être forcé de rappeler Pompée à son secours, si la négociation n'avoit pas un heureux succès. Mais sa mère lui faisant espérer que la négociation réussiroit, et Coccéius l'affermissant dans cette confiance, en lui faisant entendre qu'il avoit là-dessus des donuées plus particulières (8), Antoine céda. En con- Asséquence, il cavoya ordre à Pompée de se retirer Rome. en Scièle, pour y préparer les mesures qui avoient 714 été concertées entre eux; et il fit partir Ænobarbus pour la Bithynie, dont il lui conféra le commandement.

LXIV. Aussitôt que l'armée d'Octave fut instruite de ces détails, elle choisit une députation, la même pour tous deux. Les députés laissèrent de côté les sujets respectifs de reproches, comme ayant été chargés, non de prononcer sur ces motifs de dissension, mais seulement d'opérer une réconciliation. Ils s'étoient adjoint Coccéius, ami commun, et en outre Pollion du côté d'Antoine, et Mécène du côté d'Octave. Ils firent convenir et arrêter que le passé seroit entièrement oublié entre Octave et Antoine, et que l'amitié règneroit entre eux à l'avenir; et comme il n'y avoit pas long-temps que Marcellus, l'époux d'Octavie, sœur d'Octave, étoit décèdé, les conciliateurs jugèrent convenable qu'Octave donnât sa sœur en mariage à Antoine. Octave y consentit sur-le-champ. Antoine et Octave s'embrassèrent (9). Tout le reste du jour et tout le long de la nuit, l'armée fit retentir les acclamations de l'allégresse, et toute sorte de vœux de prospérité pour l'un et pour l'autre.

LXV. Octave et Antoine se partagèrent de nouveau entre eux tout l'empire romain. Ils prirent pour limite respective Scodra (10), ville de l'Illyrie, qui paroissoit couper le golfe adriatique en deux parties égales. Il fut convenu qu'Antoine auroit pour

#### 8 HISTOIRE DES GUERRES CIVILES

Ans son lot toutes les provinces et toutes les îles de de l'Orient, depuis Scodra jusqu'à l'Euphrate; et 714. qu'Octave auroit pour le sien tout ce qui étoit au Septentrion, jusqu'à l'Océan; que Lépidus conserveroit la Libve qu'Octave lui avoit donnée; qu'Octave seroit la guerre à Pompée, sauf évenement (11), et qu'Antoine la feroit aux Parthes, pour venger l'infraction des traités commise envers Crassus; que les conventions faites entre Antoine et Enobarbus seroient communes à ce dernier avec Octave (12), et que chaeun des deux pourroit sans obstacle lever une armée d'égale force en Italie. Telles furent les dernières conditions de conciliation entre Antoine et Octave. Sur-le-champ, ils firent respectivement partir leurs amis particuliers pour les destinations urgentes. Antoine envoya Ventidius en Asic, pour réprimer les progrès des Parthes et de Labiénus (13), fils du Labiénus, qui, secondé par ces barbares, avoit profité de la guerre entre Antoine et Octave pour faire des incursions dans la Syrie et jusques en Ionie. Les succès et les revers des Parthes et de Labiénus, dans ces circonstances, seront détaillés dans mon livre de la guerre des Parthes.

LXVI. Sur ces entrefaites, Hélénus, lieutenant d'Octave (14), avoit repris de vive force possession de la Sardaigne. Mais Méuodore, lieutenant de Pompée, l'en rechassa (15). Octave, singulièrement indigné de cet évènement, résista aux tentatives que fit Autoine pour le réconcilier avec Pompée. Arrivés à Rome, ils exécutèrent le mariage projeté (16). Antoine fit mettre à mort Mauius, pour le

punir d'avoir excité la jalousie de Fulvie, d'avoir Ans calomnié Cléopâtre, et d'avoir été la cause de tout Rome. ce qui s'étoit passé entre Lucius et Octave (17). Il 714. révéla en même temps à Octave, que Salvidiénus, qui commandoit ses troupes sur les bords du Rhône. avoit eu le projet d'abandonner son parti, et qu'il lui avoit fait faire à lui-même des propositions à cet égard, pendant le siège de Brindes (18). Dans cette confidence, que tout le monde n'approuva pas (10), Antoine ne fit que s'abandonner à sa candeur naturelle, à l'effusion de ses sentiments de bienveillance dans ses liaisons d'amitié, Octave s'empressa de mander Salvidiénus, comme ayant à lui communiquer quelque chose qu'il ne pouvoit dire qu'à lui seul, et comme s'il eût dû retourner aussitôt à la tête de son armée. Salvidiénus étant arrivé, Octave lui reprocha sa conduite et le fit mettre à mort (20). Quant à ses troupes, qu'il regarda comme suspectes, il les fit passer sous les ordres d'Antoine.

### NOTES.

- (1) ELLE mourut à Sicyone. Sa jalousie contre Cléophire, qui avoit fini par subiguer son époux, la rage de ses mauvais succès dans la guerre qu'elle avoit allunée en Italie contre Octave, et les justes reproches qu'Antoine lui avoit faits à cet égard, furent probablement les trois causes principales qui d'âteral la viè a Cette femme qui avoit des qualités bien supérieures à celles de son sexe, et à qui il n'a manqué que d'en faire un meilleur usage pour laisser un grand nom dans l'histoire.
- (2) Quoi qu'en dise ici l'ami d'Antoine, Cn. Domitius AEnobarbus étoit regardé comme ayant réellement trempé dans la conjuration contre César. Appien, jusqu'ici, nous l'a présenté comme un des conjurés, et ce n'est qu'au moment où Octave articule, parmi ses griefs contre Antoine, sa réconciliation avec un des assassins de son père , qu'il met dans la bouche de Coccéius la tournure qu'on vient de voir. Il est constant que Domitius AEnobarbus fut compris dans la liste de ceux des conjurés contre lesquels Octave fit procéder juridiquement. Octave lui-même vient de le déclarer. Il est constant encore que Dion Cassius a toujours parlé d'AEnobarbus, comme d'un des complices de la conjuration. Lorsqu'à la fin de son quarante-huitième livre, il parle du projet de mariage d'AEuobarbus avec une fille qu'Antoine avoit eue d'Octavie , sœur d'Octave , cet historien ne manque pas de remarquer que ce projet eut lieu, quoique Domitius AEnobarbus fût du nombre des assassins de César, etqu'il eût été mis sur la liste des proscrits. Au reste, ce même Ænobarbus parvint au consulat l'an de Rome 722, en qualité de créature d'Antoine, et mourut de sa belle mort, après avoir abendonné le parti de son bienfaiteur pour passer dans celui d'Octave. Dion Cassius, liv. L, n. 13. Velléius Paterculus remarque qu'AEnobarbus étoit le seul des

officiera d'Antoine qui n'est jamais salué Cléophtre que par son non personnel, virgue clarissimas C. Domitius, qui solus Antonianarum partium nunquèm regimam nisi nomine sadutavit. Lib. II, c. 84; et s'il ajoute ces mots à propus de sa defection, maximo et praccipiti periculo transmisit ad Cessarem, ce n'est évidemment que parceque, aux yeux de cet historien, il y avoit quelque danger, pour un de complices de la mort de César, à se mettre à la discrétion d'Octave, sur-tout après la conduite qu'il avoit tenue envers lui, à l'entrée de son consulat, ainsi que Dion le rapporte au commencement de son cinquantième livre.

(3) Casaubon entend dans un autre sens cea mots du texte : αλθλ γλε τῶς βωλῶς τῶν τότε μετῖχεν. Selon lui, ces mots aignifient il n'avoit pas encore l'dge requis pour ôtre sóna-teur. Le texte se prête en effet à ce sens. Puisque c'étoit en plein sénat que César devoit être assassiné, il ne devoit y avoir que des membres du sénat dans la conjuration. Voyce la note de Casaubon sur ces mots de Suétone, Vie de Néron, is inter conscios Cersarianne necis, n, 3.

(4) Voilà bien en peu de mots le plus bel éloge de Brutus qu'on puisse faire. Et c'est un ami d'Octave qui loue ainsi Brutus en parlant à Octave même. O ascendant de la vertu!

(5) Desmares est toxibé ici dans un contre-sens, il a tra-duit, « mais il se plaigni de la mère d'Antoine, etc. » Seyssel l'a évidemmeat induit en erreur, mais il se doulnt grandement de Julia, mère d'icelui Antoine. Il est cependant bien clair que µµµ, feise est un futur, equ'ul n'en faut pas davantage pour fixer le sens de l'original. Schweighauser ne d'y est pas trompé: sed apud matrem (Antonit ait per litteras) se conquesturum.

(6) Ces détails sur la négociation qui amena dans cette circonstance la réconciliation des deux triumvirs, sont très étendus, Appien est le seul des historiens qui nous les ait transmis. Au reste, c'est à cette époque que Vellélius Paterculus place la mort tregique de Rufus Suidiénus, un des

Timed Co

principaux officiers attachés au parti d'Octave. Per que tempora Rufi Salvidieni scelesta consilia patefacta sunt. Lib. II, c. 76. Ce Salvidiénus étoit un homme sorti de la bone, natus obscurissimis initiis; mais ce n'étoit pas assez pour lui d'être arrivé au faite des honneurs, d'être le troisième après le grand Pompée et César, qui sût arrivé au consulat avant que d'être sénateur. Comme , dans la carrière de l'ambition et au milieu des guerres civiles , l'appétit vient en mangeant, si l'on peut se servir de cet adage vulgaire. Salvidiénus, qui voyoit qu'Octave et Antoine devoient tout à leur audace et à leur fortune, fut probablement tenté de faire comme eux, et de se mettre en mesure de les supplanter; mais ses projets furent découverts, et Octave le fit égorger. Parum habebat, summa accepisse et proximus à Cn. Pompeio ipsoque Casarc ex equestri ordine consul creatus esse, nisi in id ascendisset quo infra se et Corsur m videretet rempublicam. Ibidem. Voy. Dion Cassius, liv. XLVIII, p. 430. On verra plus bas, dans Appien, par quel artifice Octave s'assura de sa personne.

(7) Nous avons déjà vu (ci-dessus, clujo. VI, n. 5) que Plutarque la compte parmi les femmes de ce temps-là les plus recommandables par leurs vertus et l'hométeté de leurs mœurs. Il confirme, d'ailleurs, ce que dit ici Appien, qu'elle étoit de la maison des Césars. Teŭ Kairágov eisev, tais àpierant tirte nal conquiertaines légalables.

(6) Ti nnásy silífus, à la lettre, qu'il en savoit là-dessus plus qu'il n'avoit dit. Il est probable en effet que Coccius avoit pénétré dans le fond de l'ame d'Octave, malgré le ton d'assurance et de dignité qu'il avoit affecté à ses yeux, et qu'il y avoit lu qu'Octave désiroit bien plus sérieusement de se réconcilier avec Antoine, qu'Antoine a'avoit besoin de se réconcilier avec lui; mais Coccécius, pur égard pour Octave dont il étoit l'ami, autant qu'il étoit l'ami d'Antoine, avoit jugé à propos de ne pas pousser les choses jusqu'à lover le voile dont Octave s'étoit efforcé de couvrir le secret de ses intentions.

.

- (9) Desmares a laissé cette phrase de côté. Seyssel auroit dû lui faire éviter cette inadvertance.
- (10) Les éditions ordinaires portest κεβήσωμη, tout un mot, que les interprètes latins ont traduit tout bonnement Codropolin. Claude de Seyssel a la comme les autres, puisqu'il a dit, depuis la cité de Codropolis qui est au pays d'Hlyrie. Mais Sac. Palmérius a très judicieusement remarqué que nul géographe de l'antiquité ne faisoit mention de Codropolis, mais que Polybe, in Exceptis legat., enp. 76, faisoit mention de Scodra, grande et fameure ville en Illyrie, que Tite-Live la mentionnoit trois fois, et notamment dans son quarante-quatrième livre, et que Pulcémée l'a placée tab. V., chap. 17. En conséquence, Schweighæuser a pensé qu'il falloit lire Σκαβμη πελιν no deux mots. On l'appelle aujourd'hui Scutari, ville improtante de l'empire ottoman.
- (11) Le texte porte ei µú ri vuidairei, mots qui pourroient bien être rendus par , à moins qu'on ne traitât avec lui. C'est dans ce sens que Claude de Seyssel et Candidus ont traduit. Schweighæuser a traduit, ni quid aliud interveniret.
- (12) D'après la répugnance invincible qu'Octave avoit montrée jusqu'alors à l'égard de tout rapprochement avec les assassins de César, se seroit-on attendu à le voir finir par céder aux circonstances, et traiter avec quelques uns de ses plus odieux ennemis? D'ailleurs, s'il faut en croire Dion Cassius, Domitius AEnobarbus ne fut pas le seul des complices de la mort de César avec qui Octave chanta la palinodie à cette occasion. Nous citerons cet historien dans sa version latine. Quæ causa præcipuè fuerat Cæsari cur impunitate proposità ad se reciperet eos qui bello Perusino. contra se stetissent, ac nonnullos etiam ex patris percussoribus, interque cos Domitium, omnes item proscriptos, ac qui Cassii Brutique castra secuti fuissent, vel Antonium post modò adjuvissent. Tel fut pour Octave l'empire de cet intérêt du moment, qui fut, dans toutes les périodes de sa carrière, sa boussole et son guide. C'étoit sans doute une disparate bien étrange dans la conduite de ce triumvir; mais

the syllidy

dans les temps de sédition et de guerre civile, ainsi que le remarque sentencieusement l'historien que nous venons de citer, in seditionibus et bellis civilibus omnia præter rationem eveniunt; ubi non jure sed utilitate sud amicos iminicosque suous hi qui rerum potinutur existimant, ac pro opportunitate temporis cosdem et hostes et necessarios judicant. Ceci rappelle le mot de Mahomet à Zopire, losque l'usurpateur musulman propose au ponitie de la Mecque de traiter avec lui et de s'attacher à sa fortune. Zopire répond à la proposition:

- « Connois-tu quelque Dieu qui fasse un tel miracle ?

  MAROMET.
- . J'en connois un puissant, et tonjours écouté,
- Qui te parle avec moi,

ZOFIRE. Quel?

La nécessité.

(13) Labiéaus avoit été chargé par Cassius et Brutus d'aller demander pour eux des secours aux Parthes; et ayant appris les résultats de la bataille de Philippes, il étoit resté chez ces Barbares. Convaincu qu'il n'avoit rien à espérer de la part des trimwirs, il a'statcha aux peuples qui lui donnoient Phospitalté. Il leur fit sentir qu'il étoit de leur intérèt de profiter des circonstances de dissension et de gêterre civile où l'ambition respective d'Antoine et d'Uctave alloit les jetter l'un et l'autre, et de saisir cette occasion de secouer le joug de l'empire romain. Ces institutions réussiernt. Les Parthes prirent les armes sous les ordres de Labienus et de Pacours, le fils d'un des rois de leur voisimage. Ils débutérent par de grands succès, mais l'arrivée de Ventifius fit changer la fortune. Voyez Dion Cassius, liv. XLVIII, et Florus, [iv. IV, chap. 9.

(14) Cet Hélénus étoit, suivant Dion, un des affranchis d'Octave. Ménas ou Ménodore l'ayant fait prisonnier, et

étant instruit qu'Octave avoit pour lui une affection singulière, il le renvoya sans rançon, et se ménage par-là d'avance les bontés du triumvir, selon le même historien, d'alle cas où des circonstances qu'il prévojoit le forceroient à se déclarer pour lui, lie. XLP/III.

(15) Dion Cassius donne à ce lientenant de Pompée le mom de Ménas. Après avoir vigoureusement ravagé l'Etrurie, il avoit fait voile vers la Gaule Narbonnaise, et y avoit fait prisonnier M. Titius, fiis d'un proserit de ce nom, qui avoit trouvé un aile auprès de Pompée. Ce M. Titius brigandoit aur ces parages pour son propre compte, lorsqu'il fut amené vivant en Sicile, où Pompée lui sauva la vie par égard pour son prère, mais principalement parceque sur les boucliers de ceux qui combattoient sous ses ordres, on avoit remarqué l'effigie de Pompée. O inconcevable bizarreire des vicisitatudes humaines! Ce même Titius que Sextus Pompée ne livra point à la mort, fut celui qui, profitant méchamment de l'équivoque de deux dépiches d'Antoine, le fit égogre lui-même à Milet, quelques années après, comme on le verra polus bas.

(16) Plutarque rapporte dans la vie d'Antoine, au sujet de ce mariage, qu'il ne pouvoit avoir lieu sitòs, selon les lois, attendu qu'il n'y avoit pas encore dix mois qu'Octavie étoit veuve de Marcellus; mais la raison d'état l'emporta sur la loi de Romoulus qui défendici aux veuves de passer à de secondes noces avant les dix mois du décès de leur époux. Le sénat rendit un sénatus-consulte tout exprès pour accorder à Octave la dispense nécessaire. Nous remarquerons que cet intervalle de dix mois auquel Romulus, fidèle interprète de la nature, avoit restreint ce qu'on appelle, chez les jurisconsultes, l'an de deuil, resta le même jusqu'à l'époque on les emprevens Gratien, Valentinien et Théodose, rendirent la loi a, si qua cx féminis, Cod. de secund. nupt, qui siouta deux mois de plus, tametti i de seignam.

(17) Voilà un homme joliment récompensé d'avoir défendu les intérêts d'Antoine, son ami, avec tant de zèle et de chaleur contre Octave, dont la marche en esset, dans les détails qui précédèrent la guerre de Péruse, tendoit évidemment à supplanter, dans l'assection des vétérans, le triumvir dont il méditoit déjà la ruine.

(18) Encore une atrocité de la part d'Antoine. C'est par des infamies de ce genre qu'il mérita d'être abandonné par ses meilleurs amis, lorsque la querelle, qui fut vidée devant Actium, éclata entre Octave et lui.

(19) Cela se conçoit en effet; et certes Appien a beau faire, ce qu'il dit pour excuser Antoine est incapable de produire cet effet.

(20) Voyez ci-dessus, note 6.

# CHAPITRE VIII.

Octave prend la résolution d'aller attaquer Pompée en S'cile. Il est question d'établir sur le peuple un nouvel impôt. Fermentation populaire à ce sujet. Le peuple force les triumvirs à négocier avec Pompée. Ils traitent en effet avec lui, par l'intermédiaire de Libon, beaupère de Pompée. Ces trois chefs se séparent. Conduite d'Antoine avant son départ. Il va passer l'hiver à Athènes. Il fait ses préparatifs de guerre contre les Parthes au commencement du printemps.

LXVII. CEPENDANT la famine étoit à Rome. Les Aus marchands de l'Orient avoient cessé toute naviga- Rome tion, par la crainte que leur inspiroit Pompée occu- 7:4. pant la Sicile; ceux de l'Occident ne naviguoient pas non plus, à cause que la Sardaigne et la Corse étoient au pouvoir de ses lieutenants. Ceux de l'Afrique redoutoient également Pompée, qui étoit maître de la mer dans tous ces parages. Il en résultoit que toutes les denrées renchérissoient tous les jours. Le peuple attribuoit ce fléau à la mésintelligence de ceux qui avoient le pouvoir en main; il tenoit contre eux toute sorte de propos, et il demandoit avec instance que l'on se réconciliat avec Pompée. Malgré ces clameurs, Octave n'adopta point ce parti, et alors Antoine lui donna le conseil d'entreprendre la guerre sans différer, pour faire cesser la famine.

128

Ans Mais comme il n'avoit point d'argent pour cette Rome expédition, il fit un édit par lequel tous les propriétaires (1) d'esclaves furent tenus de paver, par chaque tête, la moitié des vingt-cinq drachmes (2) qu'on avoit payées pour l'expédition contre Cassius et Brutus. Tous ceux qui recueilloient quelque chose à titre gratuit, par testament, furent obligés de contribuer à concurrence d'une quote part. Le peuple, furieux, arracha cet édit (3). Il étoit indigné, qu'après avoir mis à sec le trésor public, qu'après avoir saccagé les provinces, qu'après avoir épnisé l'Italie à force de contributions, d'impôts, de confiscations, non pas pour des guerres qui intéressassent la république, et l'agrandissement de son Empire, mais pour combattre leurs propres ennemis, mais pour établir leur domination personnelle, ce qui avoit donné lieu aux proscriptions, aux massacres, et à la cruelle famine qui suivoit ces calamités, les deux triumvirs cherchassent encore à dépouiller les citovens du peu qui leur restoit. Le peuple se souleva, se répandit en vociferations, tomba sur le corps de ceux qui ne se rangeoient pas de son côté, menaça de livrer leurs maisons au pillage et de les incendier , jusqu'à ce qu'enfin l'insurrection devint générale.

LXVIII. Octave, suivi de ses amis et d'un petit nombre de ses hypaspistes, vint pour se présenter au peuple. Il désiroit de le haranguer, et de répondre aux reproches qu'il méloit à ses clameurs. Aussitht que le peuple l'aperçut, il se jeta sur lui sans aucun ménagement; et quoiqu'il soutint cette voie de fait

# DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. VIII.

avec courage, qu'il se présentât lui-même à ceux Ans qui vouloient le frapper, et qu'il eût même déjà reçu Rome. quelques blessures, le peuple n'en eut pas plus de 714 respect pour lui. Antoine, informé de cet état de choses, se hâta de venir au secours d'Octave. Le peuple, qui le vit arriver par la voie sacrée, ne se jeta pas sur lui, parcequ'il savoit qu'il inclinoit à se réconcilier avec Pompée, mais il lui ordonna de se retirer; et comme il refusa de le faire, le peuple lui tomba dessus. Alors il donna ordre de faire entrer en plus grand nombre les troupes qu'il avoit hors des murs de Rome. Le peuple n'ayant point lâché prise, malgré cet ordre, les troupes s'avancèrent, distribuées des deux côtés de la voie sacrée et du Forum, pénétrant par les petites rues, et faisant main basse sur tous ceux qu'elles rencontroient. Bientôt il leur fut impossible de faire fuir la multitude, tant elles furent accablées par le nombre, et mises dans l'impuissance de se faire jour. Cependant elles faisoient un carnage horrible. Le sang couloit de tous les côtés. Du haut des toits tout retentissoit de lamentations et de cris. Antoine, après beaucoup d'efforts, parvint à se dégager; ce fut lui-même qui sauva Octave, dans cette occasion éclatante, du péril imminent auquel il étoit exposé, et qui le ramena dans sa maison. Le peuple ayant fini aussi par prendre la fuite, on fit jeter les cadavres dans le Tibre, afin de dérober ce spectacle à tous les regards. Mais ce n'en fut pas un moins horrible que de voir ces cadavres flottants sur les eaux, que de

voir les soldats les mettre à nu, que de voir les plus

(3.

9

# 30 HISTOIRE DES GUERRES CIVILES

Am spélérats d'entre les citoyens qui les secondoient, de meme emporter, comme leur appartenant, la dépouille de 7:4 ceux qui avoient des vêtements d'une certaine valeur. Cette insurrection fut calmée par la terreur qu'inspirèrent les triumvirs, qui n'en deviarent que plus odieux. La famine empira de jour en jour. Le peuple continua de gémir, mais il se tiut coi.

LXIX. Antoine fit dire aux amis de Libon de le faire venir de Sicile pour recevoir ses compliments de congratulation au sujet de la parenté qui venoit de se former entre eux, et peut-être pour des choses d'un plus grand intérêt. Il se chargea lui-même de pourvoir à sa sûreté. Les amis de Libon lui écrivirent sur-le-champ, et Pompée consentit à ce voyage. Libon vint débarquer à l'île de Pithécuses (4), qu'on nomme aujourd'hui Ænaria (5). Le peuple, instruit de ce voyage de Libon, se rassembla de nouveau, et vint en lamentation supplier Octave d'envoyer un sauf-conduit à Libon, qui venoit dans l'intention de lui faire des propositions de paix. Octave envoya ce sauf-conduit, quoique à contre-cœur. D'un autre côté, le peuple se rendit auprès de Mutia (6), la mère de Pompée, et la menaça de la faire périr dans les flammes, si elle ne se chargeoit point d'aller engager son fils à une réconciliation. Libon, qui comprit que ses ennemis commençoient à céder, demanda que les trois chess se réunissent pour convenir ensemble des conditions de leur traité. Le peuple força la main sur ce point à Octave et à Antoine, qui se rendirent à Baies (7).

LXX. Tous les amis de Pompée, d'une voix una-

dore lui avoit mandé de Sardaigne, ou de pousser la Rome. guerre avec vigueur, ou de temporiser encore, at- 715. tendu que la famine combattoit pour lui, et que du moins, lorsqu'il jugeroit à propos de traiter, il obtiendroit des conditions plus avantageuses. Il l'avoit en même temps averti de se délier de Murcus, qui abondoit dans le sens de la paix , parcequ'il la regardoit comme propre à le conduire lui-même au pouvoir. Pompée, à qui Murcus étoit en effet à charge, à cause de la considération personnelle dont il jouissoit, et de l'opiniâtreté qu'il mettoit dans ses opinions, prit encore plus d'alienation contre lui, et cessa de lui rien communiquer. Murcus, indigné de cette défiance, se retira à Syracuse, et voyant qu'il étoit suivi de près par quelques uns des satellites de Pompée, il éclata ouvertement en leur présence en invectives contre lui (8). Pompée corrompit un des chiliarques et des centurions de Murcus, qu'il chargea de l'égorger, et de répandre ensuite qu'il avoit été égorgé par ses esclaves. Pour accréditer cette imposture, il fit en effet punir ces esclaves du dernier supplice; mais il ne demeura point enseveli dans les ténèbres, cet attentat de sa part, le second après celui qu'il avoit commis sur la personne de Bithynicus; attentat dirigé contre un citoven illustre par ses talents militaires, qui avoit été un des plus zélés champions de son parti des le commencement, qui lui avoit rendu personnellement des services signalés en Ibérie, et qui étoit venu spontanément se réunir à lui en Sicile. Telle fut la fin tragique de Murcus.

#### 13a HISTOIRE DES GUÉRRES CIVILES

LXXI. Les autres amis de Pompée ne cessoient de le presser de faire la paix, et de rendre Ménodore lui-même suspect d'ambition, en lui insinuant que; s'il étoit d'un avis contraire, c'étoit moins par attachement pour lui que pour se maintenir dans le commandement d'une armée et d'une province. Pompée ayant enfin cédé, il se rendit dans l'île d'Ænaria (9), suivi d'un grand nombre de ses meilleurs vaisseaux, monté lui-même sur une magnifique embarcation à six rangs de rames. Ce fut avec ce cortège que, sur le soir, il passa superbement devant Dicéarchie (10), sous les yeux mêmes des ennemis. Dès le point du jour, des pieux furent plantés dans la mer (11) en deux endroits différents, à peu de distance l'un de l'autre, et des planches furent disposées sur ces pieux. Antoine et Octave se placèrent sur celui de ces deux plateaux qui étoit le plus voisin du rivage; Pompée et Libon sur celui qui étoit le plus avant dans la mer. Ils n'étoient séparés les uns des autres que par un petit courant, de manière qu'ils pouvoient s'entendre sans avoir besoin de crier (12). Pompée pensoit qu'il étoit venu pour être associé au triumvirat à la place de Lépidus. Octave et Antoine ne vouloient lui accorder rien de plus que son rappel. De sorte qu'il n'y eut rien de conclu d'abord. Néanmoins les amis communs alloient et venoient ; apportant des deux côtés diverses propositions. Pompée demanda pour les proscrits, et pour tous ceux qui avoient embrassé sa querelle, savoir, pour ceux qui avoient trempé leurs mains dans le sang de César, un lieu d'exil où ils fussent surs de

york.

n'être point inquiétés; et pour les autres, un rappel Ans honorable, et la restitution de leurs biens. Octave Rome. et Antoine, pressés de traiter par le peuple et par 715. la famine, accordèrent, quoiqu'avec peine, que le quart des biens qu'on rachèteroit des possesseurs actuels seroit rendu. On écrivit aux proscrits pour leur donner connoissance de ces conditions, en espérant qu'ils en seroient satisfaits. Ils les acceptèrent en tous points, car dejà ils redoutoient Pompée depuis l'attentat commis contre Murcus (13). Ils se rendirent auprès de Pompée, et le pressèrent de conclure. Alors Pompée déchira ses vêtements, en disant qu'il étoit trahi par ceux pour lesquels il avoit combattu; et il répéta souvent le nom de Ménodore, comme le seul qui eût le cœur d'un brave et qui lui eût montré de l'attachement.

LXXİ. Il étoit pressé, d'un autre côté, par Mutia sa mère, et par Julia sa femme. En conséquence, ils se réunirent tous trois, Octave, Antoine et Pompée, sur le môle de Dicéarchie, que les flots battent des deux côtés, et autour duquel alloient et venoient les vaisseaux qui veilloient à leur sûreté. Voici à quelles conditions ils traitèrent : il fut convenu que toute guerre cesseroit entre eux, tant sur mer que sur terre; que les vaiseaux marchands passeroient par-tout sans obstacle; que Pompée retireroit toutes les garnisons qu'il avoit dans divers postes de l'Italie; qu'il n'ouvriroit plus d'asile aux esclaves fugitifs; que ses vaiseaux m'infesteroient plus les parages de l'Italie; qu'il auroit le gouvernement de la Sardaigne, de la Corse, de la Sicile, et de toutes le y

Ans autres îles dont il étoit actuellement en possession, Rome pendant tout le temps qu'Octave et Antoine conser-715. veroient le gouvernement des autres provinces romaines; qu'il enverroit à Rome les mêmes tributs de froment auxquels ces îles étoient depuis longtemps soumises; qu'il auroit en outre le gouvernement du Pélopoenèse; qu'il rempliroit, quoique absent, les fonctions de consul, par l'entremise de celui de ses amis qu'il choisiroit; et qu'il seroit inserit dans le collège des souverains pontifes (14). Voilà pour ce qui concernoit Pompée : que tous les patriciens encore en exil seroient rappelés, à l'exception de ceux qui auroient été condamnés judiciairement à raison de la mort de César ; que, quant aux biens, ils seroient rendus en entier à tous ceux que la terreur seule avoit fait sauver de Rome, ainsi que tout ce qui leur avoit été enlevé de vive force, à l'exception du mobilier, et qu'aux proscrits on ne leur en rendroit que le quart; que tous les esclaves qui avoient servi sous Pompée étoient déclarés libres; et que les hommes de condition libre qui avoient porté les armes pour lui recevroient à leur retraite le même traitement que les vétérans d'Octave et d'Antoine (15).

LXXIII. Telles furent les conditions du traité (16). Ils les rédigèrent par écrit; ils y appliquèrent leurs sceaux, et le diplôme fut envoyé à Rome, et déposé, pour être gardé, êntre les mains des vestales (17). Ils se visitèrent tour à tour, et se régalèrent, a près avoir tiré au sort l'ordre dans lequel ils se donneroient respectivement à manger. Pompée commen-

ca (18), et pour cet effet, il fit approcher son vaisseau Am à six rangs de rames aussi près du môle qu'il fut Rome possible (19). Les jours suivants, Antoine et Octave 715. reçurent Pompée dans des tentes qu'ils firent dresser sur le rivage, soit afin de pouvoir y donner leurs festins à découvert, soit peut-être pour écarter toute idée de soupçon et de défiance. Néanmoins les précautions n'étoient point négligées; car les vaisseaux veilloient autour du vaisseau de Pompée, les patrouilles veilloient autour des tentes d'Octave et d'Antoine; et pendant les repas ils avoient tous trois à la ceinture des glaives cachés sous leurs robes. On rapporte que Pompée, le jour même qu'il donnoit à diner aux triumvirs, avoit reçu un message de Ménodore (20), par lequel il lui donnoit pour conseil de prendre les triumvirs dans un piège, de venger ainsi les attentats commis sur la personne de son père et de son frère, en profitant avec promptitude de l'occasion de reprendre l'autorité dont son père. étoit investi, ajoutant que lui-même, à la tête de ses vaisseaux, il veilleroit pour empêcher qui que ce fût de se sauver; mais que Pompée avoit répondu d'une manière digne de sa race et de la situation où il se trouvoit : « Plut aux dieux que Ménodore put « exécuter ce qu'il propose sans que j'y prisse au-« cune part! car Ménodore pourroit commettre un « parjure, mais moi je ne le puis point (21). » A ce diner, on arrangea le mariage de la fille de Pompée, petite-fille de Libon, avec Marcellus (22), le beau-fils d'Antoine, et le neveu d'Octave. Le lendemain, ils réglèrent la nomination des consuls pour

An quatre années; savoir, pour la première année, Rome. Antoine et Libon, avec la faculté donnée à Antoine 715. de se faire remplacer par qui bon lui sembleroit; pour la seconde année, Pompée et Octave; pour la troisième année, Ænobarbus et Sossius; pour la quatrième, Antoine et Octave, ce qui devoit être leur troisième consulat; et ils espéroient (23), à cette époque, pouvoir rendre au peuple romain

l'ancienne forme de son gouvernement. LXXIV. Cela fait, ils se séparèrent. Pompée revint en Sicile. Octave et Antoine reprirent le chemin de Rome. Aussitôt que la nouvelle de cet évènement y fut répandue, ainsi que dans tout le reste de l'Italie, on entendit de toutes parts des acclamations d'allégresse. On se félicitoit de la paix. On se regardoit comme affranchi de tous les fléaux de la guerre, de la conscription militaire par intérêt pour ses enfants, de l'insolence des garnisons, de la fuite et de la désertion des esclaves, du ravage des campagnes, de l'inertie de l'agriculture, et par-dessus tout, de la famine, qui réduisoit tout le monde à l'extrémité. Aussi Antoine et Octave virent-ils, le long de leur route, célébrer en leur honneur des sacrifices, comme à des dieux sauveurs. A Rome, on se disposoit à les recevoir d'une manière brillante. si, pour en épargner la dépense (24), ils n'avoient préféré entrer la nuit, sans être vus de personne. Les seuls qui en eusseut du mécontentement étoient ceux à qui avoient été adjugées, dans la répartition des colonies, les terres des citoyens que cet évènement rappeloit. Ils craignoient d'avoir pour voisins de

DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. VIII.

leurs possessions des ennemis irréconciliables, qui Ans même leur nuiroient, s'ils en avoient jamais le pouvoir. Tous les fugitifs qui s'étoient retirés auprès de 215. Pompée s'empressèrent de l'embrasser, à Dicéarchie, et de s'embarquer pour Rome, à l'exception d'un petit nombre. Leur arrivée excita une nouvelle joie et de nouvelles acclamations parmi le peuple, qui voyoit le retour inespéré de tant d'illustres personnages (25).

LXXV. Octave prit ensuite le chemin des Gaules, où des troubles avoient éclaté; et Antoine se rendit en Asie, pour faire la guerre aux Parthes. Le sénat rendit un décret qui ratifioit tous les actes passés et futurs de son administration (26). En conséquence, il envoya des lieutenants de tous côtés, dans les provinces qui lui étoient soumises, et disposa de tout à son gré. Il établit, dans quelques pays, des rois à sa fantaisie, en leur imposant, comme de raison, certains tributs; savoir, dans le Pont, Darius, fils de Pharnace, et petit-fils de Mithridate; dans l'Idumée et à Samarie, Hérode; dans la Pisidie, Amyntas; dans une partie de la Cilicie, Polémon; et d'autres en d'autres régions. Afin d'enrichir et d'exercer à la fois l'armée qui devoit passer l'hiver avec lui, il en envoya une partie combattre les Parthéniens, peuple de l'Illyrie, voisin d'Epidamne, ct qui avoit montré beaucoup d'affection à Brutus; et une autre partie attaquer les Dardaniens, autre peuple de l'Illyrie, qui avoit continuellement infesté la Macédoine. Il retint le reste en Epire, de manière à tenir toutes ses forces autour de lui, prêtes à faire voile pour Athènes, où il vouloit aller passer l'hiver.

### 138 HISTOIRE DES GUERRES CIVILES, etc.

And Il chargea, d'un autre côté, Furnius d'aller lui
Rome. chercher en Libye les quatre légions que comman71.5. doit Sextius, et qu'il vouloit employer contre les
Parthes. Il ne savoit pas encore que Lépidus en
avoit ôté le commandement à Sextius.

LXXVI. Après avoir fait ces dispositions, il alla passer l'hiver à Athènes avec Octavie, comme il avoit passé l'hiver précédent à Alexandrie avec Cléopâtre; ne lisant que la correspondance des lieutenants qui avoient ses divers corps de troupes sous leurs ordres; vivant avec la simplicité d'un homme privé, au lieu d'étaler l'appareil imposant du pouvoir; portant son vêtement carré, son brodequin attique, et ne voyant personne. Il sortoit sans être entouré des attributs de sa magistrature, n'ayant avec lui que deux amis, et deux individus à sa suite, et fréquentant les écoles des professeurs, ou les rendez-vous de lecture (27). Dans ses repas, il se faisoit servir à la manière des Grecs; il partageoit avec eux tous les plaisirs de la saison, et jouissoit avec Octavie de toutes leurs fêtes. Car Antoine avoit naturellement la passion des femmes (28), et il étoit fortement épris d'Octavie. A la fin de l'hiver, comme s'il n'eût plus été le même homme, il changea de costume, et en changeant de costume, il fit tout changer d'aspectautour de lui. Dés-lors on vit continuellement à sa porte des licteurs, des chefs, des sentinelles, tout l'extérieur de la terreur et de l'épouvante. Il admit les députations qui avoient été ajournées jusqu'à cette époque; il se livra au soin des affaires; il fit mettre les vaisseaux à la mer, et faire toutes les autres dispositions militaires (20).

# NOTES.

(i) Ετ) κὰν τῶς ἐκρόπουσι τοὺς κακτημόρους. Γεκγροκαίου τους κακτημόρους est là comme synonyme de τους ἐκρότες. C'est dans le même sens qu'on trouve ce participe attiquement employé, c'est-à-dire avec la signification active, dans le quatrième vers du Plutus d'Aristophane:

Ην γὰρ τὰ βέλτισθ' ὁ θεράπων λέξας τύχη Δοξη δὲ μὰ δρῷν ταῦτα τῷ κεκτημένφ.

- (2) Desmares n'a pas fait attention qu'il ne s'agissoit ici que de la moitié de la subvention exigée au sujet de la guerre contre Cassius et Brutus.
- (3) Le mot du texte κεθεῖλεν, que j'ai rendu littéralement par arracha, suppose que cet édit avoit été affiché dans les divers quartiers de Rome. Ce qui prouve, en passant, que ce n'étoit pas toujours à cri public par le ministère des hézunts que se fisioient les publications de l'autorité.
- (4) Cétoit une lle située dans le golfe de Cumas, in Cumano sins. Pline, dans son troisième livre, chap. VI, nous apprend que les Greca l'appeloient Pithécuses, qu'Homère la désignoit sous le nom d'Inarime, et que les Latins la nommoient ABarair, parcequ'Essée y avoit jeté l'ancre, AEnaria è statione navium AEners, Homero Inarima dicta, Graccie Pithecusa. Pomponius Mola distingue l'Ile de Plithécuses de l'île d'AEnaria, Tite-Livre en fait autant, liv. VIII, chap. 22. In insulas AEnarim et Pithécusas egressi. Suétone in visid Oct. Cesc. cap. 22, la nomme AEnaria, et Sirabon, liv. V, donne le nom de Pithécuses à l'île qu'Octave céda aux habitants de Néapolis en échange de l'île de Caprée. Voy. Cellarius, iév. II, c. 10, n. 21, p. 762.
  - (5) Voyez la note précédente.
  - (6) Mutia ne se soucioit probablement pas beaucoup de

faire auprès de son fils une nouvelle démarche, après le mauvais succès de la première.

(?) Baies, que Josephe, dans ses Antiquités judaïques, liv. XXII., chap. 9, appelle une petite ville, ~ rotadpes, étoit sur le bord de la mer entre Pouzzole (Pateclam) et le promontoire de Misène. Elle étoit célèbre par ses eaux minérales ; et à l'insate de tous les lieux qui ont ce genre de célébrié, elle ne tarda pas à devenir un brillant rendex-vous, où l'on venoit plutôt pour se livera aux plaisirs et aux jouisances du luxe que pour soigner sa santé. Cétoit le Spa ou le Barèges des Romains. On prétend qu'elle avoit tiré son nom de celui d'un des compagnons d'Ulysse qui y fut inhumé. Témoin ce passage de Silius Italicus, liv. XII., v. 114.

. . , . . . . Docct ille tepentes Undé ferant nomen Baia , comitemque dedisse Dulichiæ puppis , stagno sua nomina monstrat.

Senhque parle do Baies dans un passage de son Epitre II, qui présente sur les rendez-vous de ce genre, une réflexion morale bien judicieuse, et que je copie ici par cette raison. De secessu cogitans ( vir probus et sapiens) nunquém Canopum eliget, quameis menimen Canopus esse frugi vester. Ne Baias quidem diversorium vitiorum esse caperunt. Illie sibi plarimim luxuria permittiti. Illie tanquam aliqua licentia debeatur loco, magis sobitur. Vope Cellarius bibli chap. 9, sect. IV, p. 669. Dion Cassius fait une description de cette ville et de ses bains, d'on il parolt résulter que ce que les médecins appellent sujourd'hui bains de vopeurs, teoit connu des médecins de son temps. Liv. XLVIII, in fine , p. 565 et 566, de l'edition de Reimatr.

(8) Desmares a ajoute au texte, en disant cela avança sa perte. Ces mots ne sont pas dans le grec.

(9) Voyez ci-dessus, note 4.

(10) Nous avons déjà dit que c'est le Puteoli des Romains. Étienne de Byzance prétend qu'on l'appela de ce dernier nom, à cause qu'une odeur fétide s'exhaloit de l'eau de sespuits, quia δυτάδι τὰ ορίατα ἴχει. Festus appuie cette de mologie: Puteolos dictos aiunt ab aquæ calidæ putore. Voyes Cellarius, liv. 11; chap. 9, sect. IV, n. 462. Voyes ci-dessus, chap. 6, note 3.

(11) Ce fut au pied du promontoire de Misène. Cum Pompeio quoque circa Misenum pax inita. Paterculus, lib. II, c. 77. Tous les historiens sont unanimes sur ce point.

(12 Desmares a fait ici un contre-sens remarquable. De sorre qu'ils ne pouvoient entendre ce qu'ils se disoient l'an d l'autre qu'en parlant à haute voix. Il l'eût évité, s'il est consulté Seyssel. Schweighwuser, dans sa version latine, n'a, eu garde de s'y tromper; ut sine clamore voces invicem exaudirentur.

(a3) On a vu un peu plus haut que, sur de vains motifs, Pompée avoit fait égorger d'une manière atroce ce Murcus auquel il avoit tant d'obligation. Et tout à l'heure on va le voir se piquer d'une grandeur d'ame admirable envers les deux trimuvirs, see ennemis personnels qui avoient eu l'infamie de le faire comprendre dans l'arrêt de mort judiciairement prononcé contre les assassins de César, quoiqu'à cette époque il fat en lbérie encoe dans l'obscurité; qui, à ce titre, l'avoient inscrit sur les tables de proscription; et qui, dans l'en comment, ne faisoient avec lui une paix simulée que parceque le peuple à Rome leur avoit forcé la main.

(14) La religion avoit à Rome tant d'influence dans les affaires du gouvernement, que les citoyens du premier rang briguoient les ascerdoces comme les autres magistratures. Nous avons ru plus haut Lépidus, le lendemain de la mort de César, passer à moitié dans le parti des champions des conjurés, séduit par l'espoir qu'on lui donna de le nommer souverain pontife, place derenue vacante par l'assassinat du dictateur. Plutrque nous apprend qu'à l'époque de la réconcilitation entre Octave et Antoine, dont il étoit question tout à l'heure dans Appien, Octave dons un témoignage particulier d'affectour à Antoine, en lui fissiant décreme les



fonctions de grand-prêtre dans le culte divin récomment institué en l'honneur de César. Put. Vie d'Antoise, et l'on voit ici que, pour honorer Pompée, on lui promet une place du même genre. Suivant Dion Cassius, c'étoit dans le col·lège des augures que Pompée devoit être admis. Oissureris àrathriptime.

(15) Nul autre des historiens n'a donné les conditions du traité avec ce détail et cette précision, à l'exception de Dion

Cassius, liv. XLVIII, n. 36,

- (46) Rien n'est plus touchant que de lire les détails de Diom Cassius, au sujet de ce qui se passa entre les troupes des triumvirs, et celles de Pompée, lorsqu'elles se livrèrent réciproquement à la joie que leur inspiroit cette paix. Liv. XLVIII, n. 37.
- (17) Tout cela n'étoit de la part des triumvirs qu'une véritable jonglerie, comme la suite le prouve bientôt. Dion Cassius ajoute qu'ils se touchèrent les mains, et qu'ils s'embrassèrent. Ibid. 48.
- (18) Plutarque, dans la Vie d'Antoine, est parfaitement d'accord avec Appien sur ce fait.
- (10) Il est singulier qu'Appien ne fasse aucune mention d'un mot prononcé par Pompée à cet égard, qui forme en latin un véritable calembourg, et qui a paru asses remarquable à Paterculus et à Plutarque pour le conserver. Il faut savoir que le grand Pompée avoit à Rome, dans un quartier appelé en latin Carinæ, sur le penchant du mont Capitolin, une magnifique maison dont Antoine s'étoit emparé, et où il avoit actuellement son domicile. Lors donc que le traité fut conclu entre eux trois , il fut arrêté qu'ils se régaleroient. Antoine demanda à Pompée, « où nous donnerez-vous à diner? » Pompée lui répondit en latin, in carinis meis, se qui signifioit proprement dans mes vaisseaux, et faisoit allusion en même temps à la maison de son père, dont Antoine étoit en possession. Les détails de Paterculus à ce sujet sent plus précis que ceux de Plutarque. Cum Pompeio quoque circa Misenum pax inita, qui haud absurde, cum in navi Casa-

remque et Antonium cand exciperet, dixit, in carinis suis se conam dare, referens hoc dictum ad loci nomen in quo paterna domus ab Antonio possidebatur. Lib. II, c. 77. Dion Cassius, qui rapporte la même chose, remarque que ce fut le seul trait par lequel ce dernier parut conserver quelque souvenir du passé. Liv. XLVII., n. 38.

(20) J'aime mieux le récit de Plutarque, d'après lequel il paroît que Ménas ( car il donne à cet affranchi de Pompée le même nom que Paterculus et Dion) étoit à côté de Pompée sur son vaisseau, et qu'il lui dit à l'oreille ce qu'Appien lui fait, contre toute vraisemblance, transmettre par un message. « Mais au milieu du festin , comme ils commen-« çoient à s'eschauffer, et à gaudir Antoine de l'amour de ce Cléopâtre, Ménas le coursaire s'approcha de l'ompeius, « et luy dit tout bas en l'oreille, veux-tu que je coupe les « cordages des ancres, et que je te face seigneur, non seu-« lement de Sicile et de Sardaigne, mais aussi de tout l'état « et empire de Rome ; Pompeius , après avoir un petit pensé « en soy-mesme , luy répondit , tu le devois faire sans m'en « advertir, mais maintenant contentons-nous de ce que nous « avons; car quant à moy je n'ay pas appris de faulser ma a foy, ni de faire acte de trahison. »

(21) Voyez la note précédente.

(22) Il étoit fils d'Octavie et du Marcellus qu'elle venoit de perdre lorsqu'elle épousa Antoine. C'est ce Marcellus au sujet duquel Virgile fit de si heaux vers.

(23) Cette espérance, à coup sûr, n'étoit pas sincère de leur part; et pour ceux à qui ils la donnoient, il est évident qu'elle n'étoit qu'un leurre.

(24) L'original porte exxlivertes to cortixor, qui veut dire à la lettre évitant ce qu'il y avoit d'onéreux. J'ai donc cru devoir traduire, pour en épargner la dépense, plutôt que de donner à ces mots le sens dans lequel les a entendus l'interprète latin, declinantes ejus invidiam. Antoine et Octave ne m'ont pas paru avoir eu beaucoup à craindre ce sentiment de jalousie dans un moment où ils venoient de donner la paix à la république. Au demeurant, on peut choisir; mais nous remarquerons que Freinshémius y a été embarrassé, dubium impensam ne an invidiam vitantes. 127, n. 42.

(a5) Paterculus est le seul des historiens qui nomme quelques uns de ces illustres personanges que la paix fite avec Pompée ramena à Rome. Ce furent Claudius Néron, le mari de cette Livie, qui alloit bientôt devenir la femme d'Octave, M. Silanus, Sentius Saturninus, Aruntius et Titius. Que res et alios clarissimos viros, et Neronem Claudium, et M. Silanum, Sentius pas Saturninus, et Aruntium et Titium. Car c'est aimsi que j'ai lu, au lieu de Arautium Actium, qui est évidemment une leçon fuutive, lib. 11, c. 77.

(26) Selon Dion Cassius, cette ratification du sénat embrassa les actes de l'administration d'Octave, aussi-bien que ceux de l'administration d'Antoine. Cétoit en effet dans l'ordre. Liv. XLVIII, n. 34.

(27) Antoine avoit donc quelque goft pour la culture des lettres; car nous avons vu plus hau, sect. XI, que l'hiver précédent, à Alexandrie, il ne sortoit que pour aller v siter les temples, et pour assister aux exercices du gymnase ou aux conférences des philologues.

(28) L'expression grecque est bonne à noter ταχὸς ών ές έγωτας γῦναικών.

(20) Ni Seyssel, ni Desmares ne paroissent s'être doutés du véritable sens du verbe gree dont cette phrase, xal rise xaéshazore là n'ont pas au peut-être que les anciens étoient dans l'usage de retirer leurs vaisseaux de la mer dans une infinité de circonstances, mais sur-tout aux approches de l'hiver, pour empêcher qu'ils ne s'endommageassent pendant la durée de cette mauvaise saison, et qu'ensuite ils les remettoient à la mer. Entre autres passages d'autreurs greez que je pourrois citer à l'appui de cet usage, je me bornerai à ce que dit Homère, au second chant de l'Iliade, vers 15 et suivant. Agamemnon vient de haranguer les Grees, et de leur annoacer qu'il faut s'en retourner dans sa patrie, et re-moncer au siège de Troye. A usibit tous le Grees s'agient.

mettent en mouvement, se disposent à quitter les rivages de la Phrygie, et en conséquence, dit le poête, « ils s'excice tent les uns les autres à mettre la main à l'œuvré et à pous-« ser les vaisseaux à la mer:

. . . . . . . . Τοὶ δ' ἀλλήλοι σι χέλευον Κπτεσθαι νηῶν , ἡδ' ἐλχέμεν εἰς ἄλα δῖαν.

Un moment après, lorsque Minerve, en voyée pa Junon pour empêcher ce départ, arrive dans le camp des Grecs, lo poête fait remarquer qu'Ulysse n'étoit pas de ceux qui travailloient à remettre les vaisseaux à la mer,

... Oud by sale surreshmon μελαίνης Κατετ'...

Enfin, dans le discours que Minerve adresse à Ulysse, elle termine par ces mots, α persuadez à chacun de rester, et ne souffrez pas qu'on mette les vaisseaux à la mer. »

Σοις δ' άγανοις έπέςσοιν έρήτυς φώτα έκαστον, Μηδε έα νήας άλαδ' έλκέμεν αμφιελίσσας.

Horace a rappelé cet usage dans le second vers de l'Ode 4° de son premier livre.

Trahuntque sioces machine carines,

et Jean Bond, son docte commentateur, à déterminé l'époque où l'ou retiroit les vaisseaux, et celle où on les remettoit à la mer; asque ideò siceas, quod à principio novembris usque ad inilium martii conquieverant extra aquam in navalibus.

# CHAPITRE IX.

Le feu de la guerre se rallume entre Octave et Pompée, contre l'avis d'Antoine. Actions navales sur la mer de Sicile. Supériorité de Pompée. Une flotte de Pompée vient attaquer Octave, et le force de s'échouer. Détresse d'Octave. Il lui arrive des secours en forces de terre et de mer.

And LXXVII. PENDANT qu'Antoine faisoit ainsi ses Rome, préparatifs, le traité de paix fut rompu entre Oc-716. tave et Pompée, pour des raisons particulières dont on se doutoit. Quant aux motifs qui furent publiquement allégués par Octave, c'étoient les suivants; savoir, qu'Antoine avoit cédé le Péloponnèse à Pompée (1), à condition que cette province ne laisseroit point de lui payer les tributs que l'on lui devoit encore; et que si Pompée recevoit cet argent, il le lui rendroit, ou bien qu'il ne prendroit possession de ce pays qu'après qu'il auroit fait le recouvrement de sa dette; tandis que Pompée prétendoit n'avoir point recu le Péloponnèse à cette condition, et qu'il pensoit qu'il lui avoit été cédé en entier, y compris ce qui étoit dû. Octave disoit donc que Pompée faisoit de cela un sujet de querelle, ou par cette raison même, ou par la perfidie uaturelle à son caractère, ou par jalousie de voir Antoine et Octave à la tête de forces supérieures aux siennes, ou parceque Ménodore l'excitoit à regarder le traité con-

Emiliary Con

clu plutôt comme une trève que comme une paix And solide, et qu'en conséquence il faisoit construire Rome. d'autres vaisseaux, qu'il recrutoit ses équipages, 716. et que, dans une harangue qu'il avoit adressée à ses troupes, il leur avoit dit qu'il falloit se tenir prêt à tout évenement. Des pirateries clandestines continuoient à désoler les mers, et le peuple romain n'éprouvoit presque aucun soulagement à l'égard de la famine. De là des clameurs, au milieu desquelles on se plaignoit de ce qu'au lieu d'avoir guéri le mal, le traité de paix n'avoit fait que donner un tyran de plus (2). Octave avant fait arrêter et mettre à la torture quelques pirates, apprit d'eux que c'étoit Pompée qui les faisoit naviguer. Il en réndit publiquement compte au peuple, et envoya un message à cet effet à Pompée, qui désavoua le fait, et qui se plaignit, de son côté, de la querelle qu'on lui faisoit au sujet du Péloponnèse (3).

LXXVIII. Tous ceux des grands personnages qui étoient encore auprès de Pompée, voyant qu'il se laissoit toujours conduire par ses affranchis, en corrompirent quelques uns, soit dans leur propre intérêt, soit dans l'intérêt d'Octave, afin de les engager à desservir Ménodore dans l'esprit de Pompée, au sujet de l'ascendant qu'il prenoit sur lui. Ces affranchis, jaloux personnellement du crédit de Ménodore, entrerent volontiers dans cette intrigue; et Pompée prit en effet, par degrés, de l'aliénation envers Ménodore. A la même époque, Philadelphe, un des affranchis d'Octave, fit voile vers Ménodore, à raison de quelque convoi de froment; et Micylius,

Ans l'ami de confiance de Ménodore, se rendit auprès Bone d'Octave pour traiter de sa défection. Ménodore lui 716. fit offrir de remettre en son pouvoir la Sardaigne, la Corse, trois légions, et un grand nombre de ses amis. Soit que cette négociation fût le résultat des manœuvres de Philadelphe, ou de l'intrigue pratiquée contre Ménodore auprès de Pompée, Octave, sans la consommer pour le moment, en adopta les propositions, parcequ'il regardoit le traité entre Pompée et lui comme rompu par le fait. Il invita Antoine à se rendre, à jour marqué, d'Athènes à Brindes, pour délibérer avec lui touchant cette guerre. En attendant, il dirigea en diligence, sur Brindes et sur Pouzzoles, unc flotte de grands vaisseaux qu'il avoit à Ravenne, l'armée qu'il avoit dans les Gaules, et toutes sortes de munitions, afin d'être en mesure de faire voile vers la Sicile de deux côtés, si Antoine étoit de cet avis.

LXXIX. Antoine arriva en effet à Brindes, au jour assigné, avec une suite peur nombreuse. Mais n'y ayant point trouvé Octave, il ne l'attendit pas; soit qu'il n'approuvât point la guerre contre Pompée, comme contraire au traité, soit que les grands préparaits d'Octave lui en imposassent (car le désir qu'ils avoient l'un et l'autre d'envahir tout le pouvoir les tenoit perpétuellement en défiance), soit qu'il fit effrayé par quelque siniste pronostic. Car quelqu'un de sa suite qui avoit passé la nuit couché autour de sa tente fut trouvé dévoré par des bêtes féroces, qui ne laissèrent que la tête, comme pour faire connoître cet évènement, sans que le malhement.

reux ainsi dévoré eit poussé aucun cri, ou du moins Assans qu'il eût été entendu par ceux qui reposoient noise à côté de lui; et les citoyens de Brindes disoient 716. avoir vu, en effet, un loup s'enfuir de l'endroit où étoient les tentes, de très grand matin (d). Mais il écrivit à Octave de ne pas rompre le traité, et il menaça Ménodore du supplice, comme son esclave fugiúf; car ce Ménodore avoit été l'esclave du grand Pompée, et Antoine avoit acheté tous les biens de ce dernier, lorsqu'ils furent légalement vendus, comme biens d'un ennemi de la patric (5).

LXXX. Sur ces entrefaites, Octave envoya premdre possession de la Sardaigne et de la Corse, que Ménodore avoit mises à sa disposition. Il distribua de fortes garnisons dans les postes maritimes de l'Italie, de peur que Pompée ne vînt les infester de nouveau. Il donna des ordres à Rome et à Ravenne pour faire construire de nouvelles trirèmes. Il fit venir des forces nombreuses qu'il avoit en Illyrie. Aussitôt que Ménodore se fut rendu auprès de lui, il le déclara libre, d'affranchi (6) qu'il étoit auparavant. Il lui conserva le commandement de sa flotte, en le subordonnant à Calvisius, chef de ses forces navales. Après avoir fait ses dispositions, et réuni de plus grands moyens militaires, Octave temporisa. Il écrivit à Antoine, pour se plaindre de ce qu'il ne l'avoit pas attendu. Il donna ordre à Cornificius d'amener de Ravenne à Tarente les vaisseaux qui étoient déjà prêts. Pendant que Cornificius faisoit sa traversée, il fut battu par une tempète au milieu de laquelle il ne perdit qu'un

#### HISTOIRE DES GUERRES CIVILES

Asse seul vaisseau, mais ce fut celui qui avoit été préRome, Paré pour Octave. Cette singularité fut regardée
Rome, De la comme un pronostic. Instruit que heaucoup de
personnes pensoient encore que la guerre contre
Pompée étoit une infraction du traité, Octave
s'occupa des moyens de faire cesser ces scrupules.
A cet effet, il écrivit à Rome, il déclara lui-même
à son armée que c'étoit Pompée qui avoit violé
le traité en continuant d'infester les mers; que les
pirates lui avoient fait l'aveu à lui-même que c'étoit
par son ordre qu'ils alloient leur train; que Mémodore lui avoit dévoilé, à cet égard, toutes les
intentions de Pompée; qu'Antoine en étoit informé,
et que c'étoit la raison pour laquelle il ne lui laissoit
pas prendre possession du Péloponnèse.

LXXXI. Aussitôt que toutes ses forces disponibles furent prêtes à agir, Octave fit voile vers la Sicile. Il partit, lui, de Tarente; Calvisius Sabinus et Ménodore partirent de la Toscane. Il vint faire à Rheggium la revue de ses troupes de terre, et donna ordre à tout avec la plus grande célérité. Pompée n'apprit la défection de Ménodore que pendant qu'Octave se mit en mouvement contre lui. Pour faire face à l'ennemi des deux côtés, il attendit lui-même Octave à Messine (7), et ordonna à Ménécrate, celui de ses affranchis qui étoit l'ennemi le plus implacable de Ménodore, d'aller à sa rencontre et à la rencontre de Calvisius avec de grosses forces navales. Ménécrate fut aperçu en haute mer, sur le soir, par l'ennemi, qui se réfugia dans la golfe de Cumes, où il se tint coi toute la nuit; et

Ménécrate se dirigea sur Ænaria (8). Dès le point Aus du jour, Calvisius et Ménodore filèrent le long du Borne golfe, au plus près de terre qu'ils purent, ayant 716. leur flotte rangée en forme de croissant (o), afin d'éviter qu'elle fût coupée par l'ennemi. Ils apercurent de nouveau Ménécrate, qui se hâta de s'approcher d'eux ; et voyant qu'il ne pouvoit rien entreprendre d'important contre l'ennemi, qui ne songeoit point à gagner le large, il le chargea en l'acculant contre terre. Calvisius et Ménodore se serroient en esset contre les rivages, et repoussoient en même temps les incursions de Ménécrate. Celuici avoit la liberté de rétrograder et de retourner à la charge quand il vouloit, et de mettre en œuvre des vaisseaux de rechange, tantôt sur un point, tantôt sur l'autre; au lieu que Calvisius et Ménodore souffroient également, et des rochers contre lesquels ils alloient battre, et de l'immobilité de leurs vaisseaux; car ne pouvant, ni charger l'ennemi, ni reculer, ils ressembloient à des troupes en terre ferme qui luttent contre des forces navales.

LXXXII. Là-dessus Ménodore et Ménécrate s'aperçurent réciproquement, et sur-le-champ, négligeant les autres détails de l'action, ils se coururent sus l'un à l'autre pleins de fureur, et en poussant de grands cris, ayant l'air de faire dépendre le succès général de la balaille, du succès particulier qu'ils obtiendroient l'un à l'égard de l'autre. Leurs vaisseaux se jetèrent l'un contre l'autre avec impétuosité; ils se choquèrent avec force. Le vaisseau de

Ans Ménécrate fracassa la proue du vaisseau de Ménodore, et celui de Ménodore fracassa le timon de celui 716. de Ménécrate. Après que l'on se fut jeté les grappins (10) des deux côtés, les vaisseaux accolés l'un à l'autre ne prirent plus aucune part à l'action. Les deux équipages se battirent, comme dans un combat sur terre, avec le plus grand courage, saisant des prodiges de valeur. Les traits, les javelots, les pierres pleuvoient comme grêle des deux côtés; on jetoit des espèces de ponts pour passer d'un vaisseau dans l'autre. Comme le vaisseau de Ménodore étoit plus élevé de bord que celui de Ménécrate, il étoit plus aisé aux braves de son équipage de descendre dans le vaisseau ennemi, et les coups qui en partoient, venant de plus haut, étoient plus meurtriers. Il y eut beaucoup de morts, et tout le reste fut blessé. Ménodore reçut un coup de flèche au bras, et le fer fut arraché de sa blessure ; Ménécrate reçut dans la cuisse un coup de trait à plusieurs pointes et tout de fer, sorte d'arme à l'usage des Ibériens, et il fut unpossible d'arracher ee trait sur-le-champ. Ménécrate, quoique mis hors de combat par cette blessure, ne laissa pas de continuer à exciter la valeur des siens, jusqu'à ce que son vaisseau étant pris, il se précipita lui-même dans les flots. Ménodore amarra le vaisseau de Ménécrate au sien et gagna la terre; car il ne pouvoit plus lui-même soutenir le combat.

LXXXIII. Voilà ce qui se passa sur la gauche de la bataille navale. A la droite, Calvisins s'étant mis en mouvement pour se porter vers la gauche, avoit coupé la ligne de Ménéerate, et avoit poursuivi quelques vaisseaux fuvards qui avoient pris le large. Ans Dans cet intervalle, Démochares, affranchi de Pompée, comme Ménécrate, et lieutenant de ce dernier, 716. tomba sur les autres vaisseaux de Calvisius, fit prendre la fuite aux uns, fit briser les autres sur les rochers, et fit mettre le feu aux carcasses après que les équipages les eurent abandonnées, Calvisius rebroussant alors, rallia ceux de ses vaisseaux qui avoient pris la fuite, et envoya éteindre le feu de ceux qui brûloient. La nuit survint, et, de part et d'autre, on alla la passer dans la même station où l'on l'avoit passée la veille. La bataille navale n'eut pas d'autres suites, et les résultats en furent grandement à l'avantage de la flotte de Pompée. Démocharès désolé de la mort de Ménécrate, comme d'un grand revers, ( car Ménédore et Ménécrate étoient les deux premiers officiers de mer au service de Pompée ), ne songea (11) plus qu'à faire voile vers la Sicile en grande hâte, comme s'il avoit perdu, non le corps seul, et le vaisseau seul de Ménécrate, mais toute sa flotte.

LXXXIV. Quant à Calvisius, taut qu'il eut à oraindre que Démocharès ne vint l'attaquer de nouveau, il resta à l'endroit où il étoit stationné, parcequ'il étoit hors d'état de combattre; les meilleurs de ses vaisseaux en effet avoient péri, et les autres n'étoient pas capables d'engager ni de soutenir une action. Aussitôt qu'il eut appris que l'ennemi avoit fait voile vers la Sicile, il radouba ses vaisseaux, et navigna le long des côtes en s'enfonçant dans les golfes (12) pour les passer de cette manière. et de Ménodore.

Anu Gependant Octave s'étoit porté de Tarente à RhegBonce, gium avec une grosse flotte et beaucoup de troupes,
7.6. Il surprit Pompée qui n'avoit alors à Messine que
quarante vaisseaux. Ses amis lui conseillèrent de
profiter de l'occasion, d'attaquer avec ses forces navales. Pompée qui étoit presque au dépourvu, et de
lui tomber dessus tandis que les siens n'étoient point
auprès de lui; mais il n'écouta point ce conseil. Il
voulut attendre Calvisius, en disant qu'il seroit
imprudent de rien risquer lorsqu'il attendoit de
nouvelles forces. Aussilot que Démocharès fut arrivé
à Messine, Pompée lui donna, ainsi qu'à A pollophanès, un autre de ses affranchis, le commandement
de toutes ses forces navales, à la place de Ménéerate

LXXV. Octave ayant appris le résultat de la bataille navale donnée à la hauteur de Cumes, mit à la voile pour aller au travers du détroit à la renicontre de Calvisius. Il avoit déjà fait la plus grande partie de son trajet; il avoit déjà doublé Stylide (13), et il gagnoit le promontoire de Scylla (14) lorsque Pompée, accourant de Messine, se jeta sur son arrière-garde, poussa jusqu'à l'avant-garde, attaqua tous ses vaisseaux et les provoqua au combat. Quoique provoquée, la flotte d'Octavene se décida point à combattre, parceque Octave n'en donna point le signal, soit qu'il craignit d'engager l'action dans la position resserrée où il se trouvoit, soit qu'il persévérât dans sa première intention de ne pas combattre en l'absence de Calvisius. En conséquence, il donna ordre

à tous ses vaisseaux de se serrer contre terre, de jeter Aseleurs ancres, et de combattre du côté de la proue si Reme. Pennemi venoit les charger. Démocharès mit deux 716. de ses vaisseaux aux prises avec chacun des vaisseaux de l'ennemi, de manière que, bientôt désemparés, et se fracassant, ou contre les rochers, ou en se choquant l'un l'autre, ils faisoient eau de tous les côtés. Les vaisseaux d'Octave périrent ainsi sans coup férir, comme les autres avoient péri à la bataille de Cumes, attaqués et chargés avec impétuosité par un ennemi qui avoit la liberté de tous ses mouvements pour la manœuvre (15); car les revers ne cessoignt point de poursuivre ses vaisseaux (16).

LXXXVI. Cependant il s'élança lui-même, du vaisseau qu'il montoit, sur une roche; il accueillit tous ceux qui se sauverent à la nage, et les amena à sa suite sur le haut d'une montagne. Sur ces entrefaites. Cornificius, et tous les autres chefs qui l'entouroient s'encouragerent l'un l'autre, couperent les cables de leurs ancres, sans en avoir recu l'ordre, et poussèrent à l'ennemi, aimant mieux périr en combattant, que de se laisser harceler sans combattre et en demeurant immobiles. D'abord Cornificius se jeta avec une audace extraordinaire sur le vaisseau (17) de Démocharès et s'en rendit maître. Democharès se sauva en s'élançant dans un autre. Au milieu de la chaleur et du carnage de cette nouvelle action, on voyoit dejà venir de loin Calvisius et Ménodore. On ne pouvoit les apercevoir ni des vaisseaux d'Octave, ni de la montagne sur laquelle il s'étoit lui-même Ass réfugié; mais la flotte de Pompée, qui étoit plus ava de large, les aperçut et se retira. Il se faisoit déjà nuit, 3000.

et les marins de Pompée étoient tellement fatigués, qu'ils n'osèrent point attendre un ennemi qui ne l'étoit pas; ce qui fut un bonheur pour le reste d'une armée navale qui n'avoit jusqu'alors éprouvé et qui n'éprouvoit encore que des revers.

LXXXVII. La nuit étant arrivée, les matelots de la flotte d'Octave quittèrent leurs vaisseaux, se réfugièrent sur les montagnes, où ils allumèrent de grands feux pour servir de signal à ceux de leurs compagnons d'infortune qui étoient encore en mer; ils y passèrent la nuit sans vivres, sans munitions et manquant de tout. Octave, qui étoit dans le même dénuement que les autres, se portoit de tous les côtés, exhortant tout son monde à prendre patience jusqu'au jour. Dans cette cruelle situation il ne savoit pas eneore que Calvisius s'avançoit, et il ne pouvoit tirer aucun secours de ses propres vaisseaux. parceque les équipages étoient occupés à les préserver du naufrage. Par surcroît de bonheur, la treizième légion arriva à travers les montagnes, et informée du désastre que la flotte d'Octave avoit éprouvé, elle se fraya, à la lueur des feux, son chemin au milieu des précipiecs. Elle trouva son général en chef (18), et les fuyards qui l'avoient suivi excédés de fatigue et d'inanition; elle leur fournit des secours. Les uns se chargérent de pourvoir aux besoins des autres. Les chefs des cohortes reçurent dans une tente qu'ils construisirent sur-le-champ de

DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. IX.

157

ce qui leur tomba sous la main, Octave qui n'avoit

auprès de lui aucun des esclaves attachés à son ser
son.

vice, parceque la nuit et le désordre les avoient dis
persés. Il envoya de tous les côtés annoncer qu'il

s'étoit sauvé, etil apprit en même temps que l'avant
garde de la flotte de Calvisius étoit arrivée. Récon
forté par ces deux heureux évènements, il prit un

peu de renos.

### NOTES.

- (1) PATERCULUS et Dion disent l'Achaie au lieu du Péloponnèse.
- (2) J'aurois pu traduire, « on se plaignoit de ce que le « traité de paix, au lieu α'avoir guéri le mal, n'avoit fait « qu'ajouter un quatrième tyran aux trois autres,»
- (3) C'est à cette époque (1'an 716 de Rome) que Dion Cassius place le mariage d'Octave et de Livie. Il avoit répudié l'année précédente, comme on l'a déjà vu , Scribonie , sa dernière femme, tante de Pompée. Livie étoit fille de Livius Drusus, porté par les triumvirs sur les tables de proscription; il s'étoit donné lui-même la mort après la seconde bataille de Philippes. Lorsqu'il fut question de son mariage avec Octave, elle étoit encore la femme de ce Claudius Néron qui avoit pris les armes contre lui pendant la guerre de Péruse , et qui , forcé par les évènements à prendre la fuite , s'étoit réfugié en Sicile. Il y a plus : dans ce moment-là, elle se trouvoit enceinte de six mois; ce qui prouve, ou que Livie avoit pris bien de l'ascendant sur Octave, ou qu'Octave avoit les passions bien lascives pour l'épouser dans cet état. Lorsque Antoine s'étoit marié avec Octavie, grosse également de six mois, on s'étoit contenté de faire rendre un décret du sénat pour accorder une dispense de laps de temps, attendu qu'il n'y avoit pas dix mois de la mort de Marcellus, son premier époux. Ici , le mari étoit vivant. On n'avoit pas à craindre la loi contre les secondes noces post obitum ; mais il prit à Octave des scrupules d'un autre genre. En conséquence, il consulta les ministres de la religion pour savoir s'il lui étoit permis d'épouser une semme enceinte. Ambigenti autem Cæsari, ac sciscitanti à pontificibus fasne esset sibi eam prægnantem ducere. Quand bien même Dion ne nous apprendroit pas ce que répondirent les prêtres, nous le devinerions sans peine. L'on sait et l'on sent que, dans

toutes les doctrines sacerdotales, « il est, comme dit Tar- « tuffe,

« Il est avec le ciel des accommodements. »

Responsum est, si quidem ex quo mulier concepisses dubitaretur, opus esse ut nuprite differentur; quia verd de eo constarer, nhil impedire, quin satam fierint. Le poète Prudentius prétend que ce fut à Apollon qu'Octare s'adressa, et la réponse qu'il prête à ce Dieu va plus loin encore que celle qu'on ietat de lire.

Idque Deum sorteis, et Apollinis antra dederunt Consilium, nunquam meliùs nam eædere tædas, Responsum est quam cum prægnans nova nupla jugatur.

N'en déplaise à Prudentius, nunquam melius est un peu fort, et je doute que nos casuistes, et sur-tout nos petits maitres du jour s'accommodassent de cette doctrine. S'il faut en croire Tacite, les Romains de bon sens reprochoient à Octave d'avoir fait, à cet égard, un jeu sacrilège de la religion : et l'on doit être de cet avis. Abductam Neroni uxorem, et consultos per ludibrium pontifices, an concepto, necdum edito partu rite nuberet. Annal. lib. I, n. 10. Paterculus, qui a voulu sauver à son héros la honte de cette comédie, s'est contenté de dire, en leissant les détails de côté, Liviam, auspicatis reipublica ominibus, duxisset eam uxorem, etc. Au surplus, ce fut le mari même de Livie qui fit les fonctions de père à son égard dans ce mariage , et qui la présenta à son nouvel époux. Elocabat autem Liviam ipse maritus patris loco. Quand elle eut accouché de Cl. Drusus Néron, qui fut depuis le père de Germanicus, Octave prit cet enfant et l'envoya à son père. Livia cum Cæsare agens Cl. Drusum Neronem peperit; eumque Cæsar tollens, patri suo misit, ac idipsum in sua commentaria sic inscripsit, Casar filiolum quem sua conjunx Livia peperit Neroni patri reddidit. C'est Dion qui le rapporte ainsi. Le même historien nous apprend que cet évènement donna lieu aux

plaisants de Rome de s'égayer aux dépens d'Octave. « Voilà « ce que c'est que d'être heureux, disoient-lis, entre autres « choses, on a des enfants au bout de trois mois. » De hâc re vulgo multa dicta ferebantur, idque etiam, fortunatis ctiam trimestres nasci liberos. Dio. Cassius, lib. XLVIII, n. 44.

(4) Ce ne fut pas le seul présage dont Antoine dut être francé, Avant son départ pour la Grèce, d'autres signes, s'il faut en croire Plutarque, avoient dû lui donner à réfléchir. « En tous esbats et en tous jeux à quoy ils passoient quelα quefois le temps l'un avec l'autre, Antonius perdoit, et « avoit toujours du pire, dont il estoit fort fasché, car il avoit « avec lui un devin Egyptien de ceulx qui se meslent de a juger les nativitez, et predire les aventures des hommes, « en considerant l'heure de leur naissance, lequel fust, ou « pour gratifier à Cléopàtra, ou pourcequ'il le trouvoit ainsi a par son art, disoit franchement à Antonius que sa fortune, « laquelle étoit de soy très illustre et très grande, s'effacoit a et s'offusquoit auprès de celle de Cæsar, et pourtant luy « conseilloit de se reculler le plus loin qu'il pourroit de ce « jeune seigneur; car ton deemon, disoit-il, c'est à dire « le bon ange et l'esprit qui t'a en garde, craint et re-« doute le sien , et estant courageux et haultain quand il est « seul apart luv, il devient craintif et paoureux quand il « s'approche de l'autre. Quoyque ce soit, les évènements ap-« prouvoient ce que disoit cest Egyptien; car on dit que a toutes les fois qu'ils tiroient au sort par manière de passea temps, à qui auroit quelque chose, ou qu'ils jouoient aux « dez , Antonius perdoit toujours. Quelquefois que par jeu « ils faisoient jouxter des cogs ou des cailles qui estoient « duittes et faittes à se battre, celles de Cosar vainquoient « toujonrs, de quoy Antonius estoit marry en soy-même, a combien qu'il n'en monstrast rien par dehors. » Vie d'Antoine, version d'Amyot.

(5) On l'a vu en effet ci-dessus , liv. III, chap. 1, n. 5.

(6) Selon le droit civil des Romains, à cette époque, il

y avoit encore quelque difference entre les droits d'un affranchi, et les prérogatives du titre d'homme libre, de citoyen romain.

- ér) Grande et ancienne ville de la Sicile, sur la côte du dévisit qui porte aujourd'hai son nom. Il paroît qu'elle fut envahie par des Grees venus d'une ville du Péloponnèse qui portoit en gree le même nom, et qui lui donnèrent la dénomination qu'elle porte encore aujourd'hui, à la place de celui de Zancke, sous lequel les anciens historiens et géographes prétendent qu'elle étoit connue auparavant. Le lecteur curieux de plus amples détaits trouvers de quoi se saitsfaire dans la Sicilia Antiqua de Cluvérius. Lie. f., c. 6.
  - (8) Voyez ci-dessus, chap. VIII, note 4.
- (9) Marseshii στολο, Ce mot μανενίδε est technique dans la tactique militaire des anciens, soil sur mer, soil sur terre. On l'a emprunté par metaphore, é la forme qu'a la lune dans son croissant, e til parolit que les auciens fisicoient souvent prende cette forme, soit par leurs foltes, soit par leurs phalanges. Voyez le traitè-d'AlEien sur la tactique des auciens, chap. 43, et celui de Pempereur Léon, chap. 8. Cest de cette même expression que s'est servi Diodore de Sicile pour d'ésigner la forme qu'avoient les cornes que les Egyptiens plaçoient sur la tête de leur déesse blis, πέρατα, σ'αντρ' στιγτίδεκτη, κατίνα το τές λέσου δυ Σρουνα φαιστεια, καξ' δ' αν χρίνου δεναγχρε μανευείδεκ. Lib. 1, pag. 11, délt. Wechel , 1604; et c'est probablement de ces cornes d'lais que Mahomet a emprunté son crivissant.
  - (10) Le texte porte, les mains de fer, xeipes ordnouï.
- (1) Schweigheuser a cru remarquer une contradiction entrece que dit cit Appien du départ de Démocharès pour la Sicile, et cequ'il a dit quelques lignes plus haut, qu'il passe la nuit dans la même station où il l'avoit passeo la veille : en conséquence, il a resdu l'Adverbe grec s'ôbe; par recta ; au lieu de le rendre par statim. Je lui ai donné un sens different de ces deux-la. Le lecteur poursa choisé férent de ces deux-la. Le lecteur poursa choisé.
  - L'interprète latin a rendu les mots du texte τοὺς κόλπους
     3.

ifeliceur, par ne sinus quidem trajiciens. J'avoue que ie n'ai pas entendu cette version, et je la laisse à entendre à plus habile que moi. Le verbe grec ignifectiv signifie evolvere caplicare, en latin. C'est dans ce sens-là qu'on le trouve employé dans le chapitre XXVII du traité d'AElien sur la tactique des anciens : έαν το κατά τάγμα έξελίσσειν τις βού-ANTAI, WOTE STOISTSNITSTEUT TAYMA, if The is auti Ti Bases τότος κατέχ τ έξελίσσει, κ. τ. λ. Ce verbe grec signific donc en français, changer de place, faire une evolution; et sur ce pied-là le sens du passage seroit, que Calvisius, en côtovant, avoit traversé de cette manière les gulses qu'il rencontroit sur sa route en s'y enfonçant, de crainte de rencontrer l'ennemi. C'est le sens que j'ai adopté. Il faut que Sevescl ait lu του κόλπου, au singulier, puisqu'il a traduit pour se jeter hors d'icelui goulse. Quant à Desmares, je ne sais ce qu'il a lu pour traduire comme il l'a fait, suivant tousjours la rade.

- (13) Schweighmuser a rendu le met grec Trob. de par columnam Rheginam, ce qui suppose que d'éloit le nom d'une espèce de columne élevée sur le bord de la mer, dans le voisionage de Rheggium. Voici l'annotation sur ce met du chap. 4, liv. II. e Pomponius Méla, Gracie chim vocant locum eum St. lidia ; id ex Strabone Antoninoque probavimus in Plinio. Barbarus. Voyez la note d'Isaac Vossius sur ce même mot.
- (14) Seion Strabon, ce promontoire n'étoit qu'une espèce de haute roche qui avanqoit dans la mer Επθέχεται έττεθετ τὰ Σκόλλειντ, πέγε χιθέρετειεζενεί ὑρλά. On a'est pas d'accord sur la question de savoir si, à côté de cette roche, n'étoit pas une bourgade qui portoit le nom de Scylleuum, Voyes Cellarius, liv. II, chap. 11, sect. IV. 637.
- (15) Le texte porte qui fondoit dessus et qui se retiroit; impctu incursantium atque recursantium. Il parolt que c'étoit dans cette manœuvre que consistoit le point capital de la tactique navale des anciens.



- (46) L'édition de Henri Étienne ajoute ici quelques mois qui présentent ce sens, érài κόλι «ω καλε γ' ἐπόλι της, et que Mingarea a proscrits, comme une note marginale appocé à quelque manuscrit, que l'inadvertance de quelque copiate avoit findre avec le texte. Schweighauser a partagé cette opinion de Musgrave, puisque dans son édition, il a supprimé ces mots intrus L'oper sa note.
- (17) Le grec porte sur le vaisseau prétorien, ce qui répond à ce qu'on appelle dans nos flottes le vaisseau amiral.
- (18) Καὶ καταλαζώττες τον αὐτοκράτοςα. Voyez ci-dessus, liv. IV, chap. 4, n. 4, touchant la vraie acception du mot grec αὐτοκράτως.

## CHAPITRE X.

Octave, assailli par une tempéte, perd de nouveau la plus grande partie de ses forces navales. Faute de Pompée, qui ne sait point profiter de sa fortune. Il donne à Octave le temps de construire d'autres vaisseaux, et de réparer ses pertes. Antoine vient au secours d'Octave, Ils se brouillent de nouveau. Octavie les réconcilie encore. Ils se séparent bons amis.

Ans LXXXVIII. Av moment où le jour parut, Octave, Bone promenant ses regards sur les flots , vit ses vaisseaux 716. les uns consumés, les autres à demi brulés, ceux-ci brûlant encore, ceux-là complètement fracassés. Il vit les ondes couvertes de voiles, de timons, de toute sorte d'agrès; il vit la plupart des vaisseaux quin'avoient point péri extrêmement endommagés. Ayant donc fait placer la flotte de Calvisius en avant, il fit radonber (1) ceux de ses vaisscaux qui en avoient le plus grand besoin, pendant que l'ennemi le laissoit tranquille, soit à cause de la présence de Calvisius, soit parcequ'il se proposoit de l'attaquer de nouveau lorsqu'il prendroit le large. Taudis que l'on étoit des deux côtés dans cette situation, un vent de nord se leva vers le midi, et agitant les flots avec violence dans ce bras de mer étroit, y établit un courant rapide. La flotte de Pompée étoit alors rentrée dans le port de Messine; mais les vaisseaux d'Octave en proie à la tourmente sur une plage couverte de

roches, et sans abri, se fracassoient contre les écueils, Anou en se choquant entre cux; car leurs équipages de Roma. nétoient pas assez nombreux pour en être les 716. maîtres.

LXXXIX. Ménodore, qui craignit que cette tourmente ne devint par degrés plus dangercuse, gagna le large, et avant jeté ses ancres, il s'abandonua au mouvement des flots. L'agitation des vagues étant moins violente à cause de la profondeur de l'eau, il s'aidoit de la force des rames pour empêcher d'être porté contre terre. Quelques uns de sés vaisseaux imitèrent son exemple; mais le plus grand nombre, espérant que le vent s'abattroit bientôt, comme il arrive ordinairement au printemps, placèrent leurs ancres à l'avant et à l'arrière pour éviter d'être jetés au large ou sur la côte, et avec leurs rames ils-les empêchoient de se choquer réciproquement, Mais le vent étant devenu encore plus impétueux, toute la flotte de Ménodore fut mise en désordre. Les vaisseaux rompirent leurs ancres, et poussés vers la terre les uns sur les autres, ils furent tous fracassés. De toutes parts retentissoient les cris de la crainte et du désespoir. On s'exhortoit mutuellement à se secourir; mais il étoit impossible de s'entendre. Les ordres qu'on donnoit ne parvenoicut de part ni d'autre. Le pilote ne remplissoit plus ses fonctions; son art, ses commandements étoient sans effet. On périssoit également et dans les vaisseaux, et dans les flots lorsqu'on y tomboit; on trouvoit la mort au milieu des vagues et des débris. La surface des eaux étoit couverte de mâts, de timons et de matelots, les uns

morts et les autres vivants. Si quelqu'un d'entre eux de Rome, parvenoit à gagner la terre à la nage, il étoit écrase 716. contre les roches par l'impétuosité des ondulations. Lorsque les gouffres de la mer s'entr'ouvroient, ce qui arrive communément dans ce détroit, la terreur s'emparoit de ceux qui étoient étrangers à ce phénomène; c'étoit alors que les vaisseaux se choquoient, se fracassoient l'un l'autre. Le vent devint encore plus violent à l'approche de la nuit; et quand le jour eut disparu, l'ouragan continua au milieu des ténèbres.

> XC. Pendant toute la nuit, les rivages ne firent que retentir de lamentations et de cris. On les parcouroit de côté et d'autre, chacun appelant par leurs noms ses amis ou ses parents que l'on croyoit au milieu des flots, et les pleurant, comme ayant péri, lorsqu'ils ne répondoient pas. D'un autre côté, ceux qui luttoient contre la mort, au milieu des vagues, appeloient à leur secours ceux qui étoient sur le rivage, et cela sans aucun succès de part ni d'autre. Ce n'étoit pas seulement la mer qui étoit dangereuse pour ceux qui se lancoient dans les flots, ou qui restoient encore à bord, les malheureux avoient autant à redouter les rivages de la mer que les vagues mêmes; ils avoient à craindre qu'en les entraînant, elles ne vinssent les écraser contre les roches. C'étoit une tempête dont on n'avoit jamais vu d'exemple. On étoit près de terre, et l'on en redoutoit l'approche; on ne pouvoit ni se porter au large pour s'en éloigner, ni naviguer de manière à s'écarter l'un de l'autre; car le peu de largeur de la plage, la

difficulté d'en sortir, qui résultoit de sa situation Ans naturelle, la fureur des vagues, le tourbillonnement Rome, des vents produit par les montagnes du voisinage, 716. l'éruption des gouffres qui s'entr'ouvroient jusqu'au fond, ne laissoient le pouvoir ni de rester en place, ni de fuir. La nuit joignoit à toutes ces horreurs l'épaisseur de ses ténèbres. On périssoit sans se voir périr réciproquement; les uns poussoient des cris et des gémissements, les autres, cédant au malheur en silence, attendoient la mort avec résignation, quelques uns y aiderent eux-mêmes parcequ'ils virent qu'il étoit impossible d'y échapper; car l'ouragan étant d'une violence supérieure à tout ce qu'on avoit jamais vu, on n'avoit l'espérance d'aucun moven extraordinaire de salut. Enfin, au point du jour, le vent baissa tout d'un coup, et au lever du soleil il s'abattit entièrement. Néanmoins l'agitation des vagues se soutint long-temps après que le vent se fut abattu. De mémoire d'homme, on ne se souvepoit pas, dans le pays, d'avoir vu une aussi violente tempête; elle surpassa toutes celles dont on avoit eu jusqu'alors des exemples, et Octave y perdit la plus grande partie de ses marins et de ses vaisseaux.

XCI. La veille, il avoit également beaucoup perdu dans une batáille navale. Afiligé de la coincidence (2) de ces deux revers, il prit le chemin d'Hippone (3) à travers les montagnes, courant en diligence toute la nuit, cédant à des revers auxquels il n'avoit pas été en son ponvoir de porter remède. Il écrivit à tous ses amis et à tous ses chiefs de se tenir sur le qui vive (4), de peur que de côté ou d'autre on ne lui

tendît quelque embuscade, comme cela se pratique dans les moments de revers. Il envoya en même 716. temps toute son infanterie disponible parcourir les côtes de l'Italie, de peur que Pompée, enflé de sa prospérité, ne format quelque entreprise sur terre. Mais Pompée ne s'occupa de rien entreprendre à cet égard; il ne songea pas même à attaquer les restes de la flotte naufragée d'Octave, ni à la poursuivre lorsqu'elle rétrograda après la fin de la tempête; il le laissa ramener tranquillement à Hippone, à force de voiles, ses vaisseaux radoubés (5) le mieux qu'il avoit été possible; soit qu'il pensât que la tempête avoit assez fait pour lui, soit qu'il n'eut pas le talent de profiter de ses avantages, soit, ainsi que je l'ai déjà dit ailleurs (6), qu'il n'eut aucune sorte d'énergie pour l'offensive (c), et qu'il voulut se borner uniquement à repousser toute agression.

XCII. Octave n'avoit pas conservé la moitié de ses vaisseaux, encore ceux qui lui restoient avoientils grandement souffert. Il laissa quelques uns de ses officiers pour en prendre soin, et se porta, tout affligé qu'il étoit, dans la Campanie; car il n'avoit pas de quoi remplacer ses vaisseaux perdus, et il lui en falloit un grand nombre pour cela, ll n'avoit pas, d'un autre côté, le temps d'en faire construire, parceque Rome étoit pressée par la famine, et que le peuple y déclamoit encore contre lui au sujet du traité fait avec Pompée, et de la guerre qu'il lui faisoit en contravention à ce traité. Il avoit besoin d'argent, car il n'en avoit pas non plus. Les citoyens de Rome ne payoient pas leurs contributions (8) et

s'opposoient au succès des mesures de subvention Aus qu'il avoit imaginées. Cependant, toujours habile Rome. dans les calculs de son intérêt, il envoya Mécène 717. auprès d'Antoine afin de le justifier à ses yeux des sujets de plainte qu'il lui avoit récemment donnés, et de l'engager à venir à son secours. Dans le cas où cette négociation n'anroit point réussi, il songcoit à jeter ses légions dans des vaisseaux de transport, à passer en Sicile, et abandonnant les hostilités maritimes, à faire la guerre sur le continent. Pendant qu'il étoit dans cette incertitude, on lui annonça que Mécène avoit obtenu d'Antoine qu'il viendroit se joindre à lui. On lui apporta en même temps la nouvelle d'une bataille importante qu'Agrippa venoit de gagner contre les Gaulois qui habitoient l'Aquitaine. Ses amis, quelques villes lui promirent des vaisseaux, et firent mettre la main à l'œuvre. Ces évenements dissipèrent ses sollicitudes, et il fit des préparatifs plus considérables que les précédents.

XCIII. Dès l'entrée du printeups, Àutoine partit d'Athènes pour Varieute, à la tête de trois cents voiles, pour venir au secours d'Octave, ainsi qu'il le lui avoit promis. Mais ce dernier avoit changé de sentiment, et il différoit son expédition pourattendre la confection des vaisseaux qu'on lui préparoit. Antoine lui fit dire de venir, que sa flotte étoit prête et qu'elle suffiroit; mais il allégua, pour prétexte, qu'il avoit en ce moment d'autres vues. Il étoit clair qu'il avoit en ce moment d'autres vues. Il étoit clair qu'il avoit conçu contre Antoine de nouveaux sujets de plainte, ou qu'il ne se soucioit plus de son assistance, à cause de l'abondance de ses propres res-

Ans sources. Piqué de cette conduite. Antoine resta Rome néanmoins, et lui envoya un nouveau message; car 717. les dépenses de la flotte lui contoient, et d'un autre côté ayant besoin de troupes d'Italie pour son expédition contre les Parthes, il songcoit à échanger avec Octave des vaisseaux contre des légions. Quoiqu'il eut été convenu dans le traité qu'ils avoient passé ensemble, que chacun des deux auroit la liberté de lever des troupes en Italie, il craigneit d'y trouver des difficultés, parceque l'atalie étoit échue à Octave. Octaviese rendit donc auprès de son frère pour servir d'arbitre entre eux deux. Octave se plaignit d'avoir été abandonné au mili u des dangers qu'il venoit de courir sur mer. Octavie lui répondit que ce sujet de plainte avoit été arrangé par l'entremise de Mécène (9). Octave se plaignit, d'un autre côté, qu'Antoine avoit envoyé son affranchi Callias auprès de Lépidus, pour engager Lépidus à s'unir avec lui contre Octave. Octavie répondit qu'elle savoit que Callias n'avoit été envoyé que pour négocier, avant le départ d'Antoine pour la guerre contre les Parthes, le mariage déjà projeté entre sa fille et le fils de Lépidus. Afin de confirmer cette réponse d'Octavie, Antoine envoya Callias à Octave, en le laissant le maître de lui faire avouer la vérité au milieu des tortures. Octave ne voulut pas pousser les choses jusqu'à ce point. Il dit qu'il se rendroit auprès d'Antoine, et qu'ils se joindroient entre Métaponte (10) et Tarente, à l'endroit où le fleuve de ce nom est à égale distance de ces deux villes.

XCIV. Le bonheur (11) voulut qu'ils arrivassent

District Con

en même temps sur les bords du fleuve. Antoine Ane s'élança de son char, se jeta seul dans un bateau Rome. attaché au rivage, et passa l'eau pour aller joindre 717-Octave, avec la confiance de l'amitié. Octave, témoin de cette conduite d'Antoine, en fit autant de son côté. Ils se rencontrèrent au milieu du fleuve, et engagérent là un combat de civilité, chacun des deux voulant descendre sur le rivage de l'autre. Octave l'emporta, en faisant observer qu'il iroit en même temps voir sa sœur à Tarente. Il monta donc sur le char d'Antoine, et se plaça à côté de lui. A Tarente, il logea chez lui sans être entouré d'aucune escorte, et y passa même la nuit, sans avoir aucunc garde autour de sa personne. Antoine lui donna le lendemain une semblable preuve de consiance. C'est ainsi que, dans leur continuelle versatilité, l'amour et la jalousie du pouvoir leur inspiroient des soupçons à l'un contre l'autre, et que leur intérêt mutuel les ramenoit au besoin de se montrer une loyauté réciproque (12).

XCXV. Cependant Octave différa jusqu'à l'année suivante (13) sa nouvelle expédition courte Pompée. Mais Antoine fut dans l'impossibilité de rester, à cause de l'urgence de la guerre contre les Parthes. Ils firent entre eux un échange. Antoine livra à Octave cent vingt de ses vaisseaux, qu'il fit venir sur-le-champ à Tarente. Octave promit d'envoyer à Antoine vingt mille hommes de troupes levées en Italic. Octavie de son côté fit présent à son frère, avec l'agrement d'Antoine, de dix phasèles à trois rangs de rames, espèce de vaisseau qui tient le milieu entre les

Any vaisseaux de transport et les vaisseaux longs. Ocde tave, à sou tour, fit cadeau à Octavie sa sœur de
fomme, d'élite destinés à former une garde
pour Antoine, et il lui en laissa le choix. Comme le
second terme de leur trium-virat veuoit d'expirer,
ils se le prorogèrent pour autres cinq années, sans
nulle intervention de la part du peuple romain (14).
Cela fait, ils se séparèrent. Autoine se bâta de se
rendre dans la Syrie, laissant sa femme Octavie
auprès de son frère, avec une fille déjà née de ce

mariage. XCXVI. Sur ces entrefaites, Ménodore, soit que son caractère le portât naturellement à passer d'une trahison à l'autre, soit qu'il redoutât la menace qu'Antoine lui avoit faite, de le faire punir comme un esclave en révolte, soit qu'il pensat qu'Octave n'avoit pas fait pour lui autant qu'il s'y étoit attendu, soit qu'il cût honte des reproches que lui faisoient les autres affranchis de Pompée, d'avoir trahi son ancien maître, et qu'il fût touché des instances qu'on employoit pour l'engager à repasser dans son parti, profita de la mort de Ménéerate pour demander que Pompée lui rendit sa confiance, et l'avant obtenue, il repassa dans son parti avec sept vaisseaux, sans que Calvisius, qui commandoit les forces navales d'Octave, en eut auenne connoissance (15). Cet évenement fut cause qu'Octave ôta le commandement à Calvisius pour le donner à Agrippa.

## NOTES.

- (1) L'ORIGINAL présente ici un mot qui a paru suspect à Muggrave, et qui, en elifet, brouille le sens, à en juger par la version latine, obliquo cursu interim juxta oran navigant. Quelle apparence qu'on ait radouhé les vaisseaux tout en cheminant ? l'ai adopté l'Opinion de Schweighæuser. Eodem modo nacyiziètes (si vera lectia) h. l. crit navem in latus convertere, ut ryfici possit. l'ai d'autant plus volontiers adopté cette conjecture du docte helleiniste, que c'est en effet ce qui se pratique dans l'architecture nautique; on met les hâtiments sur le côté, on les incline pour les radouher.
- (2) Ce mot coincidence est la traduction littérale du mot grec συμπτώμαση.
- (3) C'est le nom grec d'une ville d'Italie au pays des Bruttiens, connue chez les auteurs latins sous le nom de Vibo-Valentia. Vo†ez Cellarius, liv. II, c. 9, sect. IV. 634.
- (4) C'est par cette façon de parler que j'ai cru rendre littéralement l'expression grocque, διὰ χειρω είναι, que l'interprète a rendu par in promptu esse.
- (5) L'expression du texte haζωτομένων τὰ τκάρα a frappé Patention de Schweigheuser. Il rapporte la version de Candidus et celle de Geslen. Il cite un passage des suppléments de Freinhémius sur Tite-Live, liv. CXXVIII, 20, où une idée pareille à celle d'Appine ast readue par ces mots latins funibus colligare navium rimas, qui est exactement la version de Gratius de ces mots du chap. XXVII, v. 17 des Actes des Apôtres, vπέζωτοντες τὰ πλώτο, funibus navem ligantes, ne vi ventorum et fluctuum dissiliret. Il cite encore un passage du poème des Argonautes, d'Apollonius Rhodius, où l'aoriste geaux est employé dans le même sens. Lib. I, v. 368. Mais il remarque que dans Polybe, leg. LXIV, nzié vraζωνίσει doit être readu par l'expression

gdoérale de nares reficere, dont s'est servi le traducteur latin de ce der-vier historien. C'est dans le sens de cette expression générale que je me suis servi moi-même du mot technique radouber. Voyes la note de Schweigheusser sur ce passage.

(6) Vovez ci-dessus, sect. XXV, à la fin.

(7) C'est sans doute par allusion au défaut de ce talent dans Sextus Pompée, que Lucain lui a appliqué l'épithète d'inerti, dans ce passage de sa Pharsale, chant VI, v. 419.

. . . . . . Turbæ sed mistus inerti Seztus erat , Magno proles indigna parente.

(8) On voit en effet, dans Dion Cassius, que lorsqu'Octave, de retour à Rome après la conquête de la Sicile, voulnt se faire pardonner jusqu'à certain point les succès de ses lieutenants contre le fils de Pompée, dont la mémoire étoit encore en vénération dans tous les cœurs, et faire retomber en même temps, d'une manière indirecte, tout l'odieux des horreurs du triumvirat sur Antoine et sur Lépidus, il accorda la remise de tout ce qui pouvoit être dû sur les contributions destinées à fournir aux frais de la guerre civile. Tor te copor τον έκ των άπογραφών και έι δή τι άλλο έτι τω δημορίω ές τον πρωτού έμφυλίου πολέμου χρόνον έποφείλετο άφηκε. Dion Cassius remarque, à la vérité, qu'on ne fut pas la dupe de cette hypocrite générosité d'Octave, et qu'on sentit bien qu'en renonçant à ce qu'il savoit bien ne pouvoir être payé, il n'avoit cherché qu'à se populariser aux dépens de la misère et de la détresse des citoyens. Anne de ou éreide unδένα τιάτον απολαβείν τὰ όφειλόμενα έδύνατο, γάριν τινά έαυτου άζημιος της έχείτως άδυταμίας έποιήσατο. Lib. XLIX, n. 15.

(9) Dion Cassius parle de ce nouveau voyage d'Antoine en Italie. Il se donna l'aur de ne l'avoir entrepris, selon cet historien, que sur le bruit des mauveis succès d'Octave contre Pompée; tandis que son véritable motif fut de venir prendre connoissance par lui-même de l'état des choses.



(10) Voyez Cellarius, Italia Antiqua, lib. II, c. 9.

(11) Katà Sa'uvra. J'aurois pu traduire le hasard voulut, ou un dieu voulut.

(12) Diou Cassius rapporte que, pour se lier d'une manière encore plus étroite par les nœuds de la parenté, Octave promit la usin évune de se filie à Antyllus, fils d'Antoise. Il est vrai qu'il ajoute que tout cela nétoit que simulation de leur part, que faux semblants d'une amitié commandée par les conjectives du moment et par leur intérêt respectif. Ac quò arctiori necessitudinis vinculo continerentur, Cresar Antyllo Antoin filio filiam avam desponditu. here verò ita ab iiv fing hontur, que facturi haudquaquim erant, sed tantim sinuviabant quia presentia negotia id postulabant. i.h. XLVIII is fine. Version de Xylander.

(13) Jusqu'à l'an de Rome 718. Voyez la note de Schweighænser, liv. V, c. 93.

(14) Extruir di răi Poquanus le Alla fra mêra, ferulă ră prințus Eleandesi, rătrușt-lar. Ce fut dans ce même momen qu'ils articlent que Poumpée n'obtiendroit, ni le consulat, ni le sacerdoce qui lui avoit été promis. Kal răs păr Elean fra ri isporênz Elea ra l'nic bracuisar le în ârtelâtuare, fraueura. On voit, au surplus, qu'Antoine et Octave n'attendirent pas Pecpiration de leur première prorogation du trimmiriat, qui no devois expirer que l'an yao de Rome, puisque le triumvirat qui no devois expirer que l'an yao de Rome, puisque le triumvirat tut tábali l'an yao pour ciu qua se, et qu'ils se le prorogârent en y 15 pour autres cinq années. Octave et Antoine étoirent hommes de précaution. Ils alloient se séparer peut-être pour long-temps, et il étoit prudent de leur part de pourvoir d'avance au maintien du pouvoir suprême entre leurs mains. Dion Cassins, liv. XLPIII y. 8. 54.

(15) Voyez Dion Cassius. Ce fait termine son quarantehuitième livre.



## CHAPITRE XI.

Octave ayant construit une nouvelle flotte, une nouvelle tempéte la lui détruit. Il en construit encore une autre. Agrippa, l'un de ses lieutenants, gagne une bataille navale contre Papias, un des lieutenants de Pompée, sous les yeux même de ce dernier, et force Papias à prendre la fuite.

XCVII. Lorsque la flotte fut prête (1), il fit faire à son sujet les cérémonies et les sacrifices purificatoires d'usage. Voici en quoi ils consistent. On élève des antels tout-à-fait sur les bords de la mer. Toute la flotte se range autour, dans le plus grand silenee. Les prêtres se placent sur les eaux pour égorger les victimes. Montés sur de petits bateaux, ils font trois fois le tour de la flotte avec les victimes dans leurs mains : tous les chess les accompagnent, suppliant les Dieux de diriger les sinistres présages sur les victimes, au lieu de les diriger sur la flotte. Après qu'ils les ont mises à morceaux, ils en jettent une partie dans la mer, et font consumer le reste sur les autels, au milien des acclamations universelles et propitiatoires. Telles sont les cérémonies que pratiquent les Romains en pareille eirconstance. Octave se disposoit done à cutreprendre son expédition (2); et pour attaquer l'ompée dans la Sicile du côté de l'orient, du côté de l'occident, et du côté du midi, à la fois, il se préparoit à s'embarquer à Dicæar-

chie, à faire venir Lépidus d'Afrique, et Taurus de Ans Tarente. Le jour auquel Octave devoit mettre à la Rome, voile avoit été assigné à Lépidus et à Taurus. Cé- 718. toit le dixième jour après le solstice d'été, le jour où les Romains célébroient les calendes du mois qu'eu l'honneur du premier César on appeloit désormais juillet, au lieu de quintilis. Octave choisit ce jour, probablement parcequ'il le crut propice, à cause des faveurs de la victoire dont son père avoit constamment joui. Pompée plaça Plennius à Lilybée (3) avec une légion et beaucoup d'autres troupes légères pour faire tête à Lépidus. Il fit fortifier les côtes orientales et occidentales de la Sicile sur tous les points, ainsi que les îles, et notamment celles de Lipara (4), de Cossyre (5), afin que Lépidas ne pût ni débarquer dans celle-ci, ni s'y mettre en rade; qu'Octave éprouvât les mêmes obstacles auprès de l'autre ; et que, par conséquent, ils ne pussent tirer aucun parti contre lui de ces deux postes. Il rassembla ses meilleurs vaisseaux de guerre à Messine, pour se porter où besoin seroit, selon les évènements. Telles furent leurs dispositions réciproques.

XCVIII. Le jour des calendes étant arrivé, ils mirent tous trois à la voile, des le point du jour. Lépidus partit de la Libye avec mille vaisseaux de transport, soixante-dix grands vaisseaux, douze légions, cinq mille chevaux numides, et toutes les munitions de guerre nécessaires à proportion. Taurus partit de Tarente seulement avec cent deux, des cent trente vaisseaux qu'Antoine avoit laissés; car les équipages des autres avoient péri durant les quartiers d'hiver.

3.

Aus A son départ de Dicæarchie, Octave fit en pleine mer des libations et des sacrifices, dans son propre vaisseau, 718. aux vents favorables, au tutélaire Neptune (6), et au calme des flots, pour les supplier de le seconder dans son entre prise contre les ennemis de son père, Il envoya quelques vaisseaux en avant pour visiter les baies de la mer; et Appius formoit son arrière-garde avec un certain nombre de bâtiments. Le troisième jour de marche, un vent du nord s'étant levé, il submergea plusieurs des vaisseaux de transport de Lépidus. Néanmoins, il vint débarquer en Sicile, assiégea Plennius dans Libybée, et moitié force ouverte, moitié composition, s'assura de plusieurs villes. Taurus, des le commencement de ce coup de vent, rétrograda vers Tarente. Appius, qui ne faisoit que de doubler le promontoire de Minerve (7), perdit quelques uns de ses vaisseaux qui se brisèrent contre des rochers. quelques autres qui échouèrent sur les bas-fonds, le reste fut dispersé non sans éprouver du dommage. Octave, au moment où le coup de vent commença de se faire sentir, se réfugia dans le golfe d'Éliate (8). golfe très sûr, et il ne perdit qu'un seul vaisseau à six rangs de rames, qui se brisa contre la pointe du promontoire. Le vent d'Afrique (9) ayant succédé au vent du nord, le golfe, qui étoit ouvert du côté du couchant, éprouva de la tourmente; et il ne fut plus possible de sortir du golfe avec le vent debout. D'un autre côté, les ancres, les rames devinrent impuissantes pour conteuir les vaisseaux, qui se choquoient entre eux, ou qui alloient frapper contre les roches. La nuit qui arriva vint ajouter à ce désastre.

DE LA REP. ROM. LIV. V, CHAP. XI. XCIX. Le vent s'étant finalement abattu, Octave Ans fit rendre aux morts les honneurs funèbres. Il fit de Rome. soigner les blessés, recueillir ceux qui s'étoient sauvés 718. à la nage, remplacer par de nouvelles armes celles qu'ils avoient perdues, et réparer le mal que sa flotte avoit éprouvé, et tout cela aussi bien que les circonstances le permirent (10). Il perdit six de ses grands vaisseaux, vingt-six des petits, et un plus grand nombre de liburnides (11). Pour réparer toutes ces pertes, il lui falloit trente jours, et la fin de l'été s'avançoit. Il jugea donc qu'il valoit mieux pour lui différer la guerre jusqu'à l'été de l'année suivante. Son monde manquoit de tout ; il sit mettre ses vaisseaux à terre (12), les fit réparer en diligence, et envoya les équipages de ceux qu'il avoit perdus pour servir dans les vaisseaux que Taurus avoit vides à Tarente. Dans la vue de parer à un malheur encore plus grave (13), il envoya Mécène à Rôme pour contenir ceux que leur attachement à la mémoire du grand Pompée intéressoit encore à la fortune de son fils (14); car le souvenir de la gloire de cet illustre Romain n'étoit pas encore étoussé. D'un autre côté, il se mit à parcourir lui-même ses colonies, par toute l'Italie, pour détruire les impressions de terreur qui pouvoient avoir été l'effet de ses revers. Il se rendit à Tarente; il y inspecta la flotte qui étoit sous les ordres de Taurus. De là il vint à Hippone ; il y ha-

rangua ses troupes pour leur donner du courage, Il pressa les travaux relatifs à ses forces navales, et, en attendant, le moment de s'embarquer de nouveau

pour la Sicile approchoit.

### HISTOIRE DES GUERRES CIVILES

C. Quant à Pompée, il dédaigna de profiter de l'heureuse occasion de ces revers éprouvés par Oc-718. tave, pour prendre l'offensive contre lui. Il se contenta d'offrir des sacrifices à la mer et à Neptune, et de souffrir qu'on l'appelât le fils de l'un et de l'autre, persuadé qu'il étoit, que ce n'étoit point sans une intervention spéciale de la part des dieux (15), que pendant deux étés consécutifs les tempêtes s'étoient chargées de combattre son ennemi. On rapporte qu'enflé de ces faveurs il quitta le vêtement couleur de pourpre que les Romains, revêtus d'une autorité suprême (16), avoient coutume de porter, pour en prendre un couleur d'azur, se regardant comme le fils adoptif de Neptune. Il espéroit qu'Octave renonceroit à son expédition contre lui. Mais lorsqu'il fut informé qu'il faisoit construire d'autres vaisseaux, et qu'il se disposoit à se remettre en campagne le même été, il fut effrayé de voir qu'il avoit affaire à un ennemi si constamment acharné. Il envoya Ménodore avec les sept vaisseaux qu'il lui avoit amenés, pour observer les nouvelles constructions navales d'Octave, et pour lui faire tout le mal qu'il pourroit. Ménodore, qui étoit secrètement indigné que Pompée ne lui eut pas encore rendu le commandement de ses flottes, et ne se dissimulant pas, dans cette circonstance, que ce n'étoit que parcequ'il lui étoit encore suspect qu'il ne lui confioit pas de plus grandes forces, médita une nouvelle défection.

CI. Il songea d'abord à se distinguer par des actes de valeur, comme un préalable important à toute

fin. En conséquence, il distribua tout l'or qu'il Ans avoit à ceux qui naviguoient avec lui. Dans trois Rome. jours, il fit, à force de rames, un trajet de quinze 718. cents stades. Il tomba, comme la foudre, sans être aperçu, sur les vaisseaux qui protégeoient les travaux d'Octave, et se retirant pour retourner à la charge avec la même célérité, il enlevoit tantôt deux, tantôt trois de ces bâtiments de garde. Les transports qui portoient des subsistances, soit qu'ils naviguassent, soit qu'ils fussent stationnés quelque part, il les couloit bas, ou les capturoit, ou les incendioit. Cette conduite de Ménodore répandoit l'épouvante dans tous les cœurs, en l'absence d'Octave et d'Agrippa; car ce dernier s'étoit rendu dans les forêts pour recueillir des matériaux de construction (17). Enorgueilli de ses prouesses, Ménodore échoua volontairement son vaisseau sur un basfond, tout près de terre, en bravant l'ennemi, et fit semblant ensuite de ne pouvoir se dégager. A ce spectacle, les ennemis descendirent des montagnes vers Ménodore, comme vers une capture toute faite. Mais s'étant remis à flot, il se retira, en les goguenardant, et laissa les soldats d'Octave partagés entre le dépit et l'admiration. Lorsqu'il eut fait assez connoître de quoi il étoit capable, ami ou ennemi, plein de son projet, il laissa aller Rébillus, membre du sénat, qu'il avoit fait prisonnier.

CII. Lors de sa première défection, il s'étoit lié d'amitié avec Mindius Marcellus, un des amis pariculiers d'Octave, et il débita à ceux qui étoient apprès de lui que ce Mindius méditoit de trahir Oc-

Ans tave, et de passer dans le parti de Pompée. Ensuite, de Rome. s'étant approché de l'ennemi, il invita Mindius à 218. s'aboucher avec lui dans une île, pour conférer sur des choses importantes. Mindius ayant accepté le rendez-vous; Ménodore lui dit, lorsqu'ils furent tête à tête, qu'il n'étoit repassé dans le parti de Pompée que par ressentiment des outrages que lui faisoit éprouver Calvisius, alors chef des forces navales d'Octave; mais qu'actuellement que ce commandement étoit entre les mains d'Agrippa, il repasseroit dans le parti d'Octave de qui il n'avoit point eu à se plaindre, si, lui Mindius, vouloit lui apporter foi et sûreté de la part de Messala, qui commandoit en l'absence d'Agrippa. Il promit, s'il repassoit dans le parti d'Octave, de réparer, d'une manière brillante, le mal qu'il lui avoit fait; et il ajouta que, jusqu'à ce que la parole de Messala lui eut été donnée, il continueroit d'agir hostilement contre Octave, afin d'éloigner toute espèce de soupcon. Il continua, en effet, les hostilités. Messala hésita d'accepter une aussi honteuse proposition, Il l'accepta néanmoins, soit parceque le besoin de la guerre parut l'exiger (18), soit parcequ'il avoit pressenti préalablement à cet égard l'intention d'Octave. Ménodore repassa donc dans le parti de ce dernier. Il vint se jeter à ses pieds, et le supplia de lui permettre de ne pas lui exposer les motifs qui l'avoient porté à l'abandonner. Octave tint la parole qui lui avoit été donnée sous le rapport de la sûreté personnelle; mais il le fit surveiller de près, sans qu'il s'en doutât; et il congédia ceux qui commandoient les vaisseaux qu'il avoit ramenés, leur per- Ans mettant de sc retirer où ils voudrofent.

CIII. Lorsque la flotte fut prête, Octave remit 718. en mer; et s'étant dirigé sur Hippone, il ordonna à Messala (19) de passer en Sicile avec deux légions, d'aller s'y réunir avec Lépidus, de conduire les vaisseaux dans le golfe immédiatement au - dessus de Tauromenium, et de les y stationner. Il envoya trois autres légions à Stylide (20) et à l'extrémité du détroit, pour y être prêtes à tout évènement. Il donna ordre à Taurus de partir de Tarente, et de se porter vers le mont Sculakion (21), qui est en face de Tauromenium (22). Taurus, qui étoit également en mesure pour combattre sur terre et pour naviguer, se rendit à sa destination. Ses troupes de pied le suivirent. Il fit éclairer sa marche par de la cavalerie sur le continent, et sur mer par des liburnides. Octave vint d'Hippone vers Taurus; il le trouva auprès du mont Sculakion, admira sa bonne tenue, et s'en retourna à Hippone. Quant à Pompée, il gardoit, ainsi que je l'ai déjà dit, tous les endroits où la descente étoit praticable, et tenoit ses forces navales réunies à Messinc, pour aller porter du secours par-tout où il seroit nécessaire.

CIV. Telles étoient les dispositions respectives de Pompée et d'Octave. Un nouveau convoi amena de Libye à Lépidus quatre légions qui étoient le reste de son armée. Papias, un des lieutenants de Pompée, vint au large à la rencontre de ce convoi, et profitant de l'erreur qui le fit accueillir comme ami, il l'extermina; car les chefs de ce convoi cruAn ent que c'étoient des vaisseaux de Lépidus qui de Rome. Venoient au-devant d'eux. Ceux que Lépidus avoit par en consein et par le reste des vaisseaux du couvoi, les prenant pour d'autres vaisseaux cunemis, les évitérent. Il en résulta que, de ce, convoi, une partie fut la proie des flammes, une partie fut prise, une partie coulée bas, et le reste rétrograda pour retourner en Libye. Deux des légions périrent au milieu des flots; et si quelques soldats se sauvérent à la nage, les uns furent massercés par Tisiénus (23), une des lieutenants de Pompée, à mesure qu'ils venoient à terre; les autres, plus tôt ou plus tard, parvinrent à joindre les troupes de Lépidus. Après ce succès,

Papias se rendit auprès de Pompée.

CV. Sur ees entrefaites, Octave partit d'Hippone, et se dirigea avec toutes ses forces navales vers Strongyle, une des cinq îles qu'on appelle îles Æoliennes (24). Il avoit préalablement fait éclairer son passage. Il vit en face, sur les côtes de Sieile, des forces plus considérables que les siennes , soit auprès du promontoire de Pelorum (25), soit à Myles (26), soit à Tyndaride (27); ce qui lui fit conjecturer que Pompée étoit là. Il laissa dans cette île ses forces sous le commandement d'Agrippa. Il revint luimême à Hippone; de là, avec trois légions et suivi de Messala (28), il se rendit auprès de Taurus, comme s'il eût préféré opérer sa descente du côté de Tauromenium, pendant que Pompée en étoit éloigné, et le menacer ainsi de deux côtés à la fois. Agrippa se porta de Strongyle sur Hiéra (29), et les troupes de Pompée n'ayant pas été en état de lui Astrésister, il s'empara de cette ile. Le lendemain il Rone. devoit se porter sur Myles pour y attaquer Démo-718. charès, un des lieutenants de Pompée, qui la défendoit à la tête de quarante vaisseaux (30). Pompée, qui observoit les projets d'attaque d'Agrippa, envoya 'de Messine quarante-cinq autres vaisseaux sous les ordres d'Apollophanès, pour porter des secours à Démocharès, et il suivit lui-même avec soixante et dix autres.

CVI. Agrippa partit d'Hiéra avant le jour avec la moitié de ses forces, dans la pensée qu'il n'auroit affaire qu'à Démochares (31). Mais quand il vit les vaisseaux d'Apollophanès, et les soixante-dix qui venoient après lui, il dépêcha aussitôt un message à Octave pour lui annoncer que Pompée étoit à Myles avec la plus grande partie de ses forces navales; il plaça ses gros vaisseaux au milieu de sa ligne, et fit venir sur-le-champ d'Hiéra le reste de sa flotte qu'il y avoit laissée. On étaloit des deux côtés les préparatifs les plus formidables; on avoit élevé des tours sur la proue et sur la poupe des vaisseaux. Aussitôt que de part et d'autre l'on se fut exhorté, comme de raison, à bien faire; aussitôt que les pavillons de bataille furent dressés, ils fondirent les uns sur les ordres, les uns de front, les autres en s'efforcant de tourner l'ennemi. Les vociférations des équipages, le bruit des vaisseaux répandoient par-tout la terreur. Les bâtiments de Pompée étoient moins grands, plus légers, et par conséquent plus lestes pour charger l'ennemi, et pour toutes les évo-

180

Ans lutions. Ceux d'Octave étoient plus grands, plus lourds, et par cette raison moins agiles, mais en 718. revanche plus redoutables à la charge, et plus difficiles à entamer. Les équipages de Pompée étoient composés de marins plus habiles, ceux d'Octave d'hommes plus vigoureux; et par conséquent, du côté de Pompée ce n'étoit pas par la vigueur des attaques, c'étoit par la prestesse des évolutions qu'on se distinguoit. On fracassoit les timons des vaisseaux de l'ennemi; on mettoit leurs rames en pièces, on les isoloit entièrement, et dans cet état en ne leur faisoit pas moins de mal que si on les eut choqués avec impétuosité (52). Les bâtiments d'Octave, au contraire, s'efforçoient de choquer les bâtiments ennemis, comme ayant moins de consistance, de les froisser, de les fracasser; et lorsque le combat s'engageoit près à près, ils avoient l'avantage de l'élévation, soit pour porter des coups plus meurtriers, soit pour jeter plus facilement les grappins. Mais les marins de Pompée, lorsqu'ils avoient le dessous, se jetoient à la mer, et ils étoient recueillis par d'autres petits vaisseaux qui naviguoient à l'entour pour cette destination.

CVII. Agrippa marcha droit à Démocharès (33), et choquant son vaisseau par la proue, il le perça et le fendit jusqu'à la cale. Ce choc reuversa tous ceux qui étoient dans les tours. L'eau entra avec abondance; et tous les rameurs du rang le plus has furent submergés. Les autres, qui eurent le temps de couper le pont (34), se sauvérent à la nage. Démocharès (35) trouva un refuge dans un vaisseau

DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. XI. 187

ui étoit auprès du sien, et retourna à la charge. AnaPompée qui du haut des montagnes remarqua que nonsa flotte ne faisoit pas des merveilles, qu'elle perdoit du monțe dans les combats corps à corps, et
qu'Agrippa alloit recevoir des renforts qui lui arrivoient d'Hiéra, fit le signal de se retirer en bon
ordre. On se retira en effet en se battant toujours,
et en rétrogradant en même temps peu à peu. Mais
Agrippa continuant à charger de son côté, on se
sauva non pas le long des côtes voisines, mais dans
les endroits où l'embouchure des fleuves donnoit à

la mer moins de profondeur. CVIII. Les pilotes d'Agrippa ne lui permirent point d'aller s'engager, avec ses grands vaisseaux, dans des parages où la mer étoit si basse. Il demeura donc au large où il icta l'ancre, afin de tenir l'ennemi en échec, et de combattre pendant la nuit s'il le falloit. Ses amis lui ayant représenté de ne point se laisser emporter à un courage déraisonnable, de ne point excéder ses troupes par l'insomnie et la fatigue, de ne point se confier à une mer singulièrement exposée aux tempêtes, il eut de la peine à se décider, sur le soir, à la retraite. La flotte de Pompée rentra dans ses ports, après avoir perdu trente de ses vaisseaux, et en avoir coulé bas cinq à l'ennemi; elle lui en avoit endommagé un assez grand nombre d'autres, mais elle avoit à peu près également souffert de son côté. Pompée donna des éloges à la bravoure de ses marins, d'avoir résisté à des vaisseaux d'une force si supérieure ; d'avoir soutenu le choc dans une action qui avoit

88 HISTOIRE DES GUERRES CIVILES, etc.

Ans été plutôt un combat de siège qu'un combat naval; Rome et il leur décerna des récompenses comme s'ils

<sup>1008</sup>. avoient remporté la victoire (36). Il leur fit espérer que dans le détroit, à cause de la force du courant, l'avantage qu'avoient ess vaisseaux, d'être plus légers, leur donneroit la supériorité; et il leur promit, d'ailleurs, qu'il feroit donner plus d'élévation à sea trirèmes. Tel fut le résultat de la bataille navale donnée à Myles, entre Agrippa et Démocharés.

# NOTES.

(1) Apple Alisse ici de côté les grands travaux exécutés à cette de poque par Agrippa sur les côtes de la Campanie, dans le voisinage de Cumes, entre le promontoire de Misène et la ville de Dicearchie. A cette époque, la plupart des parages maritimes de l'Italie manquoient de ports de ce côté-la, selon Dion Cassius. En conséquence, Agrippa fit ouvrir des canaux de communication du lac Lucrine et da lac Averne à la mer, canaux à la faveur desquels les vaisseaux d'Octure, en pedirant dans ce lac, écoient à l'abri de touje les évènements. Il paroît que ce fut dans ces vastes bassins qu'Agrippa fit construire la flotte destinée à agir contre Pompée. Poyer Dion Cassius, liv. XLVIII, n. 50.

(2) Pendant qu'Octave faisoit ses préparatifs, quelques prodiges, au rapport de Dion Cassius, présagèrent les évènements. On débita à Rome que devant Clypéa, ville d'Afrique, deux dauphins s'étoient livrés un combat, et qu'ils avoient péri l'un et l'autre, Cola s'entendoit. A Rome même, du sang étoit tombé du ciel, et des oiseaux l'avoient dispersé dans les campagnes. Ceci étoit un peu plus merveilleux. Ad ipsam urbem sanguis è cœlo defluxerat, eumque aves in varia loca distulerant. A Rome également, on avoit célébré certains jeux , et contre l'ordinaire aucun sénateur n'avoit mangé dans le Capitole. Le plus important de ces prodiges étoit celui dont Livie , la femme d'Octave , avoit été le sujet. Un aigle avoit laissé tomber sur son giron une poule blanche qui portoit à son bec un rameau de laurier chargé de son fruit. Ce prouostic causa, comme on le conçoit, un grand plaisir à Livie; aussi elle fit nourrir la poule avec beaucoup de soin. Elle fit planter le rameau de laurier, qui réussit à merveille, et qui depuis, pendant longues années, eut le privilège exclusif de fournir les couronnes aux triompliateurs. Ce qui ternit un peu ces beaux détails, en ce qui concerne Livie, c'est l'épouvantable tableau que nous fait Dion Cassius de l'impudeur avec laquelle Octave se jouoit des lois et du peuple romain, dans la dispensation des magistratures à cette époque. Laissons parler l'historien luimême dans la version de son traducteur latin. Ad prodigiorum terrorem accessit etiam magistratuum crebra commutatio, qua Romanorum animos haud mediocriter movebat, cùm non consules modò et prætores, sed quæstores etiam alii aliis identidem sufficerentur. In causa autem fuit . audd unusquisque id expetebat, non tâm ut domi aliquandiù cum magistratu esset, quam ut inter eos qui magistratum gessissent relatus, honorem indè ac provinciam aliquam acciperet. Itaque non ad certum quoddam tempus magistratus dabatur, sed pro arbitrio corum penès quos suprema erat potestas, idem et accipiebat nomen alicujus magistratûs et deponebat, id quod multi utrumque eddem die fecerunt, nec defuerunt qui propter suam paupertatem omninò magistratus non adicrunt. Octave avoit besoin de multiplier le nombre de ses créatures , pour remplir des postes de confiance : il le faisoit , comme on voit , avec beaucoup de rapidité.

(3) Octoit le nom d'un promontoire et d'une ville situés sur la pointe la plus occidentale de la Sicilie. Tite-Live, dans son vingt-unième livre, chap. 49, donne une idée de la force de cette ville, en diant qu'elle avoit dis mille homnes de garnison, sans y comprendre ses citoyens. Amplitudo urbis probatur numero presidiariorum militum, prater civiem multitudiem, sir pupisor. Giecon avoit été questeur dans cette ville sous les ordres du préteur Sex. Péducus. Foy. Les géographes.

(4) Cétoit la plus grande des lles Æloiennes, situées au nord de la Sicile, du côté de l'Italie. Selon Strabon, les Caidiens l'avoient peuplée, et comme elle étoit la plus étendue des lles de son voisinage, elle les soumit à son empire. Diodore de Sicile, qui parle de cette ile dans son cinquième livre, pag. 203, dit qu'elle étoit fameuse par la bontié de

Coop

ses ports, et par la réputation de ses caux thermales. Αὔτη λιμέσι το καλοῖς ἀπὸ τῆς Φύσεως κοκόσμηται, καὶ θερμοῖς ὕθασε τοῖς διαζοζοημέγοις.

(5) Selon Štrabon, liv. VI, cette ile étoit située entre la pointe d'Afrique, où étoit un ville des Carthaginois nommée. Aspis, seu Clypea, et le promontoire de Lilybée en Sicile, dont elle nétoit distante, suivant Seylax, que d'une journée de navigation. Voyez Cellarius, liv. II, c. 1:2, n. 132.

(6) Schweighæuser a imprimé dans son texte grec Ασφα-

Voyez l'annotation de cet éditeur.

- (c) Morador žaspa. Schweighwuser approuve cette leçon. Recete Gelanius, diteil, Minerwe promotorium. Il condamne la conjecture de Charles Etienne, qui, dans ses variae fectiones, a substitué Karaszáuv. Il faut que Seyssel ait lu comme Charles Etienne, çar il truduit, au regard d'Appius, péndant qu'il conduisoit ses navires par auprès des montáignes des Cathaniens. Desmares a traduit le cap de Minerve. On trouve ce promontoire marqué sur la carte de la grande Grôce, dans l'ancienne géographie de Cellarius. Il étoit à gauche, en entrant dans le golfe appelés Sinus Persanus, après avoir doublé l'île de Caprée et les petites îles appelées Sirenuses. Pline fait mention de ce promontoire dans ce passage, Surrentum cum promontoire Minervæ, Sirenum quondam sede. C'est probablement de cette deraière circonstance que ce promontoire tins son nom.
  - (8) Voyez l'Italia Antiqua de Cluvérius, p. 1259.

(9) Λιέδε δε τον νότον μεταλαδόντος.

- (10) Oa trouve la même expression ix τῶν iνίστον dana le Manuel d'Epictète, n. 43. ἐρεν παράπτακα, i ἐμὰ δίστος εἰκάσας, εἰ ἔκ μὰ, ἐκ τῶν iνίστων. Si je ne me trompe, Lefèvre de Villebrune l'a mal rendu, en traduiant, on πe le fait (te serment) que toraqu'il est permis. Je crois qu'il falloit traduire, on refuse de jurer du moins autant que possible.
  - (11) Voici l'annotation de Herneggerus sur ce passage de

Suétone, atrobique parté liburnicarum domeral, Oct. Ces, 17, où il s'agit de ce genne de vaiseaux, Agilium bellicarumque navium d'Liburnis, Illyrici populo, qui olim navibus usi velocitate pracipuis, mare Ionium insalasque pradabantur. Qud ex causi Romani naves levitate celeritateque præstantes appellarêre liburnicas. Voyex ce que nous avons dit plus haut.

(12) Voyez ci-dessus, chap. VIII, note 29.

(13) L'interprète latin a je crois, mal suisi le sens de cette phrase. Il a traduit, simul post hunc tanti momenti casum, Maccanten Roman mitis propter consternatos do mondim abolitam ex animis civium Pompeii magni memoriram. Le comparatif µsifen auroit d'il e faire tenir sur ses gardes, et le second membre de la phrase, sò y à airisi téjum ri hije rois de la phrase, sò y à airisi téjum ri hije rois vi suroit d'il l'avertir que transgian per pouvoit pas tier rendu par consternatos.

(14) Le grand Pompée avoit donc imprimé dans le cœur des Romains une bien respectable et bien profonde opinion de son désintéressement personnel, et de son zèle pour la république, puisque ses mânes en imposoient encore à ce

point à Octave.

(15) Habhjarse sòu ärsu besö , Jaurois pu traduire, persuadé que ce n'étoit pas sans l'intervention de la fortane; car rien n'est plus commun chez les auteurs grecs que l'expression bès, quoique masculine, pour désigner la Fortune, la dispensatrice des événements humains.

(16) Τὰν συνήθη τοῦς αὐτοκράτορσι χλαμύδα. Nouvelle preuve de l'acception spéciale du mot αὐτοκρατώς que nous avons

notée ci-devant.

(17) Ces mots pour recueillir des matériaux de construction ne sont pas dans l'original, par une raison bien simple. C'est que le génie ellyptique de la langue grecque, son caractère prédominant, a dispensé Appien de les écrire. Il m'a paru que le génie de notre langue me commandoit de les suppléer.

(18) Assez généralement le droit de la guerre, chez les



anciens, autorisoit ces sortes de procédés. C'est dans ce senslà que l'empereur Leòn, dans le traité sur la tactique que nous avons de lui, dit, en parlant des traitres et des transfuges, qu'il faut se piquer avec eux de beaucoup de loyamé et même de reconnoissance, parceque, di-til, xérat saxàs ir zatip à drivir, cap. 15, n. 36. C'est un des adages du l'optimisme politique.

(19) « Ceci ne me parolt pas très clair, dit Schweighruser, «
je soupcome quelque aliertation daus le texte. Lépidus «
totit dejà délarqué à Lilybée, on l'a déjà ru; et de Li«
lybée à Tauromenium, la distance est assez considérable.
« Le sens d'Appien est-il que Messala, débarquant en Sicile, dût faire as jonction avec Lépidus, et se porter ensuite avec lui sur Tauromenium D'ailleurs, ce que notre
« historien dit de Messala ci-dessous, sect. CV. parolt
« jeter quelque obscurité de plus sur ce passage; mais il est
« possible que Messala, après avoir fait le trajet de la Si« cile, soir tevourré vers Cérace. »

(20) Voyez ci-dessus, chap. IX, note 13.

(21) Cette montagne étoit située sur la côte orientale du pays des Bruttiens. Elle avoit donné son nom à une ville de son voisinage, et au golfe qui s'étendoit depuis les trois promontoires de la Japygie, en face de l'Ile d'Ogygie, ou de Calypso, jusqu'au promontoire nommé Cocintum. Voyez Cellarius , liv. II, c. 9, sect. IV, n. 650.

(22) Grande ville maritime, sur la côte orientale de la Sicile. Pline l'ancien a prétendu qu'avant que de porter ce nom, elle avoit eu celui de Nazos. Mais Strabon coutrarie cette opinion. Voyes Cellarius, ié i I., c. 1, z., n. o., inni que Cluvérius dans sa Sicilia Antiqua, lib. I, cap. 7. Ces mots du texte à répez feri Tempezarios, paroissent avoir choque, a ver enions, Schweigheurer. An Scylacium montem dicit Cocintum promotorium, quod în extremitatériule Siyr. Lacil card, cet l'auromenio a tempus oppositum poterat dicit. En eflet, și i suffit de jeter les yeux sur la carte de Chuvinus, pour sentir le défaut de justesse de cette expression.

3,

- (23) Ce Tisiénus est le même dont il a été question cidessus, sect. XXXII. Il parolt qu'après la capitulation de Péruse, cet officier de L. Antonius, effrayé à bon droit des formes sanguinaires d'Octave, étoit allé en Sicile, prendre du service auprès de Pompée. Foyez Dion Cassius, liv. XVVIII, u. 15.
  - (24) C'étoit la plus orientale de ces îles.
- (25) Cétoit le nom du promontojre de la Sicile lo plus voisin de l'Italic. Il parolt qu'on l'appelle aujourd'hui Capo della torre di faro, peut-être par analogie à une espèce de tour que Strabon prétend avoir existé anciennement à cet endroit. Voyec Cluvérius, Sicilia antiqua, lib. 11, cap. 6; set Cellarius, Ceographia antiqua, lib. 11, c. 12, n. 8.
- (26) Ville de Sicile, située sur la côte septentrionale, à la hauteur des îles AEoliennes. Suivant Strabon, elle étoit à vingt-cinq mille pas du promontoire de Pelorum. Velléius Paterculus en fait mention, liv. II, c. 79. Apud Mylas ductu Agrippa pugnatum prosperê. Suétone la mentionne également. Oct. Cess. 16.
- f. (27) Tyndaris, ou Tyndaride, étoit également une ville de Sicile sur la même côte que Myles, mais un peu plus haut en gagnant vers Lilybée.
  - (28) Voyez ci-dessus, note 19.
  - (29) C'étoit une autre des îles Æoliennes.
- (30) Le texte grec porte τεσειμέχεστα, quadraginta, et la version latine de Schweighnuser triginta sculement. C'est évidemment une inadvertance ou une faute d'impression.
- (31) Schweighæuser a judicieusement aperçu que c'étoit Démocharès et non pas Papias qu'il failloit lire dans ce passage. Ces méprises d'un nom pour un autre sont assez fréquentes dans les manuscrits.
- (30) Il y a dans le grec καὶ ἔκλαπτον ἐμεδακῖ εἰχ ቨεσενα, et l'interprète latin a rendu ces mots par nœ minàs detriment it illis quam si rostris peræssissent adferebant. Or, il est impossible de trouver dans ce texte ces paroles de Desmares,

et quelquefois en se retournant promptement, les venoient choquer, ou dans le flanc, ou dans la poupe.

- (33) Le texte porte encore ici Papias, au lieu de Démocharès ; mais nous venons de voir , note 31, que Schweighneuer suppose, avec apparence de raison, qu'il y a ci une crerur de copiste. D'abord Appien a parléci-dessus, sect. LXXXIII, de Démocharès ; comme du commandant en chef des forces navales de Pompée. D'un autre côté, Dion Cassius, dans les détails qu'il donne de cette bataille, au commencement de son quarante-neuvième livre, ne parle que de Démocharès. Suétone ne nomme épalement que lui. Oct. Cess. c. 16.
- (34) Il ne faut pas 'simaginer que le pont des vaisseaux des anciens dive être regardé comme ce qui porte le même nom dans les nôtres. On ne doit entendre par-là que cette construction en planches qui étoit pratiquée des deux côtés de ces vaisseaux, qui servoit dans les bâtiments à la circulation des gens de l'équipage, et sur laquelle se plaçoient les troupes employées dans les batailles navales.
  - (35) Voyez ci-dessus, notes 31 et 33.
- (36) Quoique cette action n'eût eu rien de bien décisif, on ne laissa pas de penser que la flotte d'Octave avoit été victorieuse, et c'est ainsi que les historiens le racontent. Ut navali primo prælio apud Mylas ductu Agrippæ pugnatum prospere, dit Velleius Paterculus, lib. II, cap. 79. Suctone tient à peu près le même langage. Pompeium inter Mylas et Naulochum superavit; et, à ce sujet, cet historien nous révèle, sur le compte d'Octave, une anecdote assez singulière, qui ne sert pas médiocrement à le caractériser. Au moment d'engager l'action, il se laissa aller tout à coup à un si profond sommeil , que ses smis surent forcés de venir l'éveiller. « C'est , ajoute Suétone , ce qui donna occaα sion , à mon avis , à Antoine de lui reprocher qu'il n'a-« voit jamais pu soutenir d'un œil ferme l'aspect d'une armée en bataille; et qu'au milieu de ces circonstances « critiques, il ne savoit que s'étendre avec stupidité tout « de son long , et lever vers le ciel ses mains suppliantes ;

« et qu'à la journée de Myles , il ne s'étoit levé et ne s'étoit « montré à ses troupes qu'après avoir été informé que la « flotte de Pompée avoit fui devant Agrippa. Unde præbitam Antonio materiam putem exprobrandi, ne rectis quidem oculis eum adspicere potuisse instructam aciem, verùm supinum, cœlum intuentem, stupidum cubuisse; nec priùs surrexisse ac militibus in conspectum fuisse, quam à M. Agrippd fugatæ sint hostium naves. Cet Octave étoit en effet, quoi qu'en dise Paterculus dans un passage sur lequel nous nous arrêterons tout à l'heure, d'une lacheté vraiment rare. A la bataille de Modène, il ne se montra que lorsque Hirtius eut forcé le camp d'Antoine. Aux deux batailles de Philippes, il fit le malade. Au siège de Péruse, il ne paya jamais de sa personne, lorsque L. Antonius attaquoit ses lignes ; et la famine seule fit les frais de la victoire, La conquête de la Sicile et la fuite de Pompée furent l'ouvrage de la valeur et de la capacité d'Agrippa. A la bataille d'Actium, Antoine abandonna la partie avant que le sort des armes eût rien décidé. Ce fut cependant par le résultat de ces évènements, auxquels Octave eut personnellement si peu de part, qu'il arriva à l'empire du monde. O Fortune !

## CHAPITRE XII.

Octave perd une autre bataille navale contre Pompée. Il court un très grand danger. Il a toutes les peines du monde à se sauver dans le camp de Messala. Cornificius, un de ses lieuztenants, est battu par une des flottes de Pompée. Il est réduit à s'échouer. Par le plus grand des hasards, il échappe à un péril imminent, grace aux secours qu'il reçoit de Laronius. Pompée, battu sur terre, présente à Octave une bataille navale. Il la perd, et prend indiscrètement la fuite.

CIX. La-Dessus, s'étant douté, comme de raison, Ans qu'Octave s'étoit rendu dans le camp de Taurus, de pour tenter un coup de main contre Tauromenium, 218. Pompée, immédiatement après avoir pris quelques aliments, fit voile pour Messine, laissant une partie de ses forces à Myles, afin qu'Agrippa crût qu'il y étoit encore lui-même. Agrippa, après avoir laissé prendre à ses troupes autant de repos qu'il en falloit, fit voile pour Tyndaride qui étoit décidée à se rendre. Il pénétra en effet dans cette place. Mais la garnison se défendit avec tant de vaillance qu'elle le repoussa. D'autres villes passèrent dans son parti, et recurent de lui des garnisons. Le soir, il retourna à son poste. De son côté, Octave étoit parti du mont Sculakion pour se rendre à Leucopètre (1), lorsqu'il cut appris avec plus de certitude que Pompée avoit

quitté Messine, et qu'il s'étoit rendu à Myles pour Rome y combattre Agrippa. Son projet étoit de profiter 718. de la nuit pour faire le trajet du détroit de Leucopètre à Tauromenium. Mais ayant appris le résultat de la bataille navale, il changea d'avis. Il ne voulut point, ayant vaincu, faire une traversée clandestine. Il se décida à passer en plein jour, avec confiance, à la tête de ses troupes; car il croyoit pleinement que Pompée étoit encore occupé à observer Agrippa. Il promena done des le matin ses regards sur les flots du haut des montagnes, et n'ayant point vu d'ennemis, il mit à la voile, embarquant avec lui autant de troupes qu'il fut possible, laissant le reste sous les ordres de Messala, jusqu'à ce que les vaisseaux fussent retournés pour les prendre. Étant arrivé à Tauromenium, il envoya quelqu'un dans la place comme pour en preudre possession; mais la garnison ayant refusé de la lui remettre, il doubla le fleuve Onobala (2) et le temple de Vénus (3), vint aborder auprès du monument d'Apollon Archégète (4), Dieu des citoyens de Naxos (5), dans l'intention de camper en cet endroit, et d'attaquer de là Tauromenium. Ce petit monument d'Apollon lui fut érigé par la colonie des Naxiens, qui vint s'établir en Sicile.

CX. Au moment où Octave débarqua, le pied lui glissa, et il tomba à terre, mais il se releva de lui-même. Pendant qu'il étoit occupé aux travaux de son campement, Pompée parut à la tête d'une flotte nombreuse, surprise à laquelle il étoit loin de s'attendre; cari le croyoit qu'il avoit été battu par Agrippa. La cavalerie de Pompée s'avançoit en même temps Ans le long de la côte, et le disputoit à la flotte en célérité. L'infanterie se montra d'un aptre côté, de 218. manière que, se voyant enveloppées par trois armécs ennemies, les troupes d'Octave prirent l'épouvante, et qu'Octave lui-même craignit de n'avoir plus de moven pour envoyer chercher Messala. La cavalerie de Pompée commenca par charger ceux qui travailloient encore au campement d'Octave. Si cette charge de la cavalerie avoit été sccondée par un mouvement semblable de la part de l'infanterie et de la part de la flotte, Pompée auroit probablement obtenu un succes important. Mais peu habile dans le métier des armes, ignorant la terreur qui régnoit du côté de l'ennemi, et craignant lui-même d'engager une action sur le déclin du jour, sa flotte alla se mettre en station anprès du promontoire Coccynum (6), et son infanterie, qui ne crut pas prudent de camper dans le voisinage de l'ennemi, fit sa retraite sur la ville de Phénice (7). Les troupes de Pompée passèrent la nuit à se reposer; celles d'Octave la passèrent à achever les travaux du campement, ce qui les excéda de fatigue et d'insomnie, et les rendit moins capables de combattre. Ses forces consistoient en trois légions, en cinq cents hommes de cavalerie sans chevaux, en mille vélites. et en deux mille vétérans auxiliaires non enrôlés, outre les gens de mer.

CXI. Octave donna le commandement de ses troupes de picd à Cornificius, avec ordre de repousser l'ennemi sur le continent, et de faire tout ce

qu'exigeroit l'urgence des conjonctures. De son côté, il s'embarqua avant le jour, et gagna le large de peur 718. que la flotte ennemie ne viut l'envelopper. Il confia la droite de sa ligne à Titinius, la gauche à Carcius, et monté lui-même sur une liburnide, il se portoit de côté et d'autre, exhortant et encourageant tout le monde. Après avoir ainsi répandu l'encouragement, il quitta tous les signes extérieurs de son autorité (8), à cause du singulier danger où il se trouvoit. Pompée étant venu l'attaquer deux fois, ils se chargèreut réciproquement, et la bataille se prolongea jusqu'à la nuit. Tandis que Pompée s'emparoit d'une partie des vaisseaux d'Octave, qu'il en brûloit une autre partic, les autres, hissant leur petites voiles, se dirigèrent vers les parages de l'Italie, malgré les ordres contraires qui étoient donnés. Les vaisscaux de Pompée les poursuivirent un peu; mais ils retournérent bientôt à la charge contre le reste de la flotte d'Octave, et continuèrent de prendre et de brûler les vaisseaux de l'enucmi. De ceux des matelots qui gagnèrent la terre à la nage, une partie furent massacrés ou faits prisonniers par la cavalerie de Pompée. Les autres se dirigérent vers le camp de Cornificius, qui n'envoya que ses vélites à leur secours, parcequ'il n'osa point mettre en mouvement tout son corps d'armée en présence de l'infanterie ennemie, dont la victoire navale échauf-

foit, comme de raison, le courage. CXII. Octave passa la plus grande partie de la nuit dans un de ses petits vaisseaux de service; et pendant qu'il délibéroit s'il rétrograderoit vers Cornificius au milieu de tous les débris de sa flotte, ou Ans s'il s'enfuiroit vers Messala (9), le hasard le con- Romes duisit dans le port d'Abala (10), avec un seul de 718. ses soldats, n'ayant d'ailleurs auprès de lui aucun de ses amis, aucun homme de sa garde, aucun de ses domestiques (11). Quelques individus qui descendirent du haut des monts pour avoir des nouvelles de ce qui s'étoit passé, le trouvèrent également affaissé de corps et d'esprit, et de canot en canot ils le conduisirent, sans qu'il fût aperçu de personne, à Messala, qui n'étoit pas éloigné (12). Sur-le-champ, et avant que de s'occuper de sa personne, il dépêcha une liburnide à Cornificius, ct envoya des messagers de tous côtés, dans les montagnes, pour annoncer qu'il s'étoit sauvé. Il envoya ordre en même temps, sur les côtes, que tout le monde apportât du secours à Cornificius, et il lui écrivit directement qu'il lui en enverroit bientôt. Après s'être un peu restauré et avoir pris un peu de repos, il se rendit la nuit, accompagné de Messala, à Stylide, où étoit Carinas avec trois légions prêtes à s'embarquer, et lui donna ordre de faire voile ver-Lipara, où il ne tarderoit pas de l'aller joindre lui-même. Il écrivit à Agrippa d'envoyer Laronius, avec des troupes légères, au secours de Cornificius. Il fit repartir Mécène pour Rome, afin d'y contenir les séditieux amis de la nouveauté, contre quelques uns desquels des actes de sédition le forcèrent de sévir, et il chargea Messala de se rendre à Dicæarchie, et de conduire de là à Hippone la légion. qu'on appeloit la première.

CXIII. Ce Messala étoit celui que les triumvirs Rome avoient inscrit à Rome sur leurs tables de pros-718. cription, promettant de l'argent et la liberté à celui qui leur apporteroit sa tête. Il s'étoit réfugié auprès de Cassius et de Brutus, et après leur mort, il avoit traité avec Antoine de la reddition d'une flotte dont il avoit le commandement. Je n'ai rappelé cette circonstance qu'afin de faire ressortir l'éclat de la vertu de quelques Pomains (13). Car les revers d'Octave l'ayant mis, sans nulle désense, à la merci de Messala qu'il avoit proscrit, celui-ci l'accueillit comme un chef revêtu de l'autorité suprême, et devint son sauveur. Quoique Cornificius fût en mesure de se défendre dans ses retranchements contre l'ennemi, le défaut de subsistances, qui le mettoit en péril, le forca de présenter la bataille et de provoquer Pompée; mais Pompée ne vouloit point en venir aux mains avec une armée qui n'avoit d'espoir que dans la chance d'unc bataille. Il s'attendoit à la réduire par la famine. Cornificius, après avoir placé dans le centre de ses troupes ceux des siens échappés du naufrage et non armés, ne laissa point de se porter en avant, quoiqu'il eut beaucoup à souffrir, dans les plaines, de la part de la cavalerie ennemie, et dans les passages scabreux, de la part des troupes légères, composées de Libyens de Numidie, qui lançoient leurs flèches de très loin, et disparoissoient lorsqu'on

· CXIV. Après quatre jours de marche pénible, il arriva à un terrain aride, qu'on disoit avoir été

fondoit sur cux.

5010 (380)

submergé autrefois par un torrent de seu qui étoit Ans allé se perdre dans les flots (14), et qui avoit tari Rome. toutes les sources d'eau de cette contrée. Les natu- 718. rels du pays ne traversent ce lieu-là que pendant la nuit, pareeque depuis cette époque il s'en exhale des vapeurs suffocantes et une poussière de cendre. L'armée de Cornificius n'osa point entreprendre ce trajet de nuit, par un temps où il ne faisoit point clair de lune, à cause qu'elle ne connoissoit point les ehemins et qu'elle eraignoit les embuscades. Elle souffrit beaucoup en l'exécutant en plein jour, à eause des suffocations que les soldats épronvoient, et parceque la plante de leurs pieds, de eeux sur-tout qui n'avoient point de chaussure, ne pouvoit résister à une chaleur brûlante comme celle de l'été. Cependant, comme ils n'avoient pas un moment à perdre, tant ils étoient pressés par la soif, ils ne s'amusèrent point à fondre sur ceux qui les harceloient : ils se laissèrent maltraiter sans prendre aueun soin de se désendre. Quand ils virent que d'autres troupes ennemies désendoient les passages qui servoient d'issue à cette terre de feu, tous ceux qui en eurent le courage s'élancèrent vers les gorges avec une audace extraordinaire, laissant derrière eux, sans pitié, ceux à qui les forces manquoient et qui étoient nu - pieds; et combattant avec la plus grande valeur, ils parvinrent à se faire jour. Mais lorsqu'ils virent devant eux de nouveaux défilés encore occupés par des ennemis, le découragement s'empara d'eux. Excédés de soif, de chaud, de fatigue, ils étoient près de succomber, lorsque Cor-

#### HISTOIRE DES GUERRES CIVILES

An inficius s'efforça de leur relever le cœur en leur le Rome, indiquant une source d'eau dans le voisinage. Ils 7.8. fondirent donc de nouveau sur l'ennemi, et le culbuterent, non sans perdre beaucoup des leurs; mais un autre corps ennemi défendoit l'approche de la source d'eau, et pour le coup ils s'abandonnèrent au plus complet abattement.

CXV. Pendant qu'ils étoient dans cette situation, ils apercurent de loin Laronius, qu'Agrippa envoyoit à leur secours avec trois légions. Ils ne pouvoient point distinguer encore si c'étoient des troupes amies; mais comme ils avoient constamment espéré que des renforts leur seroient envoyés, ils reprirent courage de nouveau. Lorsqu'ils virent que l'ennemi abandonnoit le poste de la source d'eau afin de ne pas se trouver enveloppé, ils poussèrent des cris de icie de toute leur force. Les troupes de Laronius répondirent à cette acclamamation, et sur-le-champ ils allèrent s'emparer de la fontaine. Les chefs les avertirent de ne pas boire trop à la fois. Tous ceux qui ne firent aucun cas de cet avertissement périrent pendant qu'ils buvoient. Ce fut ainsi qu'au moment où ils s'y attendoient le moins, Cornificius et le reste de son armée furent sauvés, et allèrent joindre Agrippa à Myles.

CXVI. Agrippa venoit de se rendre maître de la ville de Tyndaris, où il avoit trouvé beaucoup de vivres, et cette place étoit très heureusement située pour une guerre maritime. Ce fut là qu'Octave fit débarquer son infanteric et sa cavalerie. Toutes ses forces réunies en Sicile consistoient en vingt-une légions, vingt mille chevaux, et plus de cinq mille hommes Ans de troupes légères. Les garnisons de Pompée occupoient néanmoins encore Myles et tous les postes 718. sur cette ligne, le long des côtes jusqu'à Naulochum et jusqu'au promontoire de Pélorum (15). Au milieu de la terreur que leur inspiroit Agrippa, ces garnisons ne cessoient de tenir des feux allumés. comme pour indiquer qu'elles étoient prêtes à incendier les vaisseaux qui viendroient les attaquer. Pompée étoit maître des défilés de part et d'autre. Du côté de Tauromenium et du côté de Myles, il avoit fortifié les gorges et les détours des montagnes; et il chargea victorieusement Octave, qui se portoit en avant de Tyndaris, sans qu'il osât en venir aux mains. Pompée ayant soupçonné qu'Agrippa s'étoit rembarqué pour se porter du côté du promontoire de Pelorum, il s'y porta lui-même, abandonnant ses postes du côté de Myles. Octave s'empara de ces défilés abandonnés, ainsi que de Myles et d'Artémise (16), très petite ville, dans laquelle on rapporte que les compagnons d'Ulysse volèrent les bœufs du soleil, et qu'il s'endormit lui-même.

CXVII. La conjecture de Pompée sur le mouvement d'Agrippa s'étant trouvée fausse, il eut beaucoup de regret d'avoir abandonné le poste de ses défilés, et il appela Tisiénus avec toutes ses troupes, Octave se mit en marche pour barrer le chemin à Tisiénus; mais il se trompa de direction autour du mont Myconium (17). Il passa la nuit là sans tentes. Une de ces pluies abondantes, comme on en voit en automne, étant venue à tomber, quelques uns de

Ans ses soldats passèrent la nuit entière à tenir sur sa de Rome tête un bouclier gaulois, pour l'empêcher de se 218. mouiller. Un bruit horrible, de longs mugissements, des flammes étincelantes dont la lueur s'étendoit jusqu'à l'armée, sortirent des flancs de l'Ætna. La terreur fit élancer de leurs lits les Germains (18) qui étoient couchés. Ceux qui avoient entendu parler des phénomènes de cette montagne s'attendoient, dans cet évenement extraordinaire, à voir un torrent de feu se diriger de leur côté (19). Ensuite Octave alla ravager le pays des Palesténiens (20); et s'étant réuni à Lépidus, qui venoit pour lui demander des vivres, ils allèrent ensemble mettre le siège devant Messine.

CXVIII. Jusqu'alors il n'y avoit eu dans toute la Sicile que de légères escarmonches, et pas une grande bataille. Octave chargea Taurus de se mettre en mesure de couper les vivres à Pompée, et de commencer par s'emparer des villes qui lui en fournissoient. Cette manœuvre devint si meurtrière pour Pompée, qu'il prit le parti d'en venir, pour terminer la querelle, à une action décisive. Il redoutoit les légions d'Octave. Il avoit beaucoup de confiance dans ses vaisseaux. Il fit donc demander à Octave s'il vouloit décider du sort de la guerre par une bataille navale. Octave craignoit toute bataille de ce genre, parceque jusqu'alors il n'y avoit éprouvéque des revers. Néanmoins, regardant comme une honte de refuser, il accepta (21). Ils convinrent d'un jour, où chacun des deux avec trois cents vaisseaux armés de toutes pièces, munis de tours et de

DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. XII.

toutes autres machines imaginables, se livreroient Aus un combat (22). Agrippa inventa à ce sujet un ins-Rome. trument qu'on nomina l'harpagon (23). C'étoit une 218. pièce de bois de cinq coudées de longueur, garnie de bandes de fer, et ayant à chaque extrémité un anneau de niême matière. A ces anneaux étoient attachés, à l'un lharpagon, crochet de fer, et à l'autre beaucoup de cordages, à l'aide desquels. une autre machine attiroit l'harpagon, lorsque, lancé par une catapulte, il avoit accroché le vaisseau ennemi.

CXIX. Le jour du combat étant arrivé, les rameurs des deux flottes signalèrent leur émulation par leurs cris. On lança bientôt des deux côtés, à force de machines ou à force de bras, des pierres, des brandons enflammés, des flèclies de toute espèce. Ensuite les vaisseaux fondirent les uns sur les autres, s'efforçant de se choquer réciproquement, tantôt sur les flancs, tantôt sur la proue, tantôt sur les rostres eux-mêmes, partie du vaisseau sur laquelle le choc est le plus meurtrier contre l'équipage, et le plus propre à mettre le vaisseau lui-même hors de combat (24). D'autres coupèrent la ligne de bataille, chargeant l'ennemi à coups de traits et de flèches. Les petits vaisseaux, destinés à recueillir ceux qui tomboient à la mer, voltigeoient de toutes parts. On manœuvroit avec la plus grande activité. Les matelots agissoient avec vigueur. Les pilotes employoient toutes les ressources de leur art. Les chess répandoient l'encouragement de tous les côtés. Tous les moyens de succès étoient mis en œuvre. L'harpagon sur-tout faisoit des merveilles. Jeté-de loin sur les vaisseaux ennemis à cause de sa légèreté, il s'y accrochoit fortement, sur-tout lorsqu'ensuite il étoit attiré par les cordages destinés à cet effet. Il n'étoit pas facile à ceux contre qui il étoit lancé de le couper, à cause des bandes de fer dont il étoit garni; et sa longueur empêchoit que l'on pût atteindre les cordes auxquelles il étoit attaché. Cet instrument n'étoit point connu auparavant, et par conséquent on ne s'étoit pas avisé d'emmancher des faux à de longues perches. On ne s'avisa que d'un expédient unique, pour remédier à ce qu'on n'avoit pu prévoir ; cc fut de ramer dans un sens contraire à l'action de cette machine, pour empêcher le vaisseau d'être attiré : mais le vaisseau ennemi exécutant la même manœuvre, les effets des rames se balancoient l'un par l'autre, et l'harpagon conser-

voit par-là tout le sien. CXX. Lorsque les vaisseaux en venoient à l'abordage, on s'élancoit de l'un dans l'autre. Alors il étoit impossible de distinguer l'ami de l'ennemi. C'étoit de part et d'autre les mêmes espèces d'armes, presque la même langue chez tous les combattants. Le mot d'ordre avait disparu au milieu de cette mêlée. Il en résulta beaucoup de méprises, beaucoup d'erreurs des deux côtés : on ne s'en rapporta plus à celui qui le prononçoit. On ne se reconnut plus les uns les autres, au milieu de cette bataille, au milieu du bruit des armes, des vociférations et des cris de mort dont la mer retentissoit. Tous les moyens de destruction furent employés, excepté le feu. On

DE LA REP. ROM. LIV. V, CHAP. XII. s'abstint de s'en servir après la première charge, à cause que les vaisseaux tenoient l'un à l'autre. Les Rome. deux armées de terre avoient les yeux fixés sur les 718.

flots (25), avec un sentiment mêlé de terreur et d'impatience. Elles savoient que l'évènement de cette bataille devoit décider de leurs espérances et de leur salut. Mais avec quelque attention qu'elles attachassent leurs regards sur les eaux, elles ne distinguèrent rien, et ne purent en effet rien distinguer. au milicu de six cents vaisseaux qui se battoient dans le lointain, et des vociférations diverses qui

frappoient leurs oreilles tour à tour.

CXXI. Ce ne fut qu'avec peine qu'Agrippa distingua, à l'aide de la diversité de couleur dont les tours élevées sur les vaisseaux étoient peintes. la scule chose en quoi elles différoient, que Pompée avoit perdu plus de vaisseaux qu'Octave. En conséquence, il excita le courage des vaisseaux qui l'entouroient, comme la victoire étant déià décidée en leur faveur. Chargeant de nouveau l'ennemi, ils combattirent sans relâche jusqu'à ce qu'enfin tous ceux qui leur résistoient, étant culbutés, renversèrent leurs tours, virèrent de bord, et se sauvèrent du côté du détroit. Dix-sept des vaisseaux de Pompée prirent les premiers ce parti. Agrippa. ferma le passage au reste de la flotte ennemie, de manière qu'une partie des vaisseaux fut obligée d'aller échouer sur les côtes, où quelques uns des vaisseaux d'Agrippa, qui les poursuivoient avec impétuosité, vinrent échouer avec eux, tandis qu'avec les autres Agrippa remorquoit les navires 3.

14

An de Pompée pour s'en emparer, sinon il les brûloit (26). Tous ceux des bâtiments de ce dernier 718. qui combattoient encore au large, témoins de ce qui s'étoit passé autour d'eux, se rendirent. Alors la flotte d'Octave fit retentir le champ de victoire, au milieu des flots, et l'armée de terre lui répondit du rivage. Les troupes de Pompée ne firent entendre que les soupirs de la douleur. Lui-même, il se rendit en diligence de Naulochum à Messine, sans s'occuper le moins du monde de ses troupes de terre, dans l'état de consternation et de terreur où il étoit; de manière qu'Octave, par l'entremise de Tisienus, les reçut à composition. Immédiatement après, les chess de la cavalerie traitèrent également pour elle avec lui. Octave perdit dans cette bataille trois de ses vaisseaux. Pompée en perdit vingthuit (27); et le reste de sa flotte fut, ou brûlé, ou pris, ou mis en pièces dans les endroits où les bâtiments étoient allés s'échouer. Il n'y eut que les dixsept, dont nous avons parlé plus haut (28), qui se sauvèrent.

CXXII. Pompée, instruit sur sa route de la défection de ses troupes de terre, quitta son costume d'imperator (29), pour prendre celui d'un simple particulier, et il dépécha quelqu'un des siens pour se rendre vite à Messine et faire embarquer tout ce qu'on pourroit. Depuis long-temps il avoit fait, à cet égard, toutes ses dispositions. Il dépécha en diligence un autre message à Plennius, pour qu'il vint le joindre de Lilybée avec les huit légions dont il avoit le commandement, et

avec lesquelles il vouloit prendre la fuite. Plennius Ans se mit en marche sur-le-champ. Mais tous les autres Rome amis de Pompée, toutes ses garnisons, toutes ses 718. autres troupes l'ayant abandonné, et la flotte ennemie s'avancant vers le détroit ; sans attendre Plennius, comme il le pouvoit, à Messine, ville très fortifiée, il prit la fuite avec ses dix-sept vaisseaux, allant chercher un asile auprès d'Antoine, dont il avoit sauvé la mère dans une circonstance non moins critique. Plennius ne l'ayant point trouvé à Messine, prit possession de la ville. Octave resta dans le camp qu'il avoit établi auprès de Naulochum, et chargea Agrippa de faire le siège de Messine. Lépidus vint se joindre à Agrippa (30). Plennius fit faire des propositions. Agrippa répondit qu'il falloit attendre jusqu'au lendemain matin, qu'Octave eût le temps de se rendre. Mais Lépidus traita avec Plennius; et afin de se concilier les légions que commandoit ce licutenant de Pompée, il leur permit de piller la ville avec son armée (31). Les troupes de Plennius, qui obtinrent le partage d'un butin inattendu, outre l'avantage d'une capitulation qui les sauvoit, la seule chose qu'elles eussent demandée; passèrent toute la nuit à piller Messine avec les troupes de Lépidus, et le reconnurent pour leur chef.

#### NOTES.

(1) Cicé nox, dans le chap. III de la première de ses Philippiques, nous donne sur ce mot de Leucopètre un renseigement hier exact. Câm me es Sicilia da Leucopètra, quod est promotorium agri Raegini, venti detulissent, a de o loco consecudi ut transmitteren. Dans la septième de ses lettres à Atticus, liv. XVI, il raconte à son ami, à propos du même voyage, VIII d'ass excitils câm d' Leucopetrd profectus stadia circiter CCC processissem, rejctus sum austro sehementi ad camdem Leucopetram. Selon Strabon, c'étoit des promototies, dont l'étymologie grecque (Blanche roche) n'est pas difficile à entendre, que se terminoit la chaine des Apennias. Els fir takurip que la terminoit la chaine des Apennias. Els fir takurip que la terminoit la chaine

(a) Cluvérius dans as Sicilia Antiqua, lib. I, cap. 7, dome à ce lueve le nom lait ne de Vitho Taugomeniu. Voic ses paroles. Inter fluvium frigidum et Tauromenium, duobus milliaribus ab hoc, uno ab Illo, a lius est annis, vulgò accolis nunc Cantura dictus, priore isto longè major. His ille est qui Appiano Onobala, Vibio verò Tauromenius adoplatur.

(3) Gluvérius, dans le même ouvrage, parlede ce templedo Vénus, et il en fixe la véritable situation sur la rive droite du fleuve Onobala. Catter Appellejor istud, id est Veneris templum sive faum, ad destram fuisse ripam Ono-

balæ.

(4) Il parolt que ce monument d'Apollon consistoit en une statue et un suel. Cluvérius en marque la vraie position sur la rive gauche de la petite rivière d'Aisine, au midi du fleuve Onobala. Aria.ams vere Agyan frue Baylor sal èr-pasierus, id est Apollinis Ducis aram et parvam statuam, citra Aisinis levum ripam atque veteris Nazi locum, necesse est. Du reste, l'étymologie du mot Archégète, dit asset. d'elle-même qu'Apollon avoit reçu ce surzom, parceque c'étoit sous ses auspices, et comme sous su conduite apéciale, qu'avoit été fondée la colonie des Grece qui étoient venus établir dans cette partie de la Sicile. Pindare, dans la cinquième de ses Pithyques, donne à ce Dieu le même surzom y à l'occasion d'un fait de même nature. La plupart, en elfet, des surzoms des dieux payens, n'ont pas une autre source.

(5) Naxos étoit une ville de Sicile, située, à ce qu'il pavolt, entre la petite rivière d'Aisine et le fleuve Onobala. dont nous avons parlé, note 2. On la trouve dans la nomenclature de Strabon, au sujet des villes placées sur cette côte maritime de la Sicile. Al de urrato Kararne zal Zovpaxousav exhibitasi, Nagos xal Méyapa. Co passage nous apprend à la fois que Naxos et Mégare, sa voisine, étoient entre Catane et Syracuse, et qu'elles n'existoient plus du temps de Strabon. C'est ici le lieu de relever une inadvertance un peu grave échappée à l'estimable traducteur de Thucydide, c'est de M. l'Evêque que je veux parler. Cet historien, au sixième livre de son Histoire, chapitre III, fait mention de cette ville de Naxos dans sa description de la Sicile, et dans les détails qu'il donne sur les colonies grecques qui s'y vinrent établir. Il parle également de l'autel d'Apollon Archégète, qui étoit élevé, dit-il, hors de la ville; et c'est lui qui nous apprend que cet autel fut consacré à ce Dieu par des Chalcidiens, qui, venus de l'Eubée sous la conduite de Thouclès, fondèrent la ville de Naxos sur cette partie des côtes de la Sicile. Il ajoute cette circonstance, que les navigateurs qui avoient du zèle pour la religion ne manquoient jamais de sacrifier sur cet autel, avant de mettre à la voile en partant de la Sicile. Voici le texte. Ελλήνων δε πρώτοι Χαλκιδείς έξ Ευδοίας πλευσαντες μετά Θουκλέους οίκισου, Νάζον ώκησαν και Απόλλονος Αρχηγέτου βαμον , όρις τυν έξω της πόλεως ές η ίδι υσαντο. έφ' ώ όταν έκ Σικελίας Θεωροί πλεύσωσι, πρώτου θύουσι. Voici la version latine ; dans l'édition de Duker , Gracorum autem primi

Chalcidenses ex Eubad navigantes cum Theucle colonia duce Naxum condiderunt, et Apollinis Archegetæ aram quæ nunc extra urbem exstat exstruxerunt, supra quam Theori quoties è Sicilia solvunt primum sacrificium faciunt. Cela posé , comment a-t-il pu se faire que M. l'Evêque n'ait pas bien saisi le passage de son auteur, et qu'il ait pris l'île de Naxos, l'une des Cyclades, pour la ville de ce nom sur les côtes de la Sicile ? Voici sa version : « Des Chalcidiens « sortis de l'Eubée sous la conduite de Thouclès , fundateur « de leur colonie, furent les premiers des Grecs qui occu-« pèrent l'île de Naxos. Ils y élevèrent l'antel d'Apollon « Archégète, qui est à présent hors de la ville; c'est sur « cet autel que les Théores, quand ils viennent de Sicile, a offrent leurs premiers sacrifices. » Liv. VI, c. 3, tom. 3, p. 124. Il est probable que c'est le verbe grec anneur qui a induit M. l'Evêque en erreur. Pour peu qu'en traduisant ce commencement du sixième livre de Thucydide, où il n'est question que de la Sicile , il eût consulté la Sicilia Antiqua de Cluvérius, et les deux cartes attachées à cet ouvrage, dans l'une desquelles tous les noms sont en caractères grecs , il auroit vu Naxos sur les bords du fleuve Onobala, dans le voisinage de Tauromenium, ainsi que l'autel d'Apollon Archégète. En relevant cette erreur de M. l'Evêque, à Dieu ne plaise que je veuille rien ôter au mérite de sa traduction , ni affoiblir l'estime dont elle jouit! Je vois avec trop d'indignation l'indécence avec laquelle certains journalistes reprochent aux écrivains des inadvertances de cette nature, pour me permettre jamais des procédés aussi indignes d'un homme de lettres. Il en est , de cette erreur de M. l'Evêque , comme de celles dont parle le judicieux législateur du parnasse latin, dans ces paroles de son Art poétique,

Verium ubi plura nitent in carmine non ego paucis, Offendar maculis, quas ant incuria fudit, Aut humana parum cavit natura.

Rien n'est plus vrai , rien n'est plus propre à motiver une

sage indulgence, que ce qu'ajoute Horace un peu plus bas:

.. Quandòque bonus dormitat Homerus: Verum opere in longo fas est obrepere somnum.

Je remarquerai, d'ailleure, en finissant cette note, que M. Larcher ne s'est pas trompé sur ce passage de Thucydide, dont il a eu occasion de parler deux fois dans le tom. 7 de la nouvelle édition de sa traduction d'Hérodote, p. 243, 446 et 447. Il lui est seulement échappé une légère erreur de citation; car sur ce mot de son texte des Chalcident, on trouve un chilfic 3 à côt duquel, au bas de la page, on lit. 1560psy. Hollic. Antiq. Rom. lib. 1, 4, XXII, tandis que, selon toute apparence, c'est Thucydide qu'il a voula citer, au lieu Denny d'Halcarnasse. Cette erreur n'est point relevée dans son errata.

(6) Voyez la note de Schweighæuser sur ce passage.

(v) Voicit à quoi se borne ce que j'ai trouvé dans Cellarius sur ce nom-là. Plures ctiam portus erant inter Syracusas et pronontorium Pachyaum... Prolemato supra Pachyaum quanxièr hiam; Phanicias portus, et sub ipso Pachyavo promontorio portus erat. Cellatius, Jib. II, cap. 13. Je remarquerai qu'il ost singulier que Schweighauser n'ait riem dit au le nom de cette ville. Cluvérius dans as Sciéla Antiqua, lib. I, cap. 13, in fine, parle d'une ville de Sicile sous le nom de Phanicus, et il proit que c'est la même que celle qu'Appier mentionne ici.

(8) Ces mots du texte τὰ στρατηγικὰ συμαΐα ἀπόθετο, se rapportent à la personne même d'Octave, et non pas au pavillon de son vaisseau, ainsi que Desmares l'a traduit.

(9) Θεδε παρήνεγκε. Voyez ci-dessus la note 15 du chapitre précédent.

(i) Selon Schweigheuser, co port ne se trouve mentionné sous ce nom dans nul autre auteur de l'antiquité, et il pense que ce n'est que par conjecture que Cluvérius a pu dire que ce port, est le même que celui dont Appien a parlé ci-dessus, liv. IV, à la fin de la section LXXXXV

- (11) Selon Suétone, c'étoient Démocharès et Apollophanès, lieutenants de Pomjée, qui firent éprouver cet échec à d Octave. Cet historien signet qu'Octave ne courut de sa vie un aussi grand danger. Nec temeré plure ac majora gericula ullo alio bélo adiit. Trajecto in Siciliam exercitu, chm partem reliquam copiamum contineuit repetert, oppressus ex improviso à Demochare et Apollophane, prefectis Pompeii, uno demim navigio argerrimé effugit. Oct. Cen. 16.
- (12) C'est à cette circonstance qu'il faut appliquer le fait rapporté par Suetone, que pendant qu'Octave se rendoit à pied, pedibus iret, à Rheggium, an travers des sinuosités des montagnes, un esclave de Paulus AEmilius (ce dernier accompagnoit Octave, et son père avoit péri dans les proscriptions) tenta de venger, en l'assassinant, la mort de son ancien maître, mais il manqua son coup. Tunc etiam per devios tramites refugientem servus AEmilii Paulli comitis ejus, dolens proscriptum olim ab eo patrem Paullum, et quasi occasione ultionis oblata interficere conatus est. Il conrut à la même époque un danger d'un autre genre. En descendant des montagnes pour se rendre à Rheggium, il avoit vu des vaisseaux sur la côte, et croyant que c'étoient des siens, il s'étoit approché du bord de la mer. Il se trouva que c'étoient des vaisseaux de Pompée qui peusèrent l'enlever. Item cum præter Locros Rheggium pedibus iret, et prospectis biremibus Pompeianis terram legentibus, suas ratus, descendisset ad littus , penè exceptus est. Oct. Cas. 16.
- (13) L'original porte vie Pousson è servie, que le traducteur lavin a rendu par in Romanor virtuis dandem. Les mots grecs et la version latine présentent un sens de généralité que l'ai cru devoir restreindre. Le moyen, en effot, de lisiser sur la méme ligne Cotave, qui signa la proteription de Messala, et Messala qui, maître de la personne d'Octave, ne songea point à la vengeance. Je n'ai par, d'eilleurs, becoin de dires que les Romains du temps d'Octave n'étoient plus les Romains du temps de Fabricius, de Régulus et de tant d'autres.

(4) Appien fait probablement allusion ici à l'évènement de ce genre rapporté par Thucydide dans le dernier chapitro du trosième livre de son Histoire. Je me servirai avec plaigir de la traduction de M. l'Évèque: « Dans le même printemps (sixième année de la guerre du Péloponese, troi-« sième année de la quatre-vingt-buitlème olympiade, 426

« avant Père vulgaire ) un torrent de feu coula de l'Etna, « comme cela étoit déjà arrivé. Il ravagea en partie le pays « des Catanéens, qui logent au pied de cette montagne la plus

« des Catanéens, qui logent au pied de cette montagne la plus « haute de la Sicile. On dit que cette éruption arriva la « cinquantième année après la première, et qu'en tout il y

« cinquantième année après la première, et qu'en tout il y « a eu trois éruptions de ce genre depuis que la Sicile est « occupée par des Grecs. »

(15) Naulochus. Cétoit, sur la côte de Sicile, entre Myles et le promontoire de Pelorum, une petite ville avec un port, tutio navium cum oppidalo. Cellarius, vocc Naulochus. Ortélius en fait mention. Est et Siciliue locus maritimus inter Mylas et Pelorum. Cassubon remarque sur e mot (dans Suctone, Oct. Cæs. 16) fuisse eum locum Messance navale, ut crat Gythium Spartar, Cenchrea Corinthi.

(16) Ultimo anno belli Sieuli, duobus magnis preditis nevalibus rese etconofetea, alterum apud Myesa hokituni, alterum ad Artemisium. My las oppidum Sicilio. Circa Messanam et Mylas fimo quiddam simile turbulentum in littus mare profert, fervetque, et extuat ano sine òdoro fando. Unde illic stabulare solis boves fabula est. C. Suet. tranq. variorum. p. 169, n. 4. Au reste, il paroti que ce nom d'Artemisium étoit assez à la mode en matière de géographie, ches les ancions, car Ortélius nomme dis viles qui le portoient en différents lieux. Foyex la note de Schweighnuser.

(17) On trouve le nom de cette montagne dans Ortélius. Il la place dans les environs de l'Etna, et cite ce passage-ci d'Appien.

(18) Schweighæuser remarque, en passant, que c'est pour

- la première fois qu'Appien fait trouver des Germains dans une armée romaine.
- (19) Desmares a mutilé ce passage, faute de l'avoir entendu.
- (20) Ortélius a parlé du pays habité par ces peuples sur la foid "Appien. Il l'a placé aux environs de Messine. Je n'ai trouvé d'ailleurs le nom de ce pays et de co peuple, ni dans Cellarius, ni dans Cluvérius. Le premier de ces auteurs parle d'un lieu qu'il nomme Paleste, mais il le place sur les rivages de l'Epire, auprès d'Oricum et des monts Cérauniens. Ce fut sur ce point de cette côte que débarqua César, lorsqu'il fit le trajet de la mer Ionienne pour aller chercher Pompée. Témoin ces paroles de la Pharsale, liv. V, vers 459.
  - s . . . Qua jam vento fluctuque secundo Lapsa Palastinas uncis confixit arenas,
- (21) Dion Cassius prétend, avec raison, qu'Octave et Pompée avoient d'autres motifs pour accélérer la décision de leur querelle. Lépidus étoit arrivé en Sicile avec douze légions et beaucoup de vaisseaux. Quoiqu'il n'ent fait ce trajet que pour venir au secours d'Octave , il en vouloit secrètement à ce dernier, qui le traitoit comme son lieutenant, au lieu de lui montrer les égards qu'il devoit au triumvir, son collègue. En conséquence, il avoit fait faire sous main des propositions à Pompée, et Octave avoit été instruit de cette manœuvre. Il étoit donc de son intérêt de vaincre avant que ses deux ennemis fussent d'accord. Pompée, de son côté, voyoit les forces d'Octave s'établir, se consolider en Sicile. Ses places fortes étoient, ou envahies, ou entraînées à la défection. Il commençoit à manquer d'argent et de vivres. Il lui falloit donc se hâter de tenter le sort des armes. Dion Cassius , liv. XLIX.
  - (22) Ils choisirent pour champ de bataille le même endroit à peu près où Agrippa et Démocharès s'étoient d'abord combstus, c'est-à-dire, la plage maritime entre Myles et

les lies Affoliennes. Agrippa prit la haute mer du cuté de Myles. Pompée se plaça au-dessous du coté de Naulochum, pour être en mesure, en cas d'échec, de doubler le promontaire de Pelorum, et de gagner Messine. Ni V-lièniu Paterculus, ni Suécone, ni Dion Cassius n'ont parté de ce champ de bataille; mais Appien l'a suffisamment établi lorsque, plus bas, section CXXI, en parlant de la tersite de Pompée, il dit : « Lui-même il continus sa route en diligence, de « Naulochum à Messine. »

- (23) Ce mot de facture greque s'entend assez par sa seule étymologie. Appira l'explique d'ailleurs de manière à ne rien laisser à désirer. Au reste, Dion Cassius ne dit pas un mot de cet instrument, quoiqu'il entre dans des détails assex amples sur cet be batille.
  - (24) Desmares a estropié le texte dans cet endroit.
  - (25) Voyez Dion Cassius, liv. XLIX.
- (26) Ce passage a donné de la tablature à Desmares. Il a tronvé plus simple de le tronquer que de s'évertuer à le bien rendre.
- (27) Il falloit qu'Agrippa eût le coup-d'œil bien vif et bien sûr pour que vingt-huit vaisseaux de moins sur trois cents, pussent lui faire juger que la victoire étoit décidée en sa faveur.
- (a8) Ces moté, dont nous avons parlé plus haut, ne sont pes dans le texte; mais si on les sépare de la phrase, d'ailleurs traduite littéralement, on verra que, ficilement sousentendos en grec, il n'étoit pas possible de les sous-entendre en français.
- (a9) J'ai déjà averti que ce mot d'imperator devoit être estendu dans le sens restreint et spécial qu'il avoit ches les Romains, où il ne significit, jusqu'au renversement définitif de là république, que ce titre d'honneur que les armées décernoient à leur général en chef, sur le champ de batsille, après le victoire.
- (30) C'étoit tout simple. Pompée étoit vainqueur. Lépidus devoit alors, de toute nécessité, sortir de son inertie.
  - (31) Une fois rendu auprès d'Agrippa, Lépidus alla vite

en besogne. Les moments étoient chers en effet. Agrippa', méconnoissant le titre de triumvir , dont Lépidus étoit re-vêtu, répond à Plennius qu'il ne peut traiter avec lui que par Pordre d'Octave. Lépidus profits avec célérité de l'Occasion. En qualité de triumvir et de collègue d'Octave, il traita de son chef avec Plennius , et fort de ses douze légions , et des huit que Plennius lui livroit, il ac crut en mesure de disputer à Octave la conquête de la Stielle.

# CHAPITRE XIII.

Après la fuite de Pompée, Lépidus, qu'Octave avoit appelé de Libye en Sicile, veut s'approprier cette province et en chasser Octave. Trait d'audace de ce dernier. Les troupes de Lépidus l'Abandonnent. Octave sauve la vie à Lépidus, et lui conserve ses biens. Nouvelle fermentation des troupes contre Octave; il l'apaise. Adroite conduite d'Octave pour se concilier la faveur du peuple.

CXXIII. CET accroissement des forces de Lépi- Ans dus, qui les portoit à vingt-deux légions, soutenues Rome. de beaucoup de cavalerie, lui inspira de l'ambition. 218. Il prétendit rester maître de la Sicile, sous prétexte qu'il étoit arrivé le premier dans cette île, et qu'il avoit attiré dans son parti plus de cités qu'Octave n'en avoit attiré dans le sien. En conséquence il envoya ordre sur-le-champ dans tous les postes de ne pas laisser pénétrer les détachements qui pourroient se présenter de la part d'Octave, et il s'empara de tous les défilés. Octave arriva le lendemain à Messine, et se plaignit par l'intermédiaire de quelques amis, auprès de Lépidus, de ses prétentions, en lui faisant représenter qu'il n'étoit venu en Sicile qu'en qualité d'auxiliaire, et nullement dans l'intention de combattre pour son propre compte. Lépidus répondit à ces plaintes, qu'il avoit été dépouillé du lot qui lui avoit été assigné lors du premier triumvirat,

An qu'Octave seul l'avoit envahi, et que s'il vouloit de Rome. maintenant il l'échangeroit contre la Libye et la 718. Sicile. Octave furieux se rendit, transporté de colère, chez Lépidus, et se répandit en invectives contre son ingratitude. Ils se séparèent après s'être réciproquement menacés. Sur-le-champ, chacun se tint sur ses gardes. Les vaisseaux d'Octave, au lieu d'entrer dans le port de Messine, se mirent arade sous leurs ancres; car on prétendit que Lépidus avoit

eu le projet d'y mettre le feu.

CXXIV. Cependant l'armée étoit indignée de courir la chance d'une nouvelle guerre civile, et d'être ainsi le jouet continuel des querelles de ses chefs, D'ailleurs son affection ne se partageoit pas également entre Octave et Lépidus, pas même dans le cœur des troupes qui servoient sous ce dernier. Elles admiroient les qualités personnelles (1) d'Octave; elles connoissoient la nonchalance, le peu d'activité de Lépidus, et elles se plaignoient, au sujet du pillage de Messine. qu'il cût admis les vaincus à y prendre une égale part. Octave, instruit de ces dispositions, envoya des émissaires secrets pour éclairer clandestinement les troupes de Lépidus sur leurs véritables intérêts. Aussitôt qu'on en eut gagné un assez grand nombre, et principalement celles qui avoient été du parti de Pompée, à qui l'on fit craindre que la capitulation n'auroit point de solidité sans la ratification d'Octave, celui-ci, escorté d'une nombreuse cavalerie, se rendit dans le camp même de Lépidus, sans que Lépidus en sût rien, par son défaut de vigilance. Octave laissa la plus grande partie de sa suite à

l'entrée du camp et s'avança suivi d'une foible esde corte. Il déclara aux troupes que c'étoit contre on Rome.
gré qu'on vouloit le mettre en état de guerre avec 18elles. Tons ceux de l'armée de Lépidus qui étoient
présents le saluèrent imperator. Ceux de l'armée
de Pompée qui avoient été gagnés donnèrent les
premiers l'exemple, et demandèrent grace pour euxmémes. Octave leur répondit qu'il étoit étonné qu'en
faisant cette démarche ils ne fissent pas en même
temps ce qu'il étoit de leur intérêt de faire. Ils entendirent ce que cela signifioit, et, sur-le-champ,
saisissant leurs enseignes, ils vinrent les lui présenter, tandis que les autres troupes démontoient
leurs tentes.

CXXV. Lépidus, averti par le tumulte, sortit de sa tente et courut aux armes. On en vint bientôt aux mains. Un des hoplophores (2) d'Octave fut tué; lui-même recut un coup dans sa cuirasse, mais la flèche ne pénétra point jusqu'à la peau, et il se hâta de se sauver à toutes jambes du côté de sa cavalerie. Un des corps de garde (3) de Lépidus, qui le vit fuir de la sorte, se moqua (4) de lui. Octave, furicux de cette insolence, se jeta sur ce corps de garde avec sa cavalerie et l'extermina. Les commandants des autres corps de garde avoient pris parti la nuit précédente, ou prirent parti sur-le-champ pour Octave contre Lépidus, les uns sans aucune sorte de provocation, les autres sons le spécieux prétexte qu'ils y avoient été un peu contraints par l'agression de la cavalerie. Il y en eut qui soutinrent le choc quelque temps, et qui opposèrent de la résistance. Car Lé-

Aus pidus distribua des renforts de tous les côtés; mais Rome ces renforts eux-mêmes s'étant tournés du côté d'Octave, tout le reste de l'armée de Lépidus, tous ceux même qui lui conservoient encore quelque attachement extérieur, l'abandonnèrent du fond de leur ame. Les troupes qui avoient appartenu à Pompée en donnèrent, encore un coup, le premier exemple. Toutes celles qui étoient auprès de lui se détachèrent par pelotons. Lépidus ayant appelé ses autres troupes aux armes pour retenir celles-ci. celles qu'il appeloit à son secours se saisirent de leurs enseignes et passèrent avec les autres du côté d'Octave. Lépidus se répandit en menaces, en supplications auprès des troupes qui l'abandonnoient; il s'efforçoit de retenir les enscignes; il disoit qu'il ne les laisseroit point aller; mais un de ceux qui en portoient une, lui ayant dit qu'il la lâcheroit au moins après avoir été tué, il làcha prise en effet de crainte d'être mis à mort (5).

CXXVI. La cavalerie, qui fut la dernière à l'abandonner, envoya un des siens demander à Octave si l'on devoit tuer Lépidus qui n'étoit plus rien (6). Mais Octave répondit que non (7). Lépidus, ainsi trahi par tout le monde, sans s'y être attendu, passa rapidement du haut rang où il étoit élevé, du commandement de l'armée nombreuse qu'il avoit sous ses ordres, à l'isolement le plus absolu. Après avoir changé de costume, il se rendit auprès d'Octave, et toute l'armée accourut sur son passage, comme fiour jouir de ce spectaele. Octave se leva lorsqu'il le vits'avancer, et ne voulut point permettre qu'il se jetât à ses pieds. Il l'envoya à Rome dans le même costume qu'il avoit dans ce moment. Là, devgnu homme 
fienaprivé, de triumvir qu'il étoit auparavant, il ne con7:8 serva que le pontificat dont il étoit revêtu; et ce fut
dans cette condition qu'acheva de vivre ce Lépidus
qui avoit souvent rempil les plus hautes magistratures, qui avoit été du nombre des triumvirs, qui
avoit fait inscrire sur les tables de proscription un
grand nombre d'illustres personnages de même
rang que lui, et qui se viu ultérieurement obligé de
présenter des supplications personnelles à quelques
uns de ceux qui avoient été proscrits, et qui étoient
depuis parvenus aux charges.

CXXVII. D'ailleurs Octave ne se mit point à la poursuite de Pompée; il ne donna même aucun ordre à cet égard à personne, soit qu'il voulût soigneusement s'abstenir de faire une incursion dans les pays soumis à Antoine, soit qu'il voulût attendre quelle seroit la conduite d'Antoine envers Pompée, afin d'en faire un sujet de querelle s'il ne se conduisoit pas comme il convenoit (car depuis long-temps l'ambition nourrissoit entre eux des soupçons réciproques, et la ruine de leurs ennemis communs devenoit pour eux une cause de discorde ), soit, ainsi qu'Octave l'a lui-mêmedéclaré depuis, parceque Pompée n'avoit point trempé ses mains dans le sang de son père. Il réunit toutes ses forces, qui se trouverent consister en quarante-cinq légions, en vingt-cinq mille hommes de cavalcrie, en près de quarante mille hommes (8) de troupes légères, et en six cents 3.

13

Ans longs vaisseaux. Les bâtiments de transport, dont Nome. le nombre átoit énorme, il les rendit à ceux à qui 7.8. ils appartenoient. Il distribua à son armée les récompenses, prix ordinaire de la victoire; il lui en fit toucher à l'instant même une partie, et promit de lui faire toucher ultérieurement le reste. Il dé-

compenses, prix ordinaire de la victoire; il lui en ui toucher à l'instant méme une partie, et promit de lui faire toucher ultérieurement le reste. Il décerna à tous ceux qui s'étoient distingués des honneurs et des couronnes, et accorda l'oubli du passé aux chefs qui avoient servi sous Pompée (9).

CXXVIII. Au milieu de tant de succès (10), la fortune jalouse lui fit éprouver ses caprices. L'esprit de sédition s'empara de son armée, et principalement de ses propres troupes. Elles demandèrent avec instances d'être licenciées, et exigèrent la même mesure de récompense que celles qui avoient gagné la bataille de Philippes. Octave n'ignoroit pas que ce qui venoit de se passer en Sicile n'avoit pas la même importance; il promit cependant de les récompenser d'une manière convenable, en même temps que l'on récompenseroit l'armée d'Antoine, lorsqu'il seroit de retour. Quant à la demande du licenciement, il rappela, sur le ton de la menace, les lois de la discipline militaire, la sainteté des serments, la gravité des peines. Mais s'apercevant que ce ton-là ne réussissoit pas, il cessa de menacer, de peur que la sédition ne s'étendit jusqu'aux troupes qui venoient de passer sous ses ordres. Il déclara donc qu'il les licencieroit en même temps qu'Antoine licencieroit son armée, et qu'actuellement ce n'étoit plus à des guerres civiles qu'il alloit les occuper, puisqu'elles étoient heureusement terminées;

mais qu'il alloit les faire marcher contre les peuples Ana d'Illyrie, et autres barbares qui troubloient la paix de Rome. qu'en avoit eu tant de peine à ramener, et dans le 718. pays desquels ils trouveroient à s'enrichir, L'armée lui répondit qu'elle ne vouloit point entreprendre de nouvelle campagne avant que d'avoir reçu les honneurs et les récompenses dus à ses premiers exploits. Octave lui répliqua que, quant aux honneurs, il ne vouloit point les différer plus long-temps, et en conséquence il les distribua en grand nombre : il ajouta de nouvelles couronnes à celles qu'il avoit déjà données aux légions, et il gratifia chaque centurion, chaque chef de corps d'un habit de pourpre. et d'une place dans le premier conseil (11) municipal de leur patrie respective. Pendant qu'il ajoutoit encore aux libéralités de ce genre, le chiliarque Ophillius s'écria que des couronnes et des habits de pourpre n'étoient que des joujoux bons pour des enfants, et que c'étoit avec des terres et de l'argent que l'on récompensoit une armée. Toute l'armée s'étant écriée qu'Ophillius avoit raison, Octave, plein d'indignation, descendit de son tribunal. Les soldats entourèrent Ophillius, le louèrent de son courage, et vomirent des invectives contre ceux qui n'appuyoient point ce qu'il avoit dit. Ophillius déclara que seul il suffisoit pour défendre la cause de la justice. Mais le lendemain de ce beau discours, Ophillius disparut, sans qu'on sut de quelle manière on l'avoit fait ainsi disparoître (12).

CXXIX. Des-lors on n'osa plus, dans l'armée, dire individuellement sa pensée; mais on continua

Aus de vociférer en commun, en se réunissant par polotons pour demander d'être licenciés. Octave tâcha 218. d'amadouer les chefs des légions par toute sorte de procédés; et il accorda à ceux de ses soldats qui avoient fait la campagne de Modène et de Philippes, comme étant depuis long-temps sous les drapeaux, de se retirer s'ils vouloient. Sur-le-champ il s'en présenta vingt mille qu'il licencia, et auxquels il fit évacuer la Sicile, de peur qu'ils ne séduisissent les autres. Il assura d'ailleurs ceux qui avoient servi sous lui à Modène, que, quoiqu'ils fussent ainsi licenciés, il accompliroit envers eux les promesses qu'il leur avoit faites. Il harangua le reste de son armée, et prit chacun à témoin de la violation du serment militaire commise par ceux qui s'étoient fait licencier ainsi contre le gré de leur général en chef. Il donna des éloges à ceux qui étoient restés; il leur fit espérer qu'il les licencieroit bientôt; que personne ne se repentiroit d'avoir continué le service; qu'il ne les licencieroit qu'après les avoir enrichis, et qu'en attendant il leur accordoit à chacun une gratification de cinq cents (13) drachmes. Après ce discours, il mit la Sicile à contribution pour seize cents talents. Il nomma des propréteurs pour la Libye et pour la Sicile, et assigna à chacune de ces provinces un certain nombre de troupes. Il fit retourner à Tarente les vaisseaux d'Antoine. Le reste de son armée, il en fit embarquer une partie pour diversesdestinations en Italie; à la tête de l'autre partie, il sortit lui-même de la Sicile (14).

CXXX. A son retour à Rome, le sénat lui décerna

DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. XIII.

des honneurs sans mesure (15). On le laissa le maître Ans d'accepter tous ceux qui lui furent décernés, ou de Rome. se borner à ceux qu'il voudroit. Le sénat et le peuple, 7:8.

portant des couronnes sur la tête, vinrent au-devant de lui à une très grande distance. Ce cortège l'accompagna dans les temples, et des temples à sa maison (16). Le lendemain, il harangua tour à tour le sénat et le peuple, et présenta le tableau de sa conduite et de tous les actes de son administration, depuis son entrée dans les fonctions publiques jusqu'à ce moment. Il rédigea ses discours par écrit, et en fit distribuer des copics. Il annonça la paix; il fit luire d'heureuses espérances, en disant que les dissensions civiles étoient enfin terminées. Il quitta tous les redevables qui avoient encore quelques reliquats de contribution à payer, tous les publicains, tous les fermiers du domaine de la république qui étoient dans le même cas. Parmi les honneurs qui lui furent décernés, il accepta les honneurs du triomphe; il accepta que les jours où il avoit vaincu fussent érigés en jours de fêtes annuelles; il accepta qu'on lui élevât dans le Forum une statue d'or où il seroit représenté avec les attributs de la victoire, dans le costume avec lequel il avoit fait son entrée triomphale, et que cette statue fût placée sur un piédestal entouré de rostres. Cette statue lui fut en effet élevée, et on y attacha cette inscription : « Il « rétablit, sur mer et sur terre, la paix que les sé-« ditions avoient troublée depuis long-temps. »

CXXXI. Le peuple voulut dépouiller Lépidus des fonctions de souverain pontife, dignité que les

230

'Ans lois décernoient à vie , pour l'en investir ; il s'y rede fusa (17). Une autre fois, le peuple demanda la mort de Lépidus, comme celle d'un ennemi de la patrie; il réprouva cette demande. Il adressa à chacune de ses armées des dépêches cachetées, avec ordre de les ouvrir à jour fixe et déterminé, et d'exécuter sur-le-champ ce qu'elles commandoient. Or, ces dépêches contenoient une mesure relative aux esclaves, qui, profitant des séditions pour échapper à leurs maîtres, avoient pris le métier des armes, et pour lesquels Pompée avoit demandé la liberté, ce qui avoit été accordé par le sénat et par les traités (18). Ces esclaves furent tous saisis le même jour. Octave les fit amener à Rome; il rendit aux propriétaires de Rome ou de l'Italie, à chacun les siens; à leur défaut, il les rendit à leurs héritiers. La même restitution eut lieu à l'égard des propriétaires de la Sicile; et ceux pour la revendication desquels personne ne se présenta, il les fit égorger

CXXXII. Il sembloit que tout germe de sédition dit àtxairpé. Octave étoit alors âgé de vingthiut aus. Les cités plactrent des statues en son honnenr à côté des statues de leurs Dieux. Rome, l'Italie et la Sicile étoient en proie à des bandes de brigands qui les dévastoient publiquement, et ces ravages ressembloient plutôt à d'audacieux pillages qu'à de secrètes rapines (19). Sabinus fut chargé par Octave de réprimer ces attentats. Il fit supplicier un grand nombre de coupables, et, dans moins d'une année, il fit régner par-tout la plus profonde sé-

dans les villes même d'où ils s'étoient évadés.

eurité. On prétend que ce fut à ces circonstances Ans que dut son origine l'habitude de faire des pa- Borne. trouilles nocturnes, et le mode selon lequel on les 718. a pratiquées jusqu'à ce moment. On admira qu'Octave eut, en si peu de temps et contre toute attente, remédié à ces maux. Il permit aux magistrats revêtus des magistratures annuelles, de suivre, dans un grand nombre des détails relatifs à leurs fonctions, les anciennes lois de Rome. Il jeta au feu tout ce qu'il avoit de documents concernant les séditions; et il déclara qu'il rétabliroit, dans toute son intégrité, l'ancienne forme du gouvernement aussitôt qu'Antoine seroit de retour de son expédition contre les Parthes, dans la confiance où il étoit qu'Antoine lui-même consentiroit à déposer sa magistrature, à présent que les guerres civiles étoient terminées (20). Au milieu des éloges que lui attira cette déclaration, il fut élu tribun du peuple pour la vie (21), magistrature perpétuelle sous les auspices de laquelle on l'invitoit à abdiquer le triumvirat. Il l'accepta. Il écrivit à Antoine ce qu'il venoit de faire pour son propre compte. Antoine chargea Bibulus, qui s'en retournoit à Rome, de ses instructions à cet égard. Il distribua également, de son côté, des propréteurs dans les diverses provinces, et songea à venir s'associer à Octave, dans son expédition contre l'Illyrie.

## NOTES.

(1) Le mot du texte τῆτε ἐμετῖε, a été rendu par le traducteur latin par sirtutem. En français le mot vertus, seul, a une acception de moralité qu'il n'a pas tonjours dans le gree et dans le latin; et ici, par exemple, où Appien oppose Octave à Lépidus, sous le rupport de l'effection des troupes, il est clair que l'historien n'a porté ses vuos que sur les qualitiés morales qui d'annoient à Octave une sorte de supériorité sur Lépidus. Il n'étoit sans doute pas plus brave que lui, mais il étoit bien plus savant que lui dans la science de l'untique, et e l'on asit la riquatation que donnent les succèse en ce genre; à celui sur-tout entre les mains duquel un grand pouvoir est Pourrage de ces succès. Au reste, le mot ἐμετὰ à , dans ce passage, le même sens à peu près dans lequel le mot latin virtus se prend quelquefois. Témoin Horace, dans l'Arte poétique.

Il est évident que le mot virtus ne doit s'entendre là que des talens qui font le juriste.

(a) C'est-à-dire, un de ceux dont la fonction etuit de porter les armes d'Octave. Que de mots inutiles! Pourquoi ne pas employer le mot français écuyer, qui renferme à très peu de chose près le même sens ? Pourquoi? Pour éviter que les grimauds de collège n'eussent à me reprocher ce qu'ils appellent un anachronisme d'expression.

(3) C'est l'expression de notre langue qui m'a paru la plus propre à rendre le sens du mot grec φενύριον, que le traducteur latin a rendu par castellum.

(4) Se moqua de lui! Quelle insolence de la part de ces

soldats, de se moquer ainsi d'Octave ! Ils s'entendoient donc bien peu en fait de valeur et de prouesse. Velleius Paterculus, qui s'y entendoit un peu mieux, s'est bien garde de se moquer d'Octave à cette occasion; au contraire, il nous a présenté ce trait de sa part, comme un de ces beaux faits d'armes qui éclipsoit tout ce que les Scipion, les Marius, les Sylla, les César, les Pompée avoient fait de plus éclatant. Risum teneatis amici! Voici le langage de ce fidèle historien. Non ab Scipionibus aliisque veterum Romanorum quidquam ausum patratumque fortiùs, quàm tunc à Casare. Quippè cum inermis et lacernatus esset, præter nomen nihil trahens, ingressus castra Lepidi, evitatis quæ jussu hominis pravissimi tela in eum jacta erant, cum lacerna ejus perforata esset lanced, aquilam legionis rapere ausus est. Scires quid interesset inter duces. Lib. II, c. 80. Ce n'est pas se moquer, comme on voit. Courtisans, lorsque vous entreprendrez d'écrire l'histoire, ne prenez point d'autre guide, ne choisissez point d'autre modèle que Paterculus.

(5) Dion Cassina entre là-dessus dans moins de détails. Il raconte sommairement qu'Octare ayant été préservé par les siens du danger qu'il avoit couru dans le camp de Lépidus, vint avec toutes ses forces investir Lépidus dans son camp; et que les troupes de ce dernier craignant les suites de cet évènement, prirent le parti, sans manquer d'ailleurs ouvertement à la déférence qu'elles devoient à leur chrf, de l'abandonner clandestinement les unes après les autres. Liv. \*XLIX\*, n. 12.

(6) L'original porte à la lettre, qui n'était plus revêtu du pouvoir suprâme. L'interprête laita acit : Quippè non ampliàs imperatorem. Voilà le premier exemple de ces rapides changements de fortune qui devinrent si fréquents dans la suire, sous le rêgne des Césars, et qui justifierent avec tant de vérité ce mot d'un antien, que Montesquieu nous a rappelé, « La force de celui qui comanade n'est que la force de ce celui qui obôtit. » Δύναμιε ἐχζ ὑτος «ἐδεν δετιν κ΄ ἰκχός τοῦ ἐκχμάνου. 234

(y) Octave ne fit donc pas égorger Lépidus. Pourquoi Vellétius Paterculus se rontente-t-il de nous dire froidement, Vits rerumque suurum dominium concesse ci sunt. Il y avoit là de quoi relever avec éloquence la magnanimité, la grandeur d'âme, la clémence d'Octave, qui, accotumné juxqu'alors à répandre avec profusion le sang de ses ennemis, sous les auspices de la victoire, accorde néammoins la vie à Lépidus. Paterculus a seuti que tout le monde avoir que Lépidus étoit le plus lâche, le plus vil, le plus abject de tous, les Romains, et qu'il lui seroit impossible de faire à Octave un mérite de l'avoir épargné, parcequ'on sentiroit qu'il ne lui avoit laissé la vie que parcequ'il étoit bien convaincu qu'il ne la voir lui rein à craindre.

(6) Le texte porte, et en plus d'une fois et demie le même nombre de troupes légères. Cette expression numérique d'Appien, qui loi est lamilière, et qui étoit dans le génie de la langue grecque, m'a paru étrangère au génie de la notre, et j'ai cru devoir la remplacer par un équipollent.

(o) J'en demande pardon à Appien; mais je ne peux m'empêcher de remarquer ici que Dion Cassius tient un autre langage. Le moyen, en effet, qu'après des succès qui livroient entre ses mains quelques complices de la mort de César, car il en restoit encore en Sicile, et quelques républicains vertueux de ceux qui avoient été inscrits sur les tables de proscription, Octave se fût abstenu de tremper ses mains dans le sang de ses concitoyens. « Il fit périr par les supplices, à « quelques exceptions près, les sénateurs et les chevaliers « qui étoient restés attachés à la fortune de Pompée. » Le choix qu'il fit de ses victimes n'est pas difficile à déterminer. Tous ceux de ces infortunés qui conservoient encore quelque chose de romain dans le caractère furent envoyés à la mort; ceux, au contraire, qui avoient une ame comme celle de Lépidus, il leur conserva la vie. Voilà le commentaire du texte de Dion Cassius.

(10) L'original dit à la lettre, pendant qu'il regorgeoit ainsi de jalousie, Mais il est évident que notre historien emploie ici cette figure de rhétorique qui prend Peffet pour la cause.

(11) Le texte porte xal ßeusautinks is talis marțiess ățiusus, que l'interprête lain a rendu littéralement par senatoriam-que dignitatem cuique în sud patrid. Ces mots m'ont paru présenter une équivoque; car je n'ai pas cru devoir donner en franțais le nom de céntra au conzeil des villes municipales de la république quel qu'il fût; à moins qu'il ne fallût entendre le passage dans ce sens-ci; savoir, qu'Octuve donna à chaque chef de corps, et à chaque centurion, un titre de sénateur romain ad honores, à l'ombre duquel il iroit jouir dans sa patrie de la considération qui y étoit attachée. D'habit de pourpre dont parle Appien viendroit à l'appui de cette conjecture; quoiqu'il soit probable d'aillerar que la pourpre décoroit les magistrats du premier ordre, dans les villes manicipales aussi-bien qu'à Rome. Voyes Dion Cassius, liv. XLIX, n'. il.

(12) Il est possible, en effet, qu'on ait ignoré par quel tour d'adresse Ophillius avoit été ainsi escantót. Mais il devoit être clair aux yeux de tout le monde que c'étoit Octave qui avoit fait faire le coup. Sa tactique constante étoit; comme on voit, de se défaire par l'assassiant de tous ceux dont il avoit à redouter l'énergie. On connoît l'adage, is fecit cui prodest.

(.3) Dion Cassius, qui fait mention de la même libéralité, y ajoute une couronne d'olivier dont Appien ne parle pas, pour ceux qui avoient pris part à la bataille navale. Kai equie man più verrannies spezzales, vois se se se navagarieuses na cloure haide si sone, lib. XLIX, n. 14.

(14) Dion Cassius ajoute à tous les détails dans lesquels il est entré sur les suites de la conquête de la Sicile, qu'Octave fit present à Agrippa de ce que le traducteur latin appelle coronam rostratam auream, que nous pouvons traduire par une couronne navale en or massif, et que depuis il fit rendre par le sénat un séantus-consulte qui autorisoit Agrippa à figurer avec cette couronne dans toutes les pompes

triomphales qui auroient lieu de son vivant. Liv. XLIX;

(15) Il fut, entre autres choose, décreté par le sénat qu'îl seroit logé aux dépens du trésor public. Octave avoit acheté sur le mont Palatin une certaine étendue de terrain pour s'y bâtir une maison; mais le feu du ciel étant tombé sur co terrain-là, il Pavoit consacré à Apollon. Un autre sénatus-consulte porteit défense de se permetire contre sa personne, ni voie de fait, ni injure, sous les peines portées contrebo genre d'attentats commis envers la personne des tribuns, sur le siège desquels une disposition expresse lui permit de prendre sance dans les sasemblées du pruple. Tels cioient les pré-ludes de l'acte qui devoit lui conférer à vie la puissance tribunicienne, tribunicienne problematicm potestatem. Dion Cassius liv. XLIX, n. 15.

(16) Ce passage semble annoncer que lorsque les chefs de quelque expédition militaire rentroient à Rome, ils so rendoient dans les temples pour rendre graces aux Dieux de succès de leurs armes, avant de se rendre dans leurs maisons.

(17) Dion confirme le même fait , liv. XLIX , n. 15 , Ka) τὰν τοῦ Λεπίδου ἰερωσύνην διδομένην οἱ σὖν ἔλαζεν.

(18) Appien ne dissimule pas ici ; comme on voit, qu'Octave commit un véritable attentat contre le droit des gens. Cet attentat éfoit-il moins une atrocité; parcequ'il ne s'agissoit que d'esclares. (10) Desmares a escamoté ici quelques mots du texte.

(20) Suétone (Oct. Ces. 28) prétend qu'il cut deux fois l'intention d'abdique le pouvoir, et de résablir la république dans toutes ses anciennes formes; mais le résultat des deux délibérations auxquelles il se livra à cet égard prouve suffeamment une ce ne fit de sa part qu'imp momerie. Octave

délibérations auxquelles il se livra à cet égard prouve suffisamment que ce ne fût de sa part qu'une momerie. Octave étoit à une trop grande distance de la magnanimité de Sylla pour imiter son exemple. Selon le même historieu, ce fut imméliatement aprês la mort d'Antoine qu'il joua pour la première fois cette comédie. De reddendd republicá bis eogitavit, primò post oppressum statim Antonium, memor objectum ab eo sibi sæpiùs, quasi per ipsum staret ne redderetur; et, comme on voit, ce fut pour avoir l'air de se justifier du reproche qu'Antoine lui avoit fait plus d'une fois d'être le seul qui s'opposoit à cette mesure ; mais sons main . il avoit fait agir par ses affides (cela s'entend) auprès du sénat et de ses amis , pour empêcher qu'on lui permît d'abdiquer. La seconde fois qu'il l'a joua, ce fut dans un moment où le dépit de sa mauvaise santé le dégoûtoit de la vie. Ac rursus tredio diuturnæ valetudinis. Mais soit que, convaincu de la doctrine de Phalaris, il pensât qu'il y avoit plus de danger à se démettre du pouvoir suprême qu'à le garder après l'avoir envahi, periculosiùs ut principatum deponere, quam occupare; soit qu'il fut réellement persuadé que Rome, dans l'état où elle étoit alors, ne pouvoit pas se passer d'un maître, illam plurium arbitrio temerè committi; soit qu'il fût sérieusement atteint de cette maladie morale que Tacite prétend être la plus violente de toutes, cupido dominandi cunctis affectibus flagrantior, Tacit. Annal. 15, (conjecture que la conduite d'Octave, depuis le moment qu'il s'étoit mis en scène jusqu'à cette époque, convertissoit en démonstration ) il garda le pouvoir , in retinenda perseveravit. Suétone ajoute qu'il regardoit, lui, comme un problème si Octave avoit fait bien ou mal à cet égard : Dubium eventu meliore an voluntate. Suétone étoit donc éloigné de penser du second acte de la vie d'Octave ce qu'Aurélius prétend qu'en pensoient ceux qui disoient de lui qu'il n'auroit jamais dù naître, ou qu'il n'auroit jamais dù mourir : Utindm non nasceretur, aut non moreretur.

(a) Il parolt que c'est ici un anachronisme d'Appien. Gene fut que treia ena speès (12n de Rome 73), qu'Octave fut investi de la puissance tribunicienne d'uic. Voici la note de Schweighwauser sur ce passage. Multo demòm post, nempè A. U. 751, tribunatum perpetuam Octaviano Carsori tributum esse monuir Fabricius ad Dionem XLIX, 15, Sed licet non nomine, re tamen jura potestatemque tribudian care.

bunorum jam nunc ei collata esse, ex ipsius Dionis verbis XLIX, 15, intelligitur. Il ne faut pas confondre d'ailleurs, cette puissance tribunicienne, avec l'autorité décennale. ou le proconsulat de dix ans, qu'il garda toujours entre les mains, tout en manifestant l'intention de l'abdiquer. Quand il n'eut plus de concurrent à l'empire, et qu'il se vit seul , il n'osa pas prendre le titre de roi , parceque la prétention à ce titre avoit fait assassiner César. Il n'osa pas non plus accepter la dictature que l'on lui offrit plusieurs fois . parceque Sylla et César avoient également rendu cette magistrature odieuse, et que d'ailleurs elle avoit été solennellement abolie à perpétuité par Antoine. Alors , ainsi que Tacite l'a remarqué, il imagina le nom d'une magistrature nouvelle, qui, écartant ce que la royauté et la dictature avoient d'odieux, mit néanmoins l'autorité suprême entre ses mains. Id summi fastigii vocabulum Augustus invenit, ne regis aut dictatoris nomen absumeret, ac tamen appellatione aliqua catera imperia pramineret. Ce fut également dans la vue d'éviter tout reproche d'affectation de la royauté . que, chaque dix ans, il se fit renouveler le commandement des provinces qui étoient immédiatement sous ses ordres, et qu'il n'oublia jamais de déclarer à cette occasion qu'il abdiqueroit ce commandement avant terme, si la paix étoit plus tôt rétablie dans les provinces en question.

#### Ans de Rome

## CHAPITRE XIV.

Pompée, arrivé à Mitylène, envoie des députés à Antoine. Il se donne l'air de venir se ranger sous ses drapeaux. En même temps, il envoie des émissaires tant aux rois de Thrace et de Pont qu'aux Parthes. Il se met en état d'hostilité contre les lieutenants d'Antoine, et tandis qu'il lui tend une main suppliante d'un côté, et qu'il lui fait la guerre de l'autre, il est attaqué par Furnius, et Titius, battu, fait prisonnier, et mis à mort à Milet.

CXXXIII. Pompée en s'éloignant de la Sicile, alla prendre terre au promontoire de Lacinium (1); il y pilla le temple de Junon, célèbre par la richesse de ses offrandes; et poursuivant sa fuite, il débarqua à Mitylène (2), et s'y arrêta quelque temps. C'étoit là que Pompée son père l'avoit déposé avec sa mère, pendant qu'il faisoit la guerre à César, et ce fut là qu'il vint le reprendre après sa défaite. Antoine étoit alors occupé à faire la guerre dans la Médie contre les Mèdes et contre les Parthes, et Pompée avoit le projet de se livrer à lui lorsqu'il seroit de retour. Mais lorsqu'il eut appris qu'il avoit été vaincu, et lorsque la renommée cut confirmé cette nouvelle, son ame s'ouvrit de nouveau à l'espérance, comme s'il cût dû s'attendre à succéder à Antoine dans le cas où il auroit péri, ou à partager son pouvoir dans le cas où il reviendroit de son

Ans expédition. Il portoit continuellement sa pensée sur Bome Labiénus, qui, peu de temps auparavant, avoit 7.8. fait des courses par toute l'Asie. Pendant que ces idées l'occupoient, on lui annonca qu'Antoine étoit de retour à Alexandrie. Plein encore de ces deux projets, il mit la ruse en usage. Il députa vers Antoine, pour avoir l'air de lui faire dire qu'il s'abandonnoit à lui, qu'il s'attachoit à lui comme à son ami et son allié, mais au fait, pour prendre des renseignements exacts sur l'état de ses affaires. Il envoya en même temps d'une manière clandestine d'autres députés vers les princes de la Thrace et du Pont, décidé, si les choses ne tournoient point selon ses vues, à s'enfuir par le Pont en Arménie. Il s'adressa également aux Parthes , dans l'espoir que ces peuples s'empresseroient d'accueillir, pour mettre la dernière main à la guerre que leur faisoit Antoine, un général romain qui avoit, entre autres choses, l'honneur d'être le fils du grand Pompée. Il fit mettre ses vaisseaux en bon état, il fit manœuvrer les troupes qui l'avoient suivi (3), et il feignit de ne faire l'un et l'autre que parcequ'il craignoit d'être surpris par Octave, ou parcequ'il vouloit se rendre plus utile à Antoine.

CXXXIV. Aussitôt qu'Antoine eut appris des nouvelles de Pompée, il chargea Titius de se mettre en mesure contre lui. Il lui ordonna de prendre en Syrie des troupes et des vaisseaux, et de combattre vigoureusement Pompée s'il agissoit avec hostilité, mais de le traiter avec distinction, s'il se soumettoit. Antoine donna audience (4) à ses députés, qui s'exDE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. XIV.

primèrent en ces termes : « Si Pompée nous a en- Aus « voyés vers vous, ce n'est pas qu'il n'eût un refuge Rome. « ouvert, dans le cas où son intention eût été de 218. « continuer la guerre; il pouvoit se retirer en Ibé-« rie, province qui lui conserve l'affection qu'elle « avoit pour son père, qui lui servit d'asile dans sa « jeunesse, et qui même l'a tout à l'heure fait appe-« ler. Il a micux aimé vivre en paix auprès de vous « ou faire la guerre sous vos ordres, si elle devient u nécessaire. Ce n'est pas aujourd'hui pour la pre-« mière fois que ces vues ont été les siennes. Il s'en « occupoit dans le temps qu'il étoit maître de la « Sicile, dans le temps qu'il répandoit le ravage en « Italie, dans le temps qu'après avoir sauvé votre « mère, il vous l'envoya. Si vous aviez accepté son « amitié, il n'auroit point été chassé de la Sicile, « car vous n'auriez point donné à Octave des vais-« seaux pour le combattre, et vous-même vous « n'auriez point été vaincu par les Parthes, faute u d'avoir les troupes qu'Octave avoit promis de vous ( envoyer. Vous joindriez, en ce moment, la do-« mination de l'Italie à celle des autres provinces « qui vous sont soumises. Quoique vous n'ayez point « accepté alors ce qui devoit un jour vous être si « avantageux, il vous invite encore en ce moment « à ne pas être plus long-temps la dupe d'Octave, « ni de ce qu'il vous dit , ni de la parenté qui s'est « formée entre vous. Souvenez-vous que, queique « parent de Pompée, et après avoir traité avec lui, « il lui a fait la guerre sans prétexte; souvenez-vous « qu'il a dépouillé Lépidus, son associé au trium-. 3. 16

Ans a virat, et qu'il ne vous a fait partager aucune de de a ses dépouilles.

CXXXV. « Vous êtes le seul actuellement qui « restiez entre lui et la monarchie, qui est l'objet « de son ambition. Car déjà il vous auroit attaqué, « si Pompée ne s'étoit pas trouvé entre vous et lui. « Quoiqu'il soit probable que votre intérêt person-« nel vous éclaire là-dessus, Pompée ne laisse pas « de vous inviter à y réfléchir, par l'effet de la bien-« veillance qu'il vous porte, et de la préférence « qu'il donne à un homme sans méchanceté, et re-« commandable par la magnanimité de son carac-« tère, sur un homme sournois, hypocrite et artifi-« cieux. Il ne se plaint pas de vous, quoique vous « avez donné des vaisseaux à Octave. Il sait que vous « ne l'avez fait que par nécessité, et par le besoin que « vous aviez de recevoir en échange des légions pour « votre expédition contre les Parthes. Il se contente « de vous rappeler qu'Octave ne vous a pas envoyé-« les troupes qu'il vous avoit promises. En un mot. « Pompée se livre à vons avec les vaisseaux qui lui « restent, avec les fidèles troupes à la tête desquelles « il est encore, et qui ne l'ont pas abandonné dans « sa fuite (5). Si la paix se maintient, ce sera pour « vous une grande gloire d'avoir été le sauveur du a fils du grand Pompée. Si la guerre a lieu, comme « il est probable, quoique rien ne l'annonce encore , « vous aurez en lui un bon auxiliaire (6). »

CXXXVI. Lorsque les députés de Pompée eurent achevé de parler, Antoine leur fit communiquer les ordres qu'il avoit donnés à Titius; et il ajouta que, DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. XIV. 243

si les sentiments de Pompée étoient réellement tels Ans qu'on venoit de le lui manifester, Pompée pourroit Rome, se rendre auprès de lui accompagné de Titius. Sur 718. ces entrefaites, les députés que Pompée avoit envoyés chez les Parthes, furent arrêtés par les lieutenants d'Antoine et conduits à Alexandrie. Antoine, instruit des particularités de leur mission, fit appeler les députés qui lui avoient été envoyés, et leur montra ceux qui avoient été arrêtés. Ils s'efforcèrent d'excuser un jeune homme, qui, au comble du malheur, craignant qu'Antoine ne voulût pas l'accueillir avec amitié, s'étoit vu forcé de tenter d'intéresser à son sort les plus implacables ennemis des Romains, et qui montreroit sur-le-champ, aussitôt qu'il connoîtroit les dispositions d'Antoine à son égard, qu'il n'avoit plus besoin d'employer d'autres expédients, ni de recourir à d'autres ressources. Antoine ajouta foi à cette déclaration, par l'effet de la candeur, de la ma-

CXXXVII. Cependant Furnius, à qui Antoine 219. avoit confié le gouvernement de l'Asie, avoit accueilli Pompée, qui étoit arrivé sans aucune apparence d'hostilité. Il n'étoit pas d'ailleurs en mesure d'arrêter sa marche; et d'un autre côté, il ne connoissoit point encore les intentions d'Antoine à son sujet. Mais quand il vit que Pompée faisoit manœuvrer ses troupes pour les exercer; il fit avancer quelques unes des forces qui étoient sous ses ordres. Il appela en diligence Æuobarbus, qui étoit à la tête d'un corps d'armée dans une province voisine, et fit venir Amyntas d'un autre côté. Ces forces s'étant réunies

gnanimité, de la générosité de son caractère.

Ans avec rapidité, Pompée fit ses plaintes à Furnius, Rome, que l'on regardat comme un ennemi celui qui avoit 719. envoyé des députés à Antoine, et qui attendoit leur réponse. Pendant qu'il faisoit tenir ce langage, il songeoit à profiter de la trahison d'un certain Curius attaché à Ænobarbus, pour s'emparer de ce dernier, espérant en faire un otage d'une grande importance dans l'intérêt de sa sûreté personnelle. Mais le complot ayant été découvert, Curius, convaince devant les Romains qui étoient présents, fut condamné à mort. Pompée, de son côté, fit égorger Théodore, un de ses affranchis, le seul à qui il eût confié son secret, pour le punir de l'avoir trahi. N'espérant plus de cacher ses projets aux yeux de Furnius, il s'empara par trahison de Lampsaque (7), où étoient beaucoup de vétérans d'Italie que César y avoit envoyés en colonie; et sur-le-champ, à force de largesses, il les enrôla à son service. Avec deux cents hommes de cavalerie, et trois légions d'infanterie qu'il avoit encore, il attaqua Cysique (8) par mer et par terre. Il fut repoussé de l'un et de l'autre côté, parcequ'il y avoit à Cysique quelques troupes d'Antoine, qui y gardoient les gladiateurs qu'Antoine y faisoit nourrir. Il rétrograda vers le port des Achéens (9), et fit des provisions de vivres.

CXXXVIII. Furnius, sans en venir aux mains avec lui, se tint continuellement campé dans son voisinage avec beaucoup de cavalerie, pour l'empêcher de faire ses approvisionnements, et de faire pratiquer les villes des environs. Pompée, n'ayant point de cavalerie, attaqua le camp de Furnius par

devant, et en même temps par derrière, avec des Ans troupes qui avoient fait un détour sans être aper- nome. cues. Furnius s'étoit mis en mouvement pour venir 719repousser Pompée. Mais son camp fut pris par ceux qui l'attaquèrent par les derrières. Pompée poursuivit Furnius qui prit la fuite, à travers champs, le loug du Scamandre (10), et lui tua beaucoup de monde; car les pluies avoient humecté les terres. Furnius se retira pour le moment avec les débris des troupes qu'il avoit sauvées, ne se sentant pas en état de lutter contre l'ennemi. Il attendit des renforts (11) de la Mysie, de la Propontide, et d'ailleurs. Les habitants du pays, réduits à la misère par l'excès des contributions, s'enrôloient volontiers sous les drapeaux de Pompée, entraînés principalement par l'opinion que leur donnoit de lui la victoire qu'il venoit de remporter au port des Achéens. Pompée, qui manquoit de cavalerie, et qui , par cette raison, éprouvoit de grandes diffficultés pour faire ses approvisionnements, fut informé qu'un escadron de cavalerie romaine, destiné à Antoine, venoit d'Athènes, d'où Octavie, qui y avoit passé l'hiver, le lui envoyoit. Sur-le-champ, il dépêcha quelques uns de ses affidés avec de l'or, pour aller corrompre cet escadron, et l'attirer dans son parti. Mais le propréteur qui commandoit pour Antoine dans la Macédoine fit arrêter ces émissaires, et distribuer à l'escadron l'or envoyé pour le corrompre.

CXXXIX. Cependant Pompée s'étant emparé de Nicée (12) et de Nicomédie (13), amassa beaucoup d'argent (14), et sa situation reçut, en peu de

Am temps, une amélioration considérable par d'heureux Rome succès auxquels il ne s'attendoit pas. De son côté, 719. Furnius, qui campoit assez près de lui, vit d'abord arriver de la Sicile, au commencement du printemps, les soixante-dix vaisseaux qui s'étoient conservés de ceux qu'Antoine avoit cédés à Octave contre Pompée; car, après son expédition de la Sicile, Octave les lui avoit renvoyés. En même temps, Titius arriva de la Syrie, avec autres cent vingt bâtiments, et beaucoup de troupes. Toutes ces forces allèrent débarquer à Proconnèse (15). Pompée, effrayé, brûla ses vaisseaux, et fit prendre les armes à tous ses matelots, dans l'espérance de mieux résister (16) sur terre aux forces réunies de l'ennemi. Cependant Cassius Parmésius (17), Nasidius, Saturnius, Thermus, Antistius, et tous les autres amis de marque qui restoient encore à Pompée, ainsi que Fannius, le plus recommandable de tous, et Libon son propre beau-père, désespérèrent de lui lorsqu'ils le virent persister à faire la guerre à un ennemi qui avoit des forces supérieures, et cela quoique Titius, à qui Antoine avoit donné les ordres le concernant, fût arrivé; en conséquence, ayant traité pour leur propre compte, avec Titius, ils passèrent dans le parti d'Antoine.

CXL. Abandonné de tous ses amis, Pompée gagna l'intérieur des terres, se dirigeant vers la Bithynic. On disoit que c'étoit dans l'Arménic qu'il se hâtoit de se rendre. Il décampa la nuit secrètement. Furnius et Titius, et Amyntas avec eux, se mirent à ses trousses; et l'ayant atteint sur le soir, après une DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. XIV.

marche forcée, ils campèrent chacun vis-à-vis de Am lui, sur une éminence, sans faire ni fossé ni retranchement, à cause de la nuit qui s'approchoit, et de 719. la fatigue qu'ils avoient éprouvée. Tandis qu'ils étoient dans cette situation, Pompée leur tomba dessus durant la nuit avec trois mille de ses fantassins, et leur tua beaucoup de monde pendant qu'ils étoient couchés, ou qu'ils s'élançoient de leurs lits. Les troupes d'Antoine prirent honteusement la fuite sans s'habiller, et il paroit que, si Pompée avoit donné avec tout son monde dans cette circonstance, ou qu'il cût rendu l'action générale pendant la fuite de l'ennemi, il l'auroit complètement battu. Mais, poussé à sa ruine par son mauvais génie (18), il ne sut pas profiter de cet avantage; et il n'en tira d'autre parti que de continuer à s'enfoncer plus avant dans l'intérieur des terres, Furnius, Titius et Amyntas ayant opéré leur jonction continuèrent à le suivre, età lui couper les vivres, au point que, se voyant en danger de périr de faim, il songea à entrer en pourparler avec Furnius (19), qui avoit été l'ami du grand Pompée, qui étoit supérieur en autorité aux deux autres, et dont la moralité lui inspiroit plus de

CXLI. Ils convincent d'un rendez-vous sur les bords d'une rivière (20). Pompée dit à Furnius qu'il avoit commencé par envoyer des ambassadeurs à Antoine; il ajouta que, dans cet intervalle, ayant manqué de vivres, et n'ayant reçu de la part de ses lieutenants aucun secours pour s'en procurer, il avoit été forcé de prendre la voie des armes. « Si c'est, continua-

confiance.

Ans « t-il, de l'ordre d'Antoine que vous me faites la Rome « guerre, Antoine ne connoît pas ses véritables in-719. « térêts, il ne prévoit pas la guerre qu'on lui prépa-« re(21). Si au contraire vous agissez contre moi avant « que d'avoir reçu vos instructions, jevous supplie, « je vous conjure d'attendre le retour de mes en-« vovés, ou saisissez-moi tout à l'heure, et faites-moi « conduire vers lui. C'est d'ailleurs, Furnius, entre « vos mains uniquement que je prétends me remettre; « je vous demande pour toute condition que vous « me fassiez amener à Antoine, sans qu'il m'arrive « aucun mal. » Tel fut le discours de Pompée. Il se conficit pleinement à Antoine, à la bonté naturelle de son caractère. Il ne craignoit que les intermédiaires. Mais Furnius lui répondit : « Si votre inten-« tion avoit été de vous soumettre à Antoine, vous « vous seriez rendu auprès de lui des votre arrivée « en Asie, ou bien vous auriez attendu à Mitylène « de ses nouvelles. Mais, dans tout ce que vous avez « fait, vous n'avez montré que des projets hostiles. « A quoi bou cu rappeler le détail, lorsque j'en suis « si bien informé? Si vous vous repentez actuellement « de votre conduite, il ne faut pas que vous deve-« niez un instrument de discorde entre nous qui « commandons les troupes d'Antoine. Remettez-« vous entre les mains de Titius, car c'est à lui « qu'Antoine a donné les ordres qui vous concer-« nent. La foi que vous sollicitez, c'est à Titius que « vous devez en adresser la demande; car il a reçu « ordre d'Antoine de vous mettre à mort, si vous « lui faites la guerre, et de vous envoyer vers lui DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. XIV.

« d'une manière honorable, si vous vous livrez à lui Ans « avec confiance. »

CXLII. Pompée en vouloit à Titius. Il étoit irrité 719.

de l'ingratitude qu'il lui montroit de s'être chargé de le combattre ; car, l'ayant fait prisonnier de guerre dans une circonstance, il lui avoit sauvé la vie (22). Outre ce motif, il regardoit comme une ignominie de se mettre, lui, Pompée, entre les mains de Titius, homme d'une extraction peu illustre. Il n'avoit pas d'ailleurs en lui une grande confiance. Il se défioit de sa probité, et il savoit que Titius avoit contre lui une vieille rancune antérieure à l'époque où il l'avoit sauvé. Il déclara donc encore une fois à Furnius qu'il se remettoit entre ses mains, et l'invita à se charger de lui. Mais Furnius persévéra dans son refus, et Pompée lui dit alors qu'il se remettroit entre les mains d'Amyntas. Furnius lui fit observer qu'Amyntas n'accepteroit point cette proposition, ce qui scroit de sa part une insulte envers celui des lieutenants d'Antoine porteur de ses ordres, et là -dessus ils se séparèrent. Furnius s'attendoit que, pressé par la détresse absolue où Pompée se trouvoit réduit, il viendroit le lendemain se livrer à Titius. Mais Pompée laissa allumer ses feux pendant la nuit, selon l'usage dans les camps; il laissa également marquer par le son des trompettes les différents intervalles de la nuit, ainsi qu'on le pratiquoit, et il sortit clandestinement de ses lignes à la tête de soldats propres à un coup de main, sans leur dire à euxmêmes où il alloit. Son intention étoit de gagner les rivages de la mer, et d'y aller brûler la flotte de TiAas tius. Peut-être y auroit-il réussi; mais Scaurus, qui de home passa comme transfuge dans le camp ennemi, an719 nonça son départ, et indiqua la route qu'il avoit 
prise. Il ignoroit d'ailleurs son projet. Sur-le-champ, 
Amyntas, à la tête de quinze cents chevaux, se mit 
aux trouses de Pompée qui n'avoit point de cavalerie. Lorsqu'Amyntas l'eut atteint, ses soldats l'abandonnèrent, les uns à la dérobée, les autres ouvertement. Demeuré seul, et craignant déjà ceux 
mêmes qui étoient attachés au service de sa personne, 
il se remit à discrétion au pouvoir d'Amyntas, après 
n'avoir pas voulu, sous des conditions quelconques, 
se remettre eutre les mains de Titus.

CXLIII. Ce fut ainsi que fut pris Sextus Pompée (23), le dernier des enfants de Pompée le grand. Son père et son frère l'avoient l'un et l'autre laissé encore enfant. Cette circonstance l'enveloppa longtemps d'une obscurité à la faveur de laquelle il fit le métier de pirate en Ibérie, jusqu'à ce que, s'étant fait connoître pour le fils de Pompée, beaucoup d'aventuriers vinrent se joindre à lui ; ce qui le mit en mesure de pirater ouvertement. Après la mort de César, il fit vigoureusement la guerre; il réunit de grandes forces; il eut des vaisseaux; il amassa de l'argent; il prit des îles; il se rendit complètement maître de la mer d'occident (24); il réduisit l'Italie à la famine, et obligea ses ennemis de traiter avec lui aux conditions qu'il voulut. Son premier titre de gloire fut d'avoir tendu une main secourable à toutes les victimes du triumvirat, à l'époque où Rome fut en proie aux proscriptions, et d'avoir sauvé un

DE LA RÉP. ROM. LIV. V, CHAP. XIV.

251 Aus

grand nombre d'illustres personnages qui lui de-Rome, voient, à cette époque-ci, d'être en paix dans leur 7'9patrie. A veuglépar son mauvais génie, il ne sut jamais prendre l'offensive contre ses ennemis, quoique la fortune lui présentât beaucoup d'occasions favorables. Il ne sut que songer à se défendre. Après tous ces évènements, il fiuit par être fait prisonnier.

CXLIV. Titius fit passer toutes ses troupes sous les drapeaux d'Antoine, et il le fit égorger luimême à Milet (25). Il étoit alors âgé de quarante ans. Titius donna l'ordre de sa mort, soit de son chef, par ressentiment de son ancienne injure, et par ingratitude du bienfait qu'il avoit ultérieurement recu, soit d'après les instructions qu'Antoine lui avoit adressées (26). Il est des auteurs qui prétendent que ces instructions furent données par Plancus (27), et non par Antoine. Ils pensent que Plancus étoit investi du commandement général en Asie, et qu'il étoit autorisé, dans les affaires urgentes, à se servir, en donnant les ordres, du nom même d'Antoinc, et deson cachet. D'autres pensent que Plancus ne signa du nom d'Antoine que du consentement de ce dernier, qu'une certaine pudeur empêcha de signer lui-même, par égard pour le nom de Pompée, et par égard pour Cléopâtre, qui avoit de la bienveillance pour Sextus, à la considération du grand Pompée son père. D'autres croient que Plancus, instruit de l'intérêt que la rcine d'Égypte portoit au fils de Pompée, prit sur lui de donner l'ordre de sa mort, dans la vue d'empêcher que Pompée et Cléopâtre, de concert avec lui, n'entretinssent entre Octave 252 HISTOIRE DES GUERRES CIVILES, etc.

Ans et Antoine des sujets de querelles et de dissen-

Rome sions (28).

719-

CXLV. Quoi qu'il en soit, telle fut la fin tragique de Sextus Pompée. Après sa mort (20), Antoine entreprit une nouvelle expédition en Arménie. Octave, de son côté, marcha contre les peuples de l'Illyrie, qui infestoient les côtes de l'Italie de leurs brigandages; peuples dont les uns n'avoient jamais encore été soumis aux Romains, et dont les autres avoient secoué le joug au milieu du désordre des guerres civiles. Ces détails de la guerre d'Illyrie, je n'en ai pas une connoissance très exacte. Ils n'étoient pas non plus d'une étendue suffisante pour en faire un ouvrage à part. Il n'y avoit pas lieu, d'un autre côté, à les placer ailleurs. J'ai donc cru devoir les réunir antérieurement dans la période qui les embrasse depuis le commencement jusqu'à la fin (30). ct les joindre, comme je l'ai déjà fait (31), aux détails dans lesquels je suis entré touchant l'histoire de la Macédoine, limitrophe de l'Illyrie (32).

FIN DU CINQUIÈME ET DERXIER LIVE

#### NOTES.

(1) SELON Florus, cette fuite de Pompée étoit le second volume de celle de Xerxès après la bataille de Salamine. Non alia post Xerxem miserabilior fuga. Il parolt néanmoins que cet historien se trompe sur le nombre de vaisseaux qu'emmena Pompée. Il ne lui en donne que six ou sept. Cum sex septemve fugichat; au lieu qu'Appien lui en donne dix-sept, ainsi qu'on l'a déjà vu. Vid. Florum, lib. IV. c. 8. S'il faut même l'en croire, l'ompée étoit tellement accompagné par la terreur dans sa fuite, que pendant qu'il naviguoit , il ne laissa pas allumer sur son bord les trois flambeaux qui , dans la nuit, servoient à distinguer le vaisseau monté par le général en chef; extincto prætoriæ navis lumine, Ibidem. Dion Cassius confirme ce dernier fait; extincto igne quo naves prætoriæ reliquis prælucere solent. D'ailleurs ce promontoire de Lacinium étoit sur la côte orientale du pays des Bruttiens, presque en face de la petite île d'Ogygie. Les auteurs, et Strabon entre autres, parlent de ce temple de Junon et de ses richesses. Voy. Cellarius , liv. II , c. q , sect. IV , n. 652. Ce temple n'étoit qu'à six milles de l'ancienne Crotone, et il étoit en grande vénération, témoin ce passage du vingt-quatrième livre de Tite-Live . n. 3. Sex millia aberat ab urbe Crotone . nobile templum, urbe ipsa mobilius, Lacinia Junonis, sanctum omnibus circa populis. Au reste, c'est à cette Junon Lacinienne que se rapporte une inscription trouvée en 1783, à Policastro, dans le voisinage du lieu où étoit l'ancienne Pétilie, dont Nicolas Ignarra, chanoine de la cathédrale de Naples , a donné une explication aussi érudite que lumineuse. La petite lame d'airain sur laquelle cette inscription est tracée, on la conserve dans le Musée Borgia, à Velitri. Quid porrò dubitabimus, dit le savant Napolitain en question, quin beds hujus æneæ lamellæ in agro Petiliano propè Crotonem

eruderata, ipsam Junonem Lacinium, tanquam θεθε έπιχωρίου (Deam localem) designet?

- (2) Dans l'île de Lesbos. Il y passa l'hiver, selon Diou Cassins; et les Lesbiens, en considération de la mémoire de son illustre père, lui prodiguèrent tontes sortes de témoignages d'intérêt et d'affection. Liv. XLIX, n. 17.
- (3) On voit en effet ci-dessus, sect. CXXXV, dans le discours des députés de Pompée à Antoine, que Pompée avoit amené avec lui des troupes de la Sicile. C'est donc à tort que l'interprète latin a traduit socios navales, et Desmares son armée navale.
- (4) Tel est le sens que l'ai cru devoir donner ici au verbe χηματίζει». Appien l'a employé, comme on voit, dans la forme active, iλδεύσι βι τοι στέσει το γραμάτιζει, et lui a bien assigné l'acception que nous avons notée ci-dessus, pour cette forme, sur la foi du scholiaste d'Aristophane. Voy. liv. III, c. 3, n. 6.
  - (5) Voyez ci-dessus, note 3.
- (6) L'expression du texte µxijsar iscarà semble supposer que l'orateur de cette députation présenta Pompée à Antoine comme le chef d'un parti qui avoit eucore quelque importance. La vérité est, copendant, qu'il ne restoit alors à Pompée que son nom, et que d'ailleurs les preuves d'incapacité militaire qu'il avoit données avoient détruit tout l'avantage qu'il en auroit doi natveslement tirer.
- (7) Cétoit une ville célèbre dans la Mysie. Elle produisoit beaucoup de vin. Cornélius Népos et Diodore de Sicile rapportent qu'Artaxerxès fit cadeau de cette ville à Thémistocle, at indè vinum sumeret. Voy. Cellarius, liv. III, c. 3, n. 12.
- (8) Elle faisoit comme Lampsaque, partie de la Mysie; mais elle étoit dans une lle de la Propontide, anciennement séparée du continent; mais Alexandre construisit deux ponts qui I'p réunirent. Florus a fait un grand éloge de cette cité: Cyticum, nobilis civitas, arce, mænibus, portu, turri-

busque marmoreis, Asiaticæ plagæ ora illustrat. Lib. III, cap. 5.

(9) Voici ce qu'en dit Pline l'ancien, liv. V, chap. 30. In promontorio quonddm Signeum oppidum; dein Portus Achtevorum in quem influit Nanthus Simoenti junctus, stargnumque pritis Jaciens Paluscamander. L'embouchure du Xanthus fixe, d'une manière assez précise, la situation de cette ville, sur les côtes de la Propontide.

(10) Tout le monde sait que c'est un fleuve qui joue un rôle dans l'Iliade.

(1) L'original est évidemment altéré en cet endroit. Musgrave et Schweighæuser s'en sont aperçus sans y suppléer par aucune conjecture. Candidus a traduit, id cum in Mysiis, Propontide ac aliis finitimis in locis vulgaretur, et Pon ne devine pas ce qu'il peut avoir lu dans son texte pour le rendre aiusi. Geslen a traduit, càmque supplementum acciperent é Mysid, Propontide, cœetrisque locis. Le crois avoir donné au passage un sens encore plus naturel.

(12) Nicée étoit la capitale de la Bithynie, dans le voisinage du lac Ascanium. Il paroît que ce furent les successeurs d'Alexandre qui en jetèrent les fondements, et qui l'agrandirent. Elle a joué un grand rôle dans l'histoire ecclésiastique, pour avoir été le siège de quelques conclier. Voyer son article dans Cellarius, liv. III, c. 8, n. 32.

(13) Elle étoit également dans la Bithynie. Voy. Cellarius, liv. III, c. 8, n. 7.

(14) Εχρηματίζετο λαμπρώς. Le verbe χρηματίζει θαι est là au moyen. Voyez ci-dessus, note 4, et liv. III, c. 3, n. 6, et ci-dessus, note 4.

(15) Cétoit une ville dans une ile dan même nom, que tous les géographes de l'antiquité placent dans la Propontide, tout près de Cyxique. Ptolémée est le seul qui la dies située sur les côtes de Thrace. C'est une erreur de sa part. Pline l'ancien, Scylax et Strabon l'out unanimement placée sur la côte d'Asie, en avant de Cyxique. Il parôt constant, d'ailleurs, qu'il y avoit deux lles de ce nom très roisines

---

Pune de l'autre, mais qu'il n'en est resté qu'une, soit que l'autre par le laps du temps se soit jointe, ou à ax soinie, ou au continent. Il parolt également qu'elle devint fameus par ses carrières de marbre. Elle fruit a patrie d'Aristés, ce célèbre jongleur dont a parlé Héaychius de Miet. Voys les notes de Meuraius sur ce personnage, dans son édition de cet auteur grec.

(16) Le texte porte avvereuéreue, à l'accusait pluriel, erreur que Schweighæuser a judicieusement relevée en proposant de lire evvereuéres, au nominatif singulier, qui se rapporte à Pompée, et en sous-entendant rais exactier. Le verbe evueqésceles avec le datif, s'emploie en effet pour combattre contre quelqu'un, en venir aux mains avec

quelqu'un.

(17) Ce Cassius Parmésius est le même que celui que Suétone, au commencement de la vie d'Octave, nomme Cassius Parmensis. C'étoit un homme de lettres, auteur de quelques tragédies. Il avoit embrassé le parti de Cassius et de Brutus. Après la bataille de Philippes, il a rectira surprès de Pompée, et de là à Athènes, où il fut égorgé par ordre d'Octave; témoin Valère Maxime, et le, 1, 2, 1, 7, 7, 7. Ce fut ainsi que se venges le triumvir d'une assez mauvaise plaianterie que Cassius Parmensis s'étoit permise sur an génadogie, dans une lettre adressée à quelqu'un de ses units plaisanterie que Suétone nous a conservée à l'endroit cité. Voyez ci-dessus, note 1, chap. 1.

(18) Θεοῦ βλάπτοττος. C'est la même expression dont Appien s'est servi au livre II, touchant la catastrophe pro-

chaine du grand Pompée.

(19) Dion Cassius prétend que ce fut avec Titus qu'il entra en négociation, dans l'espérance d'en obtenir des conditions avantageuses en considération du service qu'il lui avoir rendu autrefois (V. ci-dessus, p. 125, note 15.) et que Titius lui fit dire qu'avant tout œuvre, il falloit qu'il lu livrat ses troupes et ses vaisseaux. Pacem per legatos petiti tpem q'us impetrandæ in beneficio quo Titium ipse quondam ef-

fecerat, positam habens. Titius pacem se ei nisi navibus et copiis omnibus sibi traditis concessurum negavit. Lib. XLIX, n. 18.

- (20) Le texte porte συταμὸτ δ' ἐν μένφ λαζὸν, qui veut dire à la lettre, ayant mis une rivière entre Furnius et lui. L'interprète latin a traduit avec élégance, stans igitur in ripd interlabentis fluvii.
- (a) Desmarea a traduit, la guerre qu'il a sur les bras. Cest un contre-san. To irân-ya πόριμα, για util die la guerre immiuente, imminens sibi bellum, comme l'a rendu l'interprète latin. Cest comme l'expression πε ἐπτού-nε ἰμβρατ, qui signifie, le jour qui vient, le londemain. Nous allons trouver tout à l'heure, ἐε πὶν ἐπιούσαν ἰμβρατ. Sect. suivante.
  - (22) Voyez ci-dessus, chap. 7, note 15.
- (23) Ce fut en Phrygie, dans le voisinage de la ville de Midaium que Pompée fut fait prisonnier. Dion Cassius s'en explique bien clairement. Quem (Pompeium) insecuti Furnius ac Titius , Midaii (Phrygiæ oppidum hoc est) deprehenderunt, circumdatumque in suam potestatem vivum redegerunt. Jusque-là, comme on voit, il n'est question que de la prise de Pompée. Quant au lieu où Titius le fit ultérieurement égorger , Dion Cassius n'en dit rien. C'est donc à tort que, sur ces mots de Paterculus d Titio jugulatus est , le docte Schegkius s'est demandé si c'étoit à Midaïum qu'il cût été égorgé, ainsi que le rapporte Dion. on bien à Milet, ainsi que le rapportent Florus et Appien, Phrygice in oppido Midaio , ut Dio , an Mileti , ut Florus et Appianus? Schegkius a supposé que parceque Dion avoit dit que c'étoit à Midaïum, en Phrygie, que Pompée avoit été pris, il avoit dit par cela même, que c'étoit dans cette ville qu'il avoit reçu la mort; mais c'étoit de la part de ce docte annotateur, prêter à Dion un langage qu'il n'a pas tenu. Cependant cette méprise a attiré à Dion, de la part de Vossius, un reproche injuste, comme on va le voir. Dubipat Schegkius accideritne id Phrygics in oppido Midaio,

ut ait Dio, an Mileti, ut Florus et Appianus asserant. Mihi errasse Dionem certum est. De Mileto enin testatur scriptor ejustem propennodan temporis atque omni exceptione major. Strabo. Geog. lib. III, Voss. Il n'est done plus permis de douter que ce ne soit à Milet que fut immolé le dernier des fils du grand Pompée.

(24) Desmares dit qu'il fut créé amiral de la mer occidentale. Ce n'est pas le sens du texte. Maris occidentalis imperio potitus. Le voilà.
(25) S'il faut en croire Dion Cassius, Antoine ordonna à

Titius, per une première lettre, de faire égorger Pompée; mais cet ordre fut révoqué par une lettre postérieure. Titius, n'avant recu la première lettre qu'après la seconde, exécuta l'ordre que la première renfermoit. Si cela est vrai, il est évident que Titius, en faisant donner la mort à Pompée, ne consulta que son animosité personnelle, ct commit un acte d'atrocité; car le moyen d'imaginer qu'Antoine n'eût pas daté ses deux lettres; et que celle qui portoit l'ordre de laisser la vie à Pompée ne sit pas mention de celle qui ordonnoit de la lui ôter. Paterculus remarque que le peuple romain, qui ne cessoit de conserver son affection pour Pompée, garda une si longue raucune à Titius, le bourreau du dernier de ses enfants , que , lorsque long-temps après , il fit célébrer à Rome des jeux publics dans le théâtre de Pompée, il s'éleva contre lui des clameurs si véhémentes et si universelles, qu'il fut obligé de disparoître et d'aller cacher son ignominie. Dum inter ducem et supplicem tumultuatur. et nunc dignitatem retinet nunc vitam precatur, à Titio jugulatus est, cui in tantum duravit hoc facinore contractum odium, ut mox ludos in theatro Pompeii faciens, execratione populi spectaculo quod præbebat pelleretur. Lib. II , c. 79.

(26) Voyez la précédente note.

(27) Plancus étoit l'oncle de Titius. On le verra plus bas dans une note sur l'extrait de Plutarque. C'est Parterculus qui mous l'apprend. Liv. II, n. 83.

Digitized by Con

(48) Le texto est évidenment altéré dans ce passage. Schweighœuser a judiciousoment remarqué quo ce mots μè τès airists hèb Πεμπίες no vouloient rien dire. En conséquence, il a effacé le verbe hèb qui brouille le sens, et a présenté une leçon parfaitement correcte, que je me suis fait un devoir de auivre; quonafáusses, μè τès airies arrasies καὶ Καίσερε Πομπίες καὶ Καιστρα συσεργούσα ἀναθρίωμετε

(29) Une particularité que Dion Cassius nous donne lieu de remarquer, c'est que Sextus Pompée mourut sous le consulat de L. Cornificius, et d'un autre citoven romain de même nom que lui , et qu'on ne trouve mentionné qu'à cette occasion. Ita Sextus Pompeius mortuus est , L. Cornificio , et Sexto alio quodam Pompeio consulibus. C'étoit l'an de Rome 719. Au surplus, Octave eut tant de joie qu'Antoine l'eût délivre d'un concurrent aussi redoutable par le nom qu'il portoit, et par les grands souvenirs qui y étoient attachés, qu'il fit célébrer, à cette occasion, ce qu'on appeloit des jeux équestres. Il porta l'impudeur jusqu'à décerner au triumvir, son collègue, des honneurs particuliers de à ce sujet. Il lui fit consacrer un char qu'on plaça auprès la tribune aux harangues. Il lui fit ériger des statues dans le temple de la Concorde. Il lui fit accorder le droit de donner dans ce temple un festin à sa femme et à ses enfants, prérogative qui lui avoit antérieurement été accordée à lui-même. Καὶ διὰ τουτο καὶ ὁ Καϊσαρ ἱπποδρομίαν τε ἐποίησε, καὶ τῷ Αντωνίω άρμα τε τρό του βήματος, καλ είκονας έν τῷ Ομονοείω Sornes, to te scousiar sur te të yuvaix) xal tois texpois sciaσθαι ένταυθα έγειν έδωκεν, ώσπερ ποτέ καὶ αυτώ έλήφιςο. Lib. XLIX, n. 8.

(30) Cepassage τοῦ χρένου καθ' ὅν ἐλάφθησαν συναγόντος αὐτὰ ἐς τάλος α exercé la critique et la sagncité de Schweighæuser. Il renvoie à la longue note qu'il a faite pour fixer la véritable lecon.

(31) Si Desmares avoit senti la force et le sens du verbe προαγαγρά μαι, il n'auroit pas traduit, et alors nous en fe-

may control Calmin

rons un sommaire. Il auroit vu que ce qu'il mettoit au futur devoit être mis au passé.

(33) Appien a suivi, à cet égard, la marche qu'il avoit adoptée au sujet de la Numidie dont il a fondu l'histoire dans celle de Carthage, ainsi qu'au sujet de la Sardaigne, de Cypre et des autres îles dont il a accolé l'histoire à celle de la Sicile.

DIN DES NOTES DU CINQUIÈME ET DERNIER LIVRE.

Digitize | Carrell

## EXTRAIT

# DE PLUTARQUE \*.

## VIE D'ANTOINE.

#### CHAPITR'E I.

LXVIII. Octavie s'embarque pour aller joindre Antoine. XXIX. Artifices et manège de Cléopdtre pour enchaîner Antoine plus que jamais. LXX. La conduite d'Antoine envers Octavie son épouse le rend odieux aux Romains. LXXI. Antoine distribue des royaumes à Cléopdre et à ses enfants. LXXII. Commencement de rupture entre Antoine et Octave. LXXIII. Antoine part pour la guerre, menant Cléopdre avec lui. LXXIV. Leur conduite à Samos. LXXV. Faute que fait Antoine, en donnant à Octave le temps de se préparer à la guerre. LXXVI. Plaintes répandues contre Antoine; plusieurs de ses amis l'abandonnent. LXXVII. Présages funestes contre Antoine.

LXVIII. OCTAVIE avoit formé le projet de s'em- Ans barquer pour aller joindre Antoine (1). Octave fut Rome. d'avis de ce voyage, moins, à ce qu'on prétend, par 722.

<sup>\*</sup> Voyez la préface, à l'alinéa qui commence par ces mots : « Seystel « a fait deux choses qui m'ont paru bien. »

## 262 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Ans complaisance pour sa sœur, qu'afin de trouver dans les Rome, mépris, dans les injures dont elle seroit l'objet, une 722. spécieuse raison de prendre les armes contre celui qui partageoit avec lui le pouvoir suprême. Octavie, en effet, ne faisoit que d'arriver à Athènes, lorsqu'elle recut un message d'Antoine qui lui enjoignoit de l'attendre là, en lui annoncant qu'il se mettoit en marche pour son expédition en Arménie (2). Cet ordre donna du chagrin à Octavie. Elle ne s'en dissimula point les motifs; et néanmoins elle écrivit à Antoine pour lui demander à quel endroit il vouloit qu'elle lui envoyât ce qu'elle avoit apporté pour lui. Elle avoit apporté (3) en effet beaucoup d'habits pour ses troupes, beaucoup d'argent pour lui, beauconp de présents pour ses amis et pour ses principaux officiers. Elle avoit amené en outre beaucoup de chevaux, et denx mille hommes de troupes d'élite, distribués en cohortes prétoriennes et richement armés.

LXIX. Niger, ami d'Antoine, fut chargé par Octavie (4) de la lettre destinée à l'instruire de tout cela; et cet envoyé ajouta de son chef, sur le compte d'Octavie, des éloges qu'elle méritoit, et qui étoient ahalogues aux circonstances. Cependant Cléopâtre, informée qu'Octavie venoit lui disputer sa conquête (5), et craignant qu'à la faveur du respect qu'elle inspiroit par la pureté de ses mœuirs, et de Tascendant que lui donnoit l'autorité de son frère, elle ne parvint facilement à faire repasser Antoine sous son jong et dans ses bras, et que, supérieure à toutes ses coquetteries, elle ne reprit entièrement toutes ses coquetteries, elle ne reprit entièrement

#### VIE D'ANTOINE. CHAP. I. 263

l'empire sur son époux, elle feignit d'être elle-même 435 éperdument amoureuse d'Antoine, et chercha à se Rome. donner un air de langueur et de maladie, en pré- 722nant sur ses aliments. Lorsque Antoine arrivoit chez elle, elle faisoit semblant d'en être tout étonnée (6): lorsqu'il s'en alloit, elle paroissoit être dans l'abattement et prête à périr de douleur. Elle faisoit souvent ses dispositions pour qu'Antoine la surprît en larmes, et tout à coup elle faisoit disparoître ou cachoit ses pleurs, comme si elle cut voulu lui en dérober la vue. Ce petit manège de coquetterie de la part de Cléopâtre avoit lieu au moment où Antoine étoit sur le point de partir de Syrie, pour aller joindre le roi des Mèdes (7). Les flatteurs d'Antoine, qui étoient dans les intérêts de Cléopatre, lui reprochoient (8) sa dureté, son insensibilité, son défaut d'égards pour une femme qu'il alloit abandonner, quoiqu'elle concentrâten luiseul toutes ses espérances comme toutes ses affections. Ils ajoutoient qu'Octavie ne lui avoit été donnée en mariage par son frère que dans le besoin de ses intérêts personnels, et que néanmoins elle avoit l'honneur de porter le nom de sa semme; tandis que Cléopatre, reine de tant de peuples, n'avoit que le nom de sa maîtresse (9); nom qu'elle s'abstenoit de dédaigner et de repousser, tant qu'il lui étoit permis de jouir de la vue de celui qu'elle aimoit, et de vivre avec lui ; nom gu'elle ne sauroit perdre qu'avec la vie.

LXX. Ces discours finirent par amollir Antoine, par l'efféminer au point que, dans la crainte que Cleopatre ne se hatat de se laisser mourir, il prit le

## EXTRAIT DE PLUTARQUE

Ans parti de retourner à Alexandrie, et de différer jusqu'au Rome, printemps suivant son expédition avec les Mèdes con-722. tre les Parthes, quoiqu'il fût informé que ces derniers étoient en pleine insurrection. Cependant , s'étant depuis mis en campagne contre ce peuple, il renouvela son alliance avec le roi des Mèdes; il régla (10) et arrêta le mariage d'un des fils de Cléopâtre avec une fille encore jeune de ce roi; et cela fait, il s'en retourna (11), déjà décidé (12) à la guerre civile (13). Octavie étoit alors de retour à Rome. Octave, qui regardoit comme un outrage la conduite d'Antoine à son égard, ordonna à sa sœur de se retirer dans sa propre maison, et de vivre dans son particulier. Octavie répondit qu'elle n'abaudonneroit point la maison de son mari. Elle exhorta même son frère à ne pas se mêler de ce qui la concernoit personnellement, à moins qu'il n'eût d'autres raisons pour courir aux armes contre Antoine. Elle lui fit observer combien il seroit inconvenant d'entendre dire que les deux chefs (14) du peuple romain l'eussent replongé dans les horreurs d'une guerre civile; celuici, par l'effet de sa passion pour une femme, et celui-là en épousant la jalouse querelle d'une autre. Ce ne fut pas seulement par ses discours qu'Octavie manifesta ces sentiments; ce fut encore plus par sa conduite. Elle continua d'habiter la maison d'Antoine, tout comme s'il eut été auprès d'elle en personne. On la vit traiter avec les mêmes soins et les mêmes sollicitudes, faire paroître avec le même honneur dans le monde les enfants qu'elle avoit eus d'Antoine, et ceux qu'Antoine avoit eus de Ful-

#### VIE D'ANTOINE, CHAP, I.

vie. Les amis de son époux qui venoient à Rome Autopour y demander des magistratures, ou pour d'au-Rome. Les affaires, elle leur faisoit un bon accueil, et les 722- aidoit même de son crédit auprès de son frère (15). Par ces procédés, Octavie fit beaucoup de mal à Antoine, contre son intention. L'iniquité de sa conduite envers une épouse aussi respectable le rendoit odicux. Ce qu'il s'étoit permis d'ailleurs à Alexandrie, au sujet de ses enfants, avoit soulevé contre lui l'indignation publique. On avoit envisagé ce qu'il avoit fait à cet égard à Alexandrie, comme un véritable jeu de théâtre (16), où il avoit manifesté autant d'arrogance que de mépris pour le peuple romain.

LXXI. Il avoit fait remplir, en effet, un gymnase d'une vile multitude. Sur une estrade d'argent, il avoit fait élever deux trônes d'or (17), un pour lui et un autre pour Cléopâtre. Il en avoit fait placer d'autres plus bas ponr ses enfants (18). Là il avoit commencé par proclamer Cléopâtre reine d'Égypte, de Cypre, de la Libye et de la Cœlésyrie. Il lui avoit adjoint Césarion (19), un de ses fils, qu'il paroissoit qu'elle avoit eu de César, de qui elle étoit restée enceinte. Il avoit proclamé ensuite rois des rois les deux fils qu'il avoit cus lui-même de Cléopâtre; il avoit assigné à Alexandre l'Arménie, la Médie, et le pays des Parthes lorsque ce dernier peuple auroit subi le joug. Il avoit assigné à Ptolémée la Phénicie, la Syrie et la Cilicie. En même temps, il avoit fait apporter pour son fils Alexandre un costume mède, avec une tiare et une aigrette:

## 266 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

And de droite (20); et pour son fils Ptolémée des brodenome, quins, une chlamyde et une coiffure entourée d'un

232. diadème (21). Le dernier de ces costumes étoit celui
des rois qui avoient succèdé à Alexandre; et le premier celui des rois de la Médie et de l'Armédie.

Alexandre et Ptolémée ayant embrassé leurs parents, une garde composée d'Arméniens s'étoit
placée autour d'Alexandre, et une garde formée de

Macédoniens autour de Ptolémée. Dès-lors Cléopàtre avoit commencé, et elle avoit continué depuis
de ne paroitre en public que revêtue d'un mauteau
sacré, à l'instar de celui d'Isis (22), s'ingérant de
jouer cette dérsse dans toutes ses fonctions (25).

LXXII. Octave avoit reudu compte de tous ces détails au Sénat (24). Il en avoit souvent entretenu le peuple sur le ton de l'accusation, et il avoit ainsi excité son indignation contre Antoine. De son côté, Antoine envoya quelques amis à Rome pour user de récrimination contre Octave, et ce fut sur des choses d'une assez haute importance. Il le fit accuser d'abord d'avoir chassé Pompée de la Sicile, et de ne lui avoir cédé aucune portion de cette province; ensuite de lui avoir emprunté des vaisseaux pour cette expédition, et de ne les lui avoir pas rendas; en troisième lieu, d'avoir dépouillé Lépidus du triumvirat qu'il partageoit avec eux, de lui avoir ôté toute autorité, et d'avoir retenu le commandement des troupes et des provinces qui composoient le lot de ce dernier, aiusi que l'administration des deniers publics qui formoient son apanage; sur-tout d'avoir distribué presque toute l'Italie en colonies

à ses propres troupes, sans rien réserver pour celles du d'Antoine (26). Octave répondit à tous ces chés gon-d'accusation, qu'il n'avoit dépondité Lépidus du 722-triumvirat que pour le punir de ses insolentes prétentions (26); qu'il féroit part à Antoine de ce qu'il avoit ajouté à son lot en faisant la guerre, lorsqu'Antoine, de son côté, lui féroit part de l'Arménie; et que les soldats d'Antoine n'avoient plus aucun droit sur l'Italie, depuis qu'ils avoient la Médie et le pays des Parthes, conquête dont ils avoient honorablement augmenté l'empire romain, en combattant avec courage sous les ordres de leur chef (27).

LXXIII. Antoine étoit en Arménie lorsqu'on lui rendit compte de ces réponses d'Octave (28). Surle-champ, il envoya ordre à Canidius de se mettre à la tête de seize légions, et de se porter sur les rivages de la mer. De son côté, il se rendit à Éphèse, accompagné de Cléopâtre. Il y fit venir de toutes parts ses vaisseaux, au nombre de huit cents, y compris les vaisseaux de transport. Cléopâtre lui avoit fourni le quart de ses forces. Il ramassa vingt mille talents (20), et forma des magasias qu'il remplit de provisions de vivres pour ses deux armées de terre et de mer. Par le conseil de Domitius et de quelques autres amis (30), Autoine ordonna à Cléopâtre de s'embarquer pour l'Egypte, et d'aller y attendre les résultats de la guerre. Mais cette reine, qui craignit de nouveau qu'Antoine ne se rapprochât d'Octave par l'intermédiaire d'Octavie, gagna Canidius à force d'argent, et l'engagea à parler pour

## 268 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

LXXIV. Antoine ayant donc réuni toutes ses forces, fit voile avec Cléopâtre pour Samos, où ils se livrèrent aux plaisirs. Car de même qu'il avoit fait donner ordre à tous les rois, princes et tétrarques, à tous les peuples et à toutes les cités, depuis la Syrie, le Palus-Méotide et l'Arménie jusqu'à l'Illyrie (33), d'envoyer ou d'amener avec eux des munitions de guerre de tout genre; de même il avoit fait ordonner à tous les genres d'histrions employés dans les fêtes de Baechus, de se rendre à Samos. Ce fut ainsi que, tandis que l'univers presque entier étoit dans le deuil et dans les alarmes, cette île seule ne fit que retentir pendant plusieurs jours du son des instruments de musique, et des accents des chanteurs. Les théâtres y furent continuellement occupés de représentations dramatiques, de concerts, de dan-

260

ses, dont les acteurs disputoient de talent à l'envi Ans les uns des autres. Chaque ville se fit un point Rome. honneur d'envoyer un bœuf pour concourir aux 722. sacrifices. Les rois s'efforçoient de se surpasser réciproquement par leurs festins splendides et par la magnificence de leurs présents; de manière qu'on disoit communément, Que fera-t-on après la victoire et dans les jours de triomphe, puisqu'on déploie tant de luxe lorsqu'on ne fait encore que se préparer à la guerre? A la fin de toutes ccs fêtcs (34), Antoinc assigna Priène pour rendez-vous commun à tous ces histrions (35) pendant la guerre (36). Quant à lui, il se rendit à Athènes, où il se plongea encore dans les jouissances et dans les spectacles (37). Cependant Cléopâtre, jalouse de la considération dont Octavie avoit joui dans cette cité (et en effet Octavie s'étoit singulièrement concilié l'affection des Athéniens), travailla à s'attircr la bienveillance du peuple par beaucoup de largesses. Les Athéniens, en conséquence, lui votèrent solennellement des honneurs. Ils envoyèrent des députés lui porter le décret dans sa maison, et Antoine fut compris dans la députation, en sa qualité de citoyen d'Athènes. Arrivé en présence de Cléopâtre, il la harangua au nom du peuple athénien. Sur ces entresaites, il fit partir pour Rome quelqu'un de ses affidés, chargé de chasser Octavie de sa maison (38). On rapporte qu'elle en sortit emmenant avec elle tous les enfants d'Autoine, à l'exception de l'aîné de ceux qu'il avoit eus de Fulvie, qui étoit alors auprès de son père. On rapporte aussi qu'elle en sortit toute

## EXTRAIT DE PLUTAROUE.

Au en larmes, et très affligée de paroître ainsi être une de Rome. des causes qui alloient allumer la guerre. Les Ro722 mains déploroient moins le sort d'Octavie que celui d'Antoine, ceux sur-tout qui, ayant vu Cléopâtre, savoient qu'elle ne l'emportoit sur Octavie, ni en

723. jeunesse, ni en beauté. LXXV. Cependant Octave, informé de la célérité et de l'immensité des préparatifs d'Autoine, fut effrayé de se voir réduit à la nécessité de combattre durant le cours de cet été-là même. Il manquoit en effet de beaucoup de choses, et les contributions qu'il étoit obligé de lever excitoient d'éuormes mécontentements : ear les uns étoient forcés de contribuer du quart de leur revenu; les autres, ceux qui étoient de race d'affranchis, étoient imposés dans la proportion du huitième de leurs propriétés. De là beaucoup de clameurs contre Octave, beaucoup de mouvements séditieux de toutes parts en Italie (39). Cette critique situation d'Octave a fait regarder comme une des plus grandes fautes, de la part d'Antoine, d'avoir traîné la guerre en longueur. Il donna le temps à son ennemi de se mettre en mesure, et de calmer la fermentation qui agitoit l'Italie. Car pendant qu'on imposoit les contributions, les esprits s'exaspéroient; mais les contributions une fois payées, toute fermentation disparut (10).

LXXVI. D'un autre côté, Titins (41) et Plancus (42), amis d'Antoine, tous deux hommes consulaires, que Cléopâtre affectoit d'humilier parcequ'ils s'étoient montrés les plus opposés au désir qu'elle avoit de suivre Antoine à la guerre, prirent la fuite et se rendirent auprès d'Octave. Ils lui révélèrent les dispositions du testament d'Antoine, Rome. dont ils avoient connoissance. Ce testament étoit 723. déposé entre les mains des vestales (43). Octave fit demander qu'on le lui remît entre les mains. Les vestales refusèrent de le livrer, et lui firent dire que s'il le vouloit, il pouvoit venir le prendre lui-même. Il vint le prendre en effet. Il commença par le lire en particulier, et marqua quelques dispositions qui lui présentoient d'heureux chefs d'accusation contre Antoine. Cela fait, il convoqua le sénat, et il lui fit la lecture du testament. Ce procédé d'Octave révolta beaucoup de sénateurs. Ils regardoient comme une indignité, comme une horreur (44), qu'un individu fût exposé à être accusé durant sa vie, à raison de ce qu'il vouloit qu'on exécutat après sa mort. Ce qu'Antoine avoit réglé au sujet de sa sépulture devint principalement le champ de bataille des accusations d'Octave. Antoine ordonnoit effectivement qu'après sa mort, quand bien même il mourroit à Rome, son corps fut solennellement et pompeusement promené autour du Forum, et ensuite en voyé à Cléopâtre à Alexandrie. Calvisius, ami particulier d'Octave ajouta, à la charge d'Antoine, des chefs d'accusation relatifs à sa conduite envers Cléopâtre : il lui reprocha d'avoir fait présent à cette reine de la bibliothèque de Pergame, qui étoit composée de deux cent mille volumes (45); de s'être une fois, au milieu d'un repas, en présence de beaucoup de monde, levé de table et de lui avoir touché les pieds (46), en conséquence de quelque conven-

## EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Ans tion ou de quelque gageure (47) qu'ils avoient faite Rome, ensemble; d'avoir soussert qu'à Ephèse les habitants 717. de cette cité, en sa présence, donnassent à Cléopâtre, en la saluant, le titre de souveraine. Il lui reprocha que souvent, pendant qu'il étoit assis sur son tribunal pour juger les affaires des rois et des tétrarques, on l'avoit vu recevoir des billets doux de Cléopâtre (48), et se mettre à les lire publiquement; qu'un jour entre autres , pendant que Furnius , un des Romains les plus éloquents, et les plus illustrés par les magistratures, plaidoit devant lui, ayant vu Cléopâtre traverser en litière la place publique où il rendoit la justice, il s'étoit aussitôt élancé de son siège, avoit abandonné ses fonctions, et accompagné Cléopâtre en demeurant appuyé contre sa litière. Mais la plupart de ces faits parurent être autant de mensonges dans la bouche de Calvisius (49). Les amis d'Antoine se répandirent dans Rome, afin d'intéresser le peuple en sa faveur. L'un d'entre eux, nommé Géminius, fut dépêché vers lui pour le supplier de songer lui-même sérieusement à ses intérêts, et de prendre garde qu'on ne le dépouillat de toute autorité par les suffrages du peuple, et qu'on ne le fit déclarer ennemi de la patrie. Géminius s'embarqua pour la Grèce. Cléopâtre le regarda comme suspect; elle le soupçonna d'être dévoué à Octavie. A table, elle ne cessoit point de le harceler par de mauvaises plaisanteries; elle tâchoit de l'humilier par la place qu'elle lui faisoit assigner. Géminius supporta tout, dans l'attente d'un moment de tête-à-tête avec Antoine. Un jour qu'il fut sommé,

en plein repas, de déclarer quel étoit l'objet de Aus son message auprès d'Antoine ; il répondit : « Il y Rome. « a de la différence entre les discours d'un homme 723. « à jeun, et les discours d'un homme à table. Mais « une chose qu'on sait également, qu'on soit à jeun « ou à table, c'est que nos affaires en iroient beau-« coup mieux, sous tous les rapports, si l'on ren-« voyoit Cléopâtre en Égypte (50). » Antoine fut très choqué de ce propos; et Cléopâtre répondit à Géminius : « C'est à merveille, Géminius ; vous avez « avoué la vérité sans attendre que l'on vous mît à « la torture (51). » Peu de jours après, Géminius se retira et reprit le chemin de Rome. Les flatteurs de Cléopâtre forcèrent à prendre le même parti à beaucoup d'autres amis d'Antoine, qui ne pouvoient point supporter les sarcasmes et les persifflages que cette femme se permettoit contre eux pendant ses repas. De ce nombre furent Marcus Silanus, et Dellius l'historien (52). Ce dernier même rapporta qu'il avoit craint quelque attentat de la part de Cléopâtre, et que Glaucus son médecin l'avoit prévenu. Dellius avoit en effet piqué au vif Cléopâtre, en disant à table qu'on ne leur servoit à boire que du vinaigre, tandis que Sarmentus buvoit à Rome du vin de Falerne. Or, ce Sarmentus étoit le Ganymède d'Octave, un de ces mignons auxquels les Romains donnent le nom de Deliciae (53).

LXXVII. Octave ne se fut pas plutôt suffisamment mis en mesure, qu'il fit décréter la guerre contre Cléopâtre dans une assemblée du peuple,

3.

## 274 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Am et dépouiller en même temps Antoine d'un pouRouse. Voir dont il s'étoit démis pour en investir cette
733. femme (54). Octave dit à cette occasion qu'Antoine
étoit tellement subjugué par les enchantements de
Cléopâtre, qu'il n'étoit plus à lui-même. Il fit remarquer que les forces de cette reine n'étoient que sous
les ordres de l'eunuque Mardion et de Pothène; et il
ajouta que c'étoit par les mains d'Ira sa coiffeuse, et
de Charmion sa femme de chambre, que passoient,
sous le nom d'Antoine, les plus importantes affaires
du peupleromain (35). Voic les pronostics qui eurent
lieu, dit-on, sur les évènements de cette guerre.
Pisaurum, ville située sur les bords de la mer
Adriatique, et qui étoit une des colonies d'Antoine,
fut engloutie par un tremblement de terre. L'une

des statues de pierre qu'Antoine avoit dans la ville d'Albe, fut trempée de sueur pendant plusieurs jours, et la sueur ne cesar poiut, avec quelque soin qu'on essuyât la statue. Pendant qu'Antoine étoit à Patras, la foudre mit le feu au temple d'Hercule, et le réduisit en cendres. A Athènes, les vents en levèrent la statue de Bacchus du milieu du groupe qui représentoit la guerre des Géants (56), et la jetérent au milieu du théâtre. Or, Antoine prétendoit appartenir à Hercule par les liens du sang (57), et il se donnoit pour l'émule de Bacchus, sous le rapport de ses mœurs; car on dit qu'on lui avoit donné le nom de second Bacchus. Dans la même ville, parmi les nombreuses statues colossales qui les nombreuses statues colossales qui les memes de la colossale qu'ule, parmi les nombreuses statues colossales qu'ule, parmi les nombreuses statues colossales qu'ule, parmi les nombreuses statues colossales qu'ule.

l'embellissoient, le même ouragan n'avoit renversé

## VIE D'ANTOINE, CHAP. I.

que celles d'Eumenès et d'Attalus, sur lesquelles de on avoit écrit le nom d'Antoine (58). Le vaisseau Rome amiral de Cléopâtre portoit le nom d'Antoines: <sup>723</sup> ce vaisseau fut l'Objet d'un pronostic épouvantable. Des hirondelles avoient bâti leurs nids sous la poupe; d'autres hirondelles avvinreut, les chassérent, et mirent leurs petits en pièces (59).

#### NOTES

#### SUR L'EXTRAIT DE PLUTARQUE.

#### VIE D'ANTOINE.

- (1) J'aı préféré suivre l'ordre de sections adopté dans les dernières éditions du Plutarque d'Amyot, que celui de la nouvelle traduction de Plutarque.
- (a) Cétoit au moment où Antoine profitant d'un différent qui s'étoit élevé entre le roi des Mèdes et Phraates, le roi des Parthes, au sujet du partage du buin fait sur-les Romains, accueillit la proposition que lui fit le roi des Mèdes de se joindre à lui, et de devenir son auxiliaire contre les Parthes.
- (3) Ricard, le dernier traducteur de Plutarque, ne s'est pas aperçu que an phrase étoit construite de manière qu'il a dit qu'Octavie avoit apporté beaucoup de bêtes de somme : ce qui est une faute de style un peu grave. On conduit, on amène, mais on l'apporte pas des bêtes de somme.
- (4) Amyot a parlé de ce Niger comme d'un messager envoyé par Antoine à Octavie. Le texte dit le contraire : ἀποσταλε]ς παρ' ἀυτῶς.
- (5) Le texte grec, ½μέρε χωροῦσεια αὐτῆ, pouvoit être littéralement resdu par ces mots : venoit se mettre en concurrence avec elle. Amyot a manqué d'exactitude en traduisant, « Cleopatra cognoissant qu'Octavia lui en vouloit. » Le texte ne se prête point à ce sens.
- (6) Amyot a rendu le participe έκπεπληγμέτον par ces mots: « Elle jetoit les yeux sur lui comme sur une persona « ravie de joie. » Ñi le traducteur latin, ni Dacier n'ont donné à ce terme une acception dont il ne parolt pas ca effet

susceptible, lorsqu'il est employé isolément, comme il l'est dans cette phrase.

- (7) Il s'agissoit de quelque chose de plus que de parlementer, comme l'a traduit Amyot. Voyez ci-dessus la note n. 2.
- (8) Il ne faut pas croire que ce fût, comme l'a traduit Dacier, sur le ton de l'injure. Les flatteurs sont en général trop adroits, et savent trop bien leur métier, pour prendre ce ton-là.
- (9) Elle n'étoit, et ne fut jamais que cela. Plutarque a donc eu tort de dire, dans le parallèle d'Antoine et de Démétrius, qu'Antoine eut deux femmes à la fois, ce qu'aueun Romain n'avoit ose faire avant lui.
- (10) Je crois que, d'après la lettre du texte, il ne s'agit que d'un mariage arrêté, et non consommé, entre deux enfants. Car la fille du roi des Mèdes et le fils d'Antoine n'étoieut encore que cela.
- (11) Dacier me parolt avoir fait ici un peu de gàchis. En le liant, on ne voit pas clairement si ceta vec le roi des Mèdes ou avec le roi des Mèdes ou avec le roi des Parthes qu'il fit amitié. D'un autre côté, il fait reprendre à Antoine le chemin de Rome, tandia qu'il est évident que ce fait à Alexandrie, et non à Rome, où il ne remit plus le pied, qu'il s'en retourna. Ricard s'est défié de cette bévue.
- (12) Je n'ai vu dans le texte ñôn πρὸς τὸν ἐμφύλιον πόλεμον τετραμμένος, ni les pensements d'Amyot, ni les méditations de Dacier.
- (13) Selon Florus, le motif prépondérant du parti que prit Antoine de rallumer la guerre civile, fut la promesse qu'il avoit faite à Cdépaire de mettre tout l'empire romain à ses pieds, pour prix de son impudicité et de ses débauches, comme si les Romains cussent été plus faciles à vaincre que les Parthes qu'il vavoient vaineu. Hen emilier Affeypria ab berior imperatore pretium libidinum Romanum imperium petit; et promisit Antonius, quasi facilier esset Partho Romanus. Lib. IV, cap. 11. Ovide dans ses Métamorphoses, liv. XV,

presque à la fin, fait allusion à ce trait de l'aveugle ambition de Cléopâtre;

Romanique ducis conjux Ægyptia tædæ Non bené fisa cadet , frustràque erit illa minata Servitura suo Capitolia nostra Canopo.

Velléius Paterculus ne parle point de ce fait. Il dit seulement qu'Antoine fit poussé à prendre les armes contre sa patrie, par les progrès successifs de sa passion pour Cléopâtre, et par la frénésie toujours croissante des vices, qui ne respectent aucunes limites lorsque le poison de l'adulation se joint au sentiment de la toute-puissance. Crescente deindé et amoris in Cloupatram incendio, et vitiorum, que semper facultations, ilicentidique, et assentationibus aluntur, magnitudine, bellum patries inferre constituit. Lis. II. n. 82a.

- (14) Pourquoi Ricard et Dacier ont-ils traduit ici empereurs? Ce n'est pas-là le mot du texte. L'empire romain n'avoit point encore d'empereurs proprement dits.
- (15) Cette conduite d'Octavie est un véritable modèle d'affection, de picté, de fédicité conjugale; sous ce rapport, elle mérite de la postérité les mêmes hommages que Pénélope. L'abbé de Saint-Réal a pris les vertus de cette illustre Romaine pour aujet d'un tableau qui se fait lire avec beaucoup d'intérêt, dans le Recueil des œuvres de cet écrivain, plus judicieux et plus estimable loraqu'il a décené à Octavie la palme de gloire dont elle est digne à si juste titre, que lorsqu'il «éflorce de faire de Lépidus un homèle homme. Montequieu lui a témoigné de ceci une légitime animadversion dans son ouvrage sur la Grandeur et la Décadence des Romains, chap. 13.
- (16) Amyot a laissé 7, κ'ρ, κλο de côté; et lorsque l'on voit que Dacier a traduit « Partage qui parut insolant, digne de la « tragédie, et fait dans un esprit de haine pour les Romains», on peut douter que, par ces mots , digne de la tragédie , il air rendu la pensée de Plutarque.

(17) Ce mot de trône doit s'entendre ici dans le sens littéral et étymologique de la langue grecque, où il ne signifie proprement qu'un siège. Amyot a traduit deux chaires d'or.

(18) Ricard a laissé ces mots du texte de côté.

(19) Il parolt, d'après un passage de Dion Cassius, que c'étoit Antaine qui avoit donné ce nom de Cararion su fis de Cléopâtre, et qu'il l'avoit ainsi introduit dans la famille de César. Cet historien prétend, en effet, que c'étoit un des griefs d'Octave contre Antoine. Kai à viès piùnera, ère viè Kaiseaplera, ères piage de les rives più presentes de les results de la comparta del la comparta de  comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta de l

(20) Vide Julium Pollucem, lib. X, cap. 36. segm. 8, et notam. Ricard a traduit le bonnet pointu.

(21) C'étoient les emblèmes de la dignité royale à laquelle il étoit élevé. Le texte de Plutarque énonce les termes propres de chacune de ces parties du costume.

(22) Cest ainsi que m'a paru devoir être rendu le pronom éripes. Il est probable que pour jouer la déses lais, Clônpătre fit faire un manteau pareil à celui qui convroit la statue de cette décassej et je n'ai pas cru pouvoir aupposer, comme l'ont fait Dacier et Ricard, que ce fit du manteau même d'Isis que Cléopàtre se revêtit. Voyez Plutarque dans son Tratté sur l'ai et Osiris.

(23) En traduisant, et se fit appeler la jeune Jais, Dacier, comme on voit, u'a pas saisi le sens du texte, xal ria lers égapatrifa. Le verbe grec ¿ŋsyarfiger a des variétés d'acception sur lesquelles on ne sauroit trop se tenir en garde. Ampot a mieux pénétré le sens de ov rebre mais il falloit, ce me semble, lui faire signifier quelque chose de plus que donner audience. Voyez ci-dessus les notes sur le verbe ¿ŋsyaga-figer. Ricard a suivi Amyot.

(24) Paterculus rapporte un autre fait non moins grave, qu'il met à la charge d'Antoine. Il lui reproche de s'être fait appeler le nouveau Bacchus, et d'avoir fait dans Alexandrie une entrée pompeuse et solennelle avec tous les attriburs caractéristiques du dieu dont il empruntoit le uon. Cim ante novum se liberum patrem appellari justisset, chm redimitus hederis, corondque velatus aured et thyrsum tenens,
cothurnisque succinetus, curru velut Liber Pater vectus esset
Alexandries. Lib. II, n. 82. Florus lui reproche, de son
côté, d'avoir ouvertement affiché ses présentions su pouvoir
supréme, et de s'être publiquement affublé de tous les emblémes de la royauté, anns sul respect pour Rome, pour son
titre de citopen român, pour la toge, et pour les fuisceaux.
Igitur dominationem parare, nec tacité; sed patrie, nominis, toge, fascium oblitus, aureum in manu baculum,
ad latus acinaces purpurea vestis ingentibus obstricta
gemmis, diadema aderat, ut regind rex ipse frueretur.
Lib. IV, c. 11b. IV.

(25) Dion Cassius tient à peu près le même langage, lib. L. init.

(26) Post Pompeii fugam, collegarum alterum superbientem XX legionum fiducid, summasque sibi partes terrore ac minis vindicantem, spoliavit exercitu. Sueton. Oct. Ces. 16.

(27) Le langage de Dion Cassius est ici différent. Octave, selon lui, au lieu de réfuter les reproches d'Antoine, lui en adressa de particuliers, de son chef. Les voici : « Il se « plaignit, entre autres choses, de ce qu'Antoine occupoit » l'Egyple, sans que le sort edt mis cette province dans « son lot, de ce qu'Antoine avoit fait égorger Pompée, dont « Octave avoit bien voulu faciliter l'évasion; de ce qu'il avoit « imprimé une tache d'infamie au peuple romain, en s'em-« parant, par trahison, de la personne d'Artavasde, et en le jetant dans les fors. Il lui reprocha sa conduite avec « Cléopàtre, les enfants qu'il avoit d'elle, les provinces « qu'il lui avoit d'onle), lui avoit données; il lui reprocha sur-tout d'avoir « donné le nom de Césarion à un des fils de cette reine, « et de l'avoir ainsi introduit dans la race de César, » Liv. L,

(28) Ce fut l'an de Rome 722 que la guerre s'alluma entre Antoine et Octave. Les consuls de cette année, Cp. Domj-

tius, et C. Sossius, étoient deux amis d'Antoine. Domitius, qui s'étoit trouvé dans beaucoup de circonstances critiques, se tenoit tranquille. Sossius, au contraire, qui étoit encore vierge du côté des vicissitudes de la fortune, étoit hardi, entreprenant, et le jour des calendes de janvier, en s'installant dans le consulat, il prononça un discours plein d'éloges en faveur d'Antoine, et d'invectives contre Octave. Il poussa le zèle pour son ami jusqu'à présenter aux comices un décret contraire aux intérêts d'Octave; mais Nonius Balbus, tribun du peuple, s'y opposa. Octave, qui avoit prévu cette aggression de la part du consul, et qui ne vouloit ni laisser passer son décret, ni le combattre jusqu'à certain point, de peur d'être envisagé comme le provocateur de la guerre, sortit de Rome sous un prétexte, pour délibérer plus à son aise sur ce qu'il avoit à faire. Il y rentra bientôt; il convoqua le sénat ; il s'entoura d'un appareil militaire , et d'amis qui portoient des poignards sous leurs robes; et placé dans sa chaire curule, avant les deux consuls à ses côtés, il prononça un discours dans lequel il se justifioit personnellement, et il articuloit plusieurs chefs d'accusation contre Sossius le consul, et contre Antoine, Personne n'osa répondre, comme de raison, pas même les consuls. Octave ajouta qu'il convoquoit le sénat à tel jour, et que là il prouveroit par écrit ses chess d'accusation contre Antoine, Les consuls sentirent qu'ils ne pourroient point assister à cette assemblée, où il leur seroit également impossible de parler et de se taire. Ils sortirent donc clandestinement de Rome, et se retirèrent auprès d'Antoine, suivis d'un essez grand nombre de sénateurs. Octave craignit que cette disparition des consuls ne parût l'effet de quelque violence de sa part. Il se donna donc l'air de les avoir fait partir de leur gré, et, afin d'accréditer cette opinion, il permit à tous ceux qui voudroient se rendre apprès d'Antoine de suivre leur inclination. Ces détails, qu'on ne trouve pas dans Plutarque, m'ont paru importants. J'ai donc cru, pour l'intérêt de mes lecteurs, devoir mettre Dion Cassius à contribution. Voyes le cinquantième livre de cet historien, nº 2.

(29) Les annotateurs de la dernière édition d'Amyot évaluent cette somme 93,373,000 livres de notre monnoie. Ricard l'évalue à 100,000,000.

(30) Amyot ne parle que de Domitius. Il 11'a done pas lu

(31) Dacier s'inscrit en faux contre ces éloges distribués par Canidius à Cléopâtre. Voyez sa note.

(3a) Ehr yàp six Kairsap wirra wyjanköji, dit Plutarque. Nous avons vu plus haut, liv. III, chap. XI, note 6, que Suétone, à propos des conseils de prudence qu'Attia domnoit à Octave, a dit: Sed adserebant salutariar reipublicar terrarumque orbis fudz; et plus haut encore, liv. II, sect. CXVI, à la fin, Appien a dit, au wijet de César entrant dans le sénat où il alloit étre sansairés, sans s'en laisser imposer par aucun des sinistres pronostics qui lui annonçoient sa catastrophe, yöjn yàp, & tyjör Kaisas; yariofat. Ces différents traits indiquent que les anciens, du moins que Plutarque, Suétono et Appien étoient passablement fatalistes.

(33) Dans les éditions vulgaires du grec de Plutarque, on liti ei Auspiar, ce qui est évidemment une altération. Amyot doit avoir lu dans son manuscrit 'Daupiar's puinqu'il a traduit jusques aux Illyriens. Dacier a remarqué, de son côté, cette incorrection du texte. A Pobervation par lui faite, que la méprise a pu facilement avoir lieu, à cause de la ressemblance matérielle des deux mots, j'ajoute que c'étoit en effet sur le territoire de l'Illyrie qu'étoit tracée la ligne de démarcation qui séparoit les provinces d'Antoine de celles d'Octave. Voye à note de Ricard au re passage.

(34) L'expression grecque est bonne à noter, yerhusror s' àrà revrev. Amyot a traduit, après que cela fut passé. Peut-être, pour être plus littéral, falloit-il traduire, après qu'Antoine eut cessé de se livrer à tous ces plaisirs.

(35) C'étoit une ville maritime de l'Asie mineure, en face de l'ile de Samos.

36) Pendant la guerre, n'est pas littéralement dans le



grec. Mais le sens de Plutarque appelle si évidemment ces mots, qu'Amyot a senti la nécessité de les exprimer. Dacier et Ricard auroient bien fait de les exprimer aussi, plutôt que de faire penser qu'Antoine établit tous ces histrions, à domicile faxe, à Priène.

(37) Dacier a traduit, il s'en retourna à Athènes. Mais Antoine n'en venoit pas. Amyot a dit, puis s'en alla vere Athènes s voil he lexte. Ce qui a induit Dacier en erreur, c'est de n'avoir pas fait attention que l'adverbe méaus se rapporte non à ce qui le précède, mais à ce qui le suit, is masstuaïs sai biénesse.

(38) Après la retraite des consuls, Octave avoit assemblé le sénat, et y avoit dit contre Antoine tout ce qu'il avoit voulu. Antoine, de son côté, avoit formé, à l'exemple de Sertorius en libérie, et de Scipion, le beau-père de Pompée, en Afrique, un sénat qu'il avoit composé des sénateurs ré-fugiés auprès de lui. Il l'avoit convoqué pour y développer à son tour ses griefs contre Octave; et à la suite de cette récrimination, il avoit solemellement répudié Octavie. Voilà pourquoi il envoya des agents à Rome pour la faire sortir de sa maison. Dion Cassius, jib. L. J. n. 3.

(39) Des incendies dévorèrent plus de la moitié du cirque, ainsi que les temples de Cérès et de l'Espérance. Ces ravages furent attribués à ces affiancis qui en commient beaucoup d'autres du même genre, et auxquels Octave ne parvint à en imposer qu'en déployant contre eux la force des armes. Dion Cassius, ibid.

(40) Πραττόμενοι γὰρ πγριαίνοντο, σραχθέντες δε καὶ δόντες πσυγαζου. Emploi notable du verbe passif σραττόμαι.

(4) Toutes les éditions greques de Plutarque portent Tirss au lieu de Titius. Il ent néanmoiné véident que c'est une erreur de copiste. D'abord en ne voit nulle part aucus ami d'Antoine qui ait ce premier nom; et ensuits on connoit un Titius qui joue un grand rôle à cette époque auprès de lui. C'est ce Titius dont Appier parle à la fin du cinquième livre des guerres civiles, qui commandoit sous les ordres d'Antoine en Asie, à l'époque où le joune Pompée, chassé de Sicile par Octave, vint chercher un saile dans cette région; et qui, profitant avec scélératesse d'un quiproque de correspondance, fit couper la tête à ce dernier. Voyez cidessus les dernières notes du cinquième livre. Je remarquerai, en passant, qu'à la marge du Plutarque, in-folio, de la bibliothèque nationale, édition de Francfort, Jose, que érudit a corrigé le texte, et averti qu'il falloit lire Tirss. Au surplus, co Titus doit neveu de Plancus. Cest Paterculus qui nous l'apprend s Hunc mox avunculum Titius imitatus est. Lib. II. n. 83.

(42) En parlant de cette défection de Plancus, Paterculus a tracé, à sa manière, le portrait en miniature de ce misérable. On ne sera pas faché de le voir ici. Ce portrait peut servir à donner une idée du caractère et des mœurs de la plupart de ces personnages du second ordre dont Antoine et Octave étoient entourés. Inter hunc apparatum belli , Plancus, non judicio recta legendi, neque amore reipublica aut Cæsaris ( quippè hæc semper impugnabat ) sed morbo proditor, cùm fuisset humillimus assentator regina, et infra servos cliens, cum Antonii librarius, cum obscenissimarum rerum et auctor et minister , cùm in omnia et omnibus venalis, cum caruleatus et nudus, caputque redimitus arundine, et caudam trahens, genibus innixus, Glaucum saltasset, in convivio refrigeratus ab Antonio ob manifestarum rapinarum indicia, transfugit ad Cæsarem. Lib. II, c. 83. Ce làche Plancus eut l'infamie, après sa défection, de se constituer en plein sénat l'accusateur d'Antoine; et Paterculus nous a conservé à ce sujet un excellent mot de Coponius, ancien préteur. « Il faut donc, dit-il « à Plancus, qu'Antoine ait commis bien des crimes la « veille que vous l'avez quitté. » Ibid.

. (43) Dion Cassius ne dit pas que ce testament fut déposé entre les mains des vestales; mais il dit formellement qu'Octave, après l'avoir lu en pleiu sénat, et en avoir fait devant lui la matière de ses déclamations contre Antoine, vint en faire autant devant l'assemblée du peuple, circonstance de laquelle Plutarque ne parle pas. Liv. L, n. 3.

(44) Toujours soigneux de présenter sous un jour moins odieux et moins révoltant les traits de la conduite d'Octave, Dion Cassius ne manque pas de dire ici que les dispositions du testament d'Antoine soulevèrent tellement les esprits, que ce sentiment étouffa l'indignation que l'inquie procédé d'Octave devoit d'ailleurs exciter. Toutra yés one is advair arry fractes des principales d'arrier trait argé avros autres vageaury fractes devoit d'ailleurs exciter. Toutra yés one is advair arry fractes vage-que noisses organi. Lib. L. n. 3.

- (45) Voyez la note de Ricard sur ce passage.
- (46) L'interprête latin a traduit, illius pedes calcasse. Il ne m'a pas para que calcasse fût le mot propre. Le verbe calcare présente l'idée d'une action violente et douloursus qui ne pouvoit entrer dans les intentions d'Antoine et de Cléopâtre. J'âc rou que le verbe grec devoit être rendu dans ce passage par une expression plus douce. Voyez la note de Dacier.
- (47) Aucun des traducteurs qui m'ont précédé n'a donné à ce passage le sens dans lequel j'ai cru devoir le traduire. Il m'a paru évident que les mots du texte ix Tiros opiessos significient ce que nous entendons par les mots pari et gageure. Un autre passage de Plutarque confirme mon opinion. Il est dans la vie d'Alexandre, au commencement, à l'endroit où il s'agit de Bucéphale qu'aucun des écuyers de Philippe ne pouvoit monter. Alexandre fait un pari avec son père qu'il montera ce cheval, et Plutarque s'exprime ainsi : revougreu δε γελώτος, είτα δρισμού πρός άλλήλους είς το άργύριος. Je remarquerai, en passant, que l'érudit anonyme qui a heureusement corrigé en beaucoup d'endroits le texte imprimé du Plutarque in-folio de la bibliothèque nationale, dont j'ai parlé ci-dessus, note 32, a eu tort de toucher ici à la lecon vulgaire, et de proposer ipromou, (qu'on ne trouve pas, du moins dans Scapula) à la place de épieuse, dont on voit

que Plutarque a fait usage dans deux endroits analogues.

(48) Amyot a traduit, des lettres d'amour écrites en tablettes de cornaline et de cristal. Dacier a traduit de la
même manière.

(49) Dion Cassius rapporte, au contraire, que la disposition du testament d'Antoine, per laquelle il ordonnois que
son corps fit envoyé à 'Alexandrie pour y être inhumé ave
celui de Cléophtre, échauffa si fort l'esprit du peuple contre
lui, que l'on ajouts foi à toute les autres imputations que
l'on débitoit à sa charge, notamment à celle-ci, que c'il
devenoit le chef de l'empire romain, il donneroit Rome à
Cléophtre, et transfereroit le nège de l'empire à Alexandric.

L'où rauva à garacarineurse soireuveur but al ràbha rà
byunchquera denfa im, rouverieur but al sapies virs es soir,
squènt più Kalendrie, yequitau, kal ve spéare és rès Aryuntes
parabhesa. Lib L, n. 4.

(50) Voyez les versions d'Amyot, de Dacier et de Ricard, sur ce passage. Il me semble que dans la première partie de la réponse de Géminius, ils n'ont pas rendu littéralement le texte.

(51) Il y avoit encore, comme on voit, du sarcasme dans cette réflexion de Cléopâtre; car on ne mettoit à la torture, pour obtenir la vérité, que les prévenus d'un crime, ou les esclaves.

(52) Voyez la note de Ricard.

(53) Dacier pense que ce Sarmentus est le même que celui aux dépens duquel Horace s'amuse à la fin de la cinquième de ses satires;

Nune mihi paucis Sarmenti scurræ pugnam, Messique Cicerri Musu velim memores; etc.

Il est apparent qu'à l'époque où Horace écrivoit cette satire, Sarmentus, ayant vieilli, avoit cessé d'être le Ganymède d'Octave; car le poëte étoit trop habile courtisan pour attaquer ainsi celui qui auroit fait encore les délices du maître du monde.

(54) Il faut remarquer ici qu'Antoine ne fut pas déclaré ennemi de la patrie. C'est donc une erreur de la part de Suétone de l'avoir ainsi raconté. Remisit tandem hosti judicato necessitudines, amicosque. Cæs. Oct. 17. Dion Cassius nous apprend pourquoi on évita cette déclaration. Ce fut un trait de politique de la part d'Octave. Il craignoit plusieurs de ceux qui avoient pris parti pour Antoine, et qui se seroient trouvés compris eux-mêmes implicitement dans la déclaration, s'ils ne l'eussent pas abandonné. Heasquier Te Abyo μέν ούκ απέφηναν ( Φοδηθέντες τούς συνόντας αυτώ ότι καλ έκείνους έν ένθρων μοίρα, αν μη λείπωσιν αυτον, νομισθήνας έχρην) έργφ δε wartes μάλλον ἀπέδειξαν. Lib. L, n. 4. D'un autre côté, Octave sentoit parfaitement que toute déclaration solennelle à cet égard étoit inutile. Il connoissoit assez Antoine pour savoir qu'il ne sépareroit jamais ses intérêts de ceux de Cléopâtre ; et en le laissant ainsi de côté , sans faire mention de lui dans le décret du peuple, il avoit pour but de le rendre d'autant plus odieux. Le décret ne le regardant pas personnellement, il devoit paroître n'avoir pris les armes contre sa patrie, qui ne lui avoit fait aucun mal, que pour defendre contre elle la reine d'Égypte. Eu ve sisores ers xal άλλως πολεμιωθήσοιτο ου γάς που πρόδους έχείνην τὰ τοῦ Kalenoos wearest suchas, xal Bounoustos nal auto Touto Tootsyxalfeat of , ort tor unter the Alguntias (guraines) wolkshop exar nata the waterdos, underos auto deren oixober idia συμβάντος, άνείλετο. Lib. L, n. 6. Au reste, après l'avoir fait destituer du consulat, dans lequel il devoit être son collègue, Octave fit nommer à sa place ce même Messala Corvinus qu'Antoine avoit sait inscrire, quelques années auparavant, sur la liste des proscrits.

(55) Dion Cassius rapporte qu'on prit publiquement le sagum à cette occasion; et qu'Octave, en qualité de Fécial,



fit, dans le temple de Bellone, par ordre du peuple, toutes les cérémonies usitées en pareille occurrence. *Ibid. n.* 4.

(56) Dacier s'est trompé ici. Il a pris le mot grec qui signifie un monument de sculpture représentant la guerre des Titans contre les Dieux, pour un des quartiers de la ville d'Athènes, dans l'endroit appelé la Gigantomachie, Ricard a copié cette bévue, en ajoutant en note, On troit que ce lieu avoit pris son nom d'une peinture de ce combat. Comment Ricard n'a-t-il pas senti qu'il s'agissoit ici d'un monument de sculpture et non d'une peinture? Car comment le vent auroit-il enlevé Bacchus d'une peinture ? Si Ricard eût consulté Pausanias, dans ses Attiques, liv. I, il auroit trouvé le monument de sculpture dont il est question ici, mentionné par cet illustre auteur grec. Il auroit trouvé que dans la citadelle d'Athènes, auprès du mur appelé Notion, étoit un monument de sculpture représentant le combat des Géents, que chacune des statues de ce monument avoit deux coudées de haut, et que c'étoit Attalus, roi de Pergame, apparemment, qui avoit fait présent de ce monument à la république d'Athènes, Voici le texte de Pausanias, lib. I, cap. 25, ex edit. Jo. Frider. Facii. Πρὸς δὲ τῷ τείχει τῷ Νοτίφ Γεγάντων, οί σερί Θράκην συτέ καὶ τὸν Ι εθμὸν της Παλλήνης ώκησαν, τούτων του λεγόμενον Φόλεμον, καὶ μάγην κ. τ. λ. ανέθηπες Ατταλος δεος γε δύο σηχών έκαστος. Voici, sur ce passage, la note de Facius, le dernier éditeur de Pausanias. Artis opera in plano elevata, hæc Attali donaria fuisse videntur. Pausanias enim si de picturis hie sermo esset, illud, ut solet, declarásset. Au surplus, on doit avoir de l'indulgence pour ces sortes de méprises. Amyot ne s'y est pas trompé, non plus que l'interprète latin. Il est bon peutêtre d'avertir que dans quelques éditions du texte grec, et notamment dans l'in-8º de Henri Étienne on lit Livarrouaγίας, par un y, au lieu de Γιγαντομαχίας, par un χ, ce qui est une faute grave de typographie.

(57) Voyez ci-dessus, liv. III, sect. 16, à la fin.

(58) Εχοντας το Αντανίου διομα έφ' δαυτοίς γεγγαμμένος.

Telle est la glose sur ce passage de Plutarque, dans l'édition de cet auteur donnée à Tubingen, en 1794, par J. G. Hutten, vol. VI, pag. 133.

(59) Tous ces pronostics étoient personnels à Antoine. Dion Cassius y sjoute celui-ci. A Rome, les cufiants s'étoient distribués en deux bandes; les uns étoient la bande d'Ottave, les autres la bande d'Antoine. Ils en vinrent aux mains pendant deux jours consécutifs, et la bande d'Antoine eu le dessous. On trouve dans le même historien beaucoup d'autres prodiges qui regardoient le peuple romain, liv. L, a. S.

#### CHAPITRE II.

LXXVIII. Forces respectives d'Antoine et d'Octave.

LXIX. Provocation qu'ils se font l'un à l'autre.

LXXX. Domitius passe du parti d'Antoine dans

celui d'Octave. LXXXI. Canidius conseille à An
toine d'établir la guerre sur le continent. LXXXII.

Cléopdire fait préférer la guerre maritime;

LXXXIII. Les floites sont en présence. LXXXIV.

L'action s'engage. LXXXV. Cléopâtre prend la

fiuite; Antoine la suit. LXXXVI. Il soupe avec

elle. LXXXVII. Il envoie ordre à Canidius de

reprendre le chemin de l'Asie par la Macò
doine. LXXVIII. Belle résistance de son armée

de terre et de mer.

Ass LXXVIII. Lonsqu'ils entrèrent en campagne; de Accam. Antoine n'avoit pas moins de cinq cents vaisseaux poss. de guerre; et dans ce nombre, il y en avoit plusieurs de huit et de dix rangs de rames, qui étoient armés avec prétention, et même avec des attributs de triomphe. Il avoit (1) cent mille hommes de troupes de terre, et douze mille chevaux. Les rois, rangés sous ses enseignes en qualité d'auxiliaires, étoient Bocchus, un des rois d'Afrique; Tarcondème, roi de la haute Cilicie; Archélaüs, roi de Cappadoce; Philadelphe, roi de Paphlagonie; Mithridate, roi de Commagène; et Adalla, roi des Thraces: tous ces rois étoient auprès de luie ne personne. D'un autre cité, Polémon, roi de Pont, Malchus (2), roi

d'Arabie, et Hérode, roi de Judée, lui avoient envoyé Ans chacun un corps de troupes. Amyntas, roi de Ly-Rome caonie et de Galatie en avoit fait autant, ainsi que 723. le roi des Mèdes. Quant à Octave, il avoit deux cent cinquante vaisscaux de guerre (3), quatre-vingt mille hommes de troupes de terre, et une cavalerie à peu près aussi nombreuse que celle de l'ennemi. Antoine étendoit son empire depuis l'Euphrate et l'Arménic jusqu'à la mer Ionienne et à l'Illyrie. Octave étendoit le sien depuis cette dernière limite jusqu'aux pays qui touchoient à l'Océan occidental. et ensuite depuis l'Océan sur toutes les contrées que baignent la mer de Tyrrhène, et la mer de Sicile. A l'égard de l'Afrique, Octave commandoit dans la partie de cette région qui étoit en face de l'Italie. des Gaules, et de l'Ibérie jusqu'aux colonnes d'Hercule, et Antoine dans la partie qui s'étendoit depuis Cyrène jusque dans l'Éthiopie. Or, Antoine avoit laissé prendre à Cléopâtre un tel ascendant, que, quoiqu'il fut très supérieur en forces de terre à Octave, il mit, parceque telle fut la volonté de Cléopâtre, toute sa confiance dans ses vaisseaux. Il prit cette résolution, quoiqu'il ne pût se dissimuler que, dans la pénurie de matelots, on avoit été réduit à composer les équipages de voyageurs, de muletiers, de moissonneurs, et de jeunes gens qu'on avoit enlevés de force dans la Grèce qui avoit déjà tant souffert, que, malgré ses mesures, ses équipages étoient loin encore d'être au complet, et que le plus grand nombre des vaisscaux, faute de monde. se mouvoient difficilement. Les vaisseaux d'Octave.

# EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Am au contraire, n'avoient point été construits de made Rome, nière à se faire remarquer par leur élévation et par
723. leur masse. Ils étoient lestes, agiles, et les équipages
étoient complets (4). Il réunit toutes ses forces navales à Tarente et à Brindes.

LXXIX. Cela fait, il adressa un message à Antoine pour l'inviter à ne pas perdre de temps, et à se rendre avec toutes-ses forces en Italie. Il lui fit dire qu'il le laisseroit entrer sans obstacle avec ses vaisseaux dans les rades et dans les ports, et qu'il se retireroit lui-même des bords de la mer (5), à la distance d'une journée de cheval, jusqu'à ce qu'il ett débarqué et campé avec une sécurité entière (6). Antoine répondit à cette forfanterie, en provoquant Octave, quoique beaucoup plus jeune que lui (7), à un combat singulier; et, eu cas de refus, il l'invitoit à se rendre pour vider leur querelle dans les mêmes champs de Pharsale où César et Pompée avoient vidé la leur.

LXX. Octave se bâta, pendant qu'Antoine étoit à l'ancre, à la hauteur du promontoire d'Actium (8), au même licu (6) où Nicopolis (10) existe aujour-d'hui, de passer la mer Ionienne, et d'aller prendre poste dans une petite ville d'Épire, qu'on nomme Toryne. Les amis d'Antoine s'étant effiayés de cette marche rapide d'Octave, parceque leur armée de terre n'étoit pas encore arrivée, Cléopâtre en prit occasion de faire un jeu de mots : « Et qu'y a-t-il « donc de si effrayant, dit-elle, qu'Octave soit à To-« ryne (11). » Antoine ayant vu dès le point du jour la flotte ennemie s'avancer contre lui, craignit

#### VIE D'ANTOINE. CHAP. II.

qu'elle n'allât s'emparer de ceux de ses vaisseaux Ans qui n'étoient pas équipés. En conséquence il fit Rome. prendre les armes aux rameurs, et les rangea sur ;23. les ponts, uniquement pour la montre; il fit en même temps élever et tenir en l'air les rames des vaisseaux; il les posta, de chacun des côtés de la rade d'Actium, la proue en avant, comme prêts à se mettre en mouvement et à repousser l'attaque. A l'aspect de ces dispositions la flotte d'Octave se retira. Antoine ayant remarqué que le pays occupé par l'ennemi avoit peu d'eau, et n'en avoit même que de la mauvaise, songea à le cerner habilement de manière à lui ôter toute ressource à cet égard. D'un autre côté, il se montra généreux envers Domitius, contre l'avis de Cléopâtre. Domitius, quoique malade de la fièvre, s'étoit jeté dans un esquif, et s'étoit venu ranger du parti d'Octave (12). Quelque irrité que fût Antoine de cette défection, il envoya à Domitius tout son bagage, ses amis, et ses esclaves. Domitius mourut quelque temps après, comme pour faire éclater le repentir qu'il avoit eu de sa défection et de son infidélité (15). Il y eut des rois qui passèrent aussi du côté d'Octave, Tels furent Amyntas (14), et Déjotarus.

LXXXI. Cependant, comme les vaisseaux d'Antoine éprouvoient des revers continuels (15), et qu'ils arrivoient toujours trop tard (16) par-tout où ils avoient ordre d'aller concourir à quelque opération, Antoine fut forcé de reporter son attention sur ses troupes de terre. Ces mauvais succès firent en même temps changer d'avis Cauidius qui avoit

# 294 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Ans. de commandement en chef de l'armée. Il conscilla à de l'aconse. Antoine de reuvoyer Cléopatre, de gagner la Thra27-3. ce (17) ou la Macédoine, et d'établir le théâtre de la guerre sur le continent, d'autant que Dicomès, roi des Getes, promettoit de venir à son secours avec de grandes forces. Il lui fit remarquer d'ailleurs qu'il n'y auroit nulle honte à lui à quitter la mer devant Octave qui s'étoit exercé sur cet élément dans la guerre de Sicile; et qu'au contraire, il scroit absurde de sa part, qu'ayant acquis tant d'expérience daus les combats sur terre, il ne sût point tirer parti des forces et des ressources nombreuses qu'il avoit à cet égard à sa disposition, et qu'il ancântit son armée en la distribuant sur des

vaisseaux; LXXXII. Malgré tout cela, Cléopâtre fit prévaloir l'avis de tout mettre au hasard d'une bataille navalc. Elle avoit déjà pourvu à sa frite, en placant ses vaisseaux, non pas à l'endroit où ils auroient pu aider le plus à la victoire, mais à celui. d'où il lui seroit le plus facile de prendre la fuite en cas de défaite. Entre le camp d'Antoine et sa flotte étoit une espèce de chemin de communication (18), au travers duquel Antoine avoit contume d'aller et venir, sans aucune défiance. Un esclave d'Octave lui dit qu'il seroit possible d'enlever Antoine, pendant son trajet, au travers de ce chemin. Octave mit du monde en embuscade; mais pour s'être trop tôt mis à découvert, on ne saisit que l'avant-coureur d'Antoine. Quant à lui, il se sauva quoique avec peine à force de jambes. Aussitôt

qu'il se fut décidé à tenter le sort des armes par Ans une bataille navale (19), il brûla tous ses vaisseaux Bome inutiles. Il n'en conserva que soixante (20) de ceux 723. de Cléopâtre. Les plus grands et les meilleurs de ses autres vaisseaux, depuis trois jusqu'à dix rangs de rames, il en compléta les équipages. Il y distribua en outre vingt mille hoplites, et deux mille archers. On rapporte que, pendant cette opération, un de ces officiers dont la fonction étoit de faire garder les rangs (21), qui avoit combattu plusieurs fois sous les ordres d'Antoine, et dont le corps étoit criblé de blessures, ayant vu passer Antoine, s'étoit écrié, en lui adressant la parole : « Général, pour-« quoi vous défiez-vous de ces cicatrices et de ce « glaive, que vous mettiez toutes vos espérances « dans de mauvais bois? Laissez les Égyptiens et « les Phéniciens donner des batailles navales. Nous, « faites-nous combattre sur terre, où nous sommes « accoutumés à vaincre notre ennemi, ou à mourir « en nous battant de pied ferme. » Antoine ne répondit rien à cette apostrophe. Il se contenta d'exhorter du visage et de la main le brave en question à prendre courage, et passa son chemin sans avoir lui-même beaucoup d'espérance ; car ses pilotes voulurent laisser les voiles à terre. Mais il les forca de les prendre, « afin, dit-il, qu'aucun des ennemis « ne puisse échapper quand bien même il prendroit, q la fuite (22). »

LXXXIII. Ce jour-là, et les trois jours qui sui-. virent, la mer fut tellement agitée par les vents, qu'il fut impossible d'engager l'action; mais le cin-

## EXTRAIT DE PLUTA ROUE.

206 Aus quième jour le vent s'étant abattu, et les flots s'étant Rome, apaisés, on en vint aux mains (23). Antoine se mit 723. à la tête de son aile droite avec Publicola. Il donna à Cælius le commandement de son aile gauche. Il plaça au centre Marcus Octavius, et Marcus Instéius. Octave de son côté donna le commandement de sa gauche à Agrippa, et se réserva la droite. L'armée de terre d'Antoine étoit sous les ordres de Canidius : celle d'Octave sous les ordres de Taurus. Ces deux armées étoient rangées en bataille sur les bords de la mer; mais elles étoient complètement immobiles. Autoine parcourut les rangs de sa flotte à force de rames, exhortant ses matelots à bien faire leur devoir, et à combattre dans l'immobilité comme sur terre, attendu la pesanteur des vaisseaux. Il ordonna à ses pilotes de soutenir, sans se remuer, et comme si leurs vaisseaux étoient à l'anere, les chocs des vaisseaux de l'ennemi, et d'éviter avec soin les bas-fonds (24) en sortant du golfe. On raconte qu'Octave étant sorti de sa tente avant le jour pour se rendre à sa flotte et en faire la revue. il rencontra un homme qui conduisoit un âne; que cet homme reconnut Octave; et qu'interrogé par lui de son nom, il lui avoit répondu : « Moi, je « m'appelle Eutyches, quant à mon âne, il s'appelle « Nicon (25). » Telle fut la raison pourquoi Octave, érigeant ultérieurement en ce lieu un trophée de proues de navires , y joignit un homme et un âne de bronze. Pendant qu'il faisoit sa revue, parcourant dans un esquif son aile droite, il jeta les yeux sur la flotte ennemie, et fut étonné de la voir im-

# VIE D'ANTOINE. CHAP. II.

mobile à l'entrée du golfe. Les vaisseaux avoient de l'air en effet de se reposer sur leurs ancres. Il resta Rome. long-temps dans cette illusion, et eu consèquence 723. il empécha sa flotte d'avancer, et la retint à une distance d'environ huit stades de l'ennemi.

LXXXIV. Il étoit déjà la sixième heure (26), lorsqu'un vent propre à mettre en mer (27) se leva. Antoine, impatienté de tant de retards, et plein de confiance dans la hauteur et le poids de ses vaisseaux, comme si ces deux circonstances eussent dû les rendre inexpugnables, fit faire un mouvement en avant à son aile gauche. Octave, joyeux à cet aspect, fit reculer son aile droite, dans la vue d'attirer l'ennemi un peu plus au large, de l'éloigner davantage des deux pointes du détroit du golfe, et de ménager par cette manœuvre à ses vaisseaux légers sous la rame la facilité de tourner ceux de l'ennemi, qui, à cause de leur masse et de leur peu de monde, ne pouvoient agir et se mouvoir que lentement. Lorsque l'action fut engagée, on ne chercha point à se choquer et à se fracasser réciproquement (28). Les vaisseaux d'Antoine, à cause de leur pesanteur, ne pouvoient point prendre l'élan qui seul peut faire produire au choc quelque effet. Les vaisseaux d'Octave s'abstenoient de choquer, proue contre proue, les vaisseaux de l'ennemi qui avoient leurs proues pointues et solidement doublées en airain. Ils n'osoient pas non plus tenter de les choquer dans leurs flancs, de peur d'écraser eux-mêmes leurs proues, ce qui seroit facilement arrivé contre des bordages armés de grosses pièces carrées, et forte-

97

## EXTRAIT DE PLUTA ROUE.

Ans ment assujetties ensemble avee du fer (20). L'action de ressembloit done à un combat sur terre. Pour parler 723. plus vrai, c'étoient comme des assauts de redoutes. Trois ou quatre des vaisseaux d'Oetave étoient aux prises avec un seul des vaisseaux d'Antoine. On v mettoit en jeu les movens d'attaque et de désense ordinaires à ce genre d'action (3o). C'étoient des gerres (31), des piques, des hallebardes, des pots à feu. Du côté d'Antoine on faisoit jouer des cata-

pultes du haut des tours de bois qui défendoient ses vaisseaux (32).

LXXXV. Agrippa ayant fait faire à l'aile qu'il commandoit un mouvement au large pour cerner l'ennemi, Publicola fut forcé d'en faire autant de son côté pour se mettre en mesure. Il en résulta que le centre de la flotte d'Antoine fut dégarni. Pendant que eet évènement répandoit le trouble parmi les vaisseaux qui tenoient le milieu de la ligne, et que l'aetion s'engageoit chaudement entre ces vaisseaux et ceux qu'Arruntius (33) commandoit, au moment où la bataille étoit encore indécise, et où les résultats étoient eneore partagés, on vit tout à coup les soixante vaisseaux de Cléopâtre hisser leurs voiles (34) pour prendre la fuite, et traverser, en favant, le champ de bataille; car on les avoit postés derrière les grands vaisseaux de la flotte, et en passant au travers, ils y jetèrent du désordre et de la confusion. La flotte d'Octave, toute ébahie de ect évènement, attacha ses yeux sur ecs vaisseaux, qui, poussés par un bon vent, prenoient la route du Peloponnèse (35). Ce futalors qu'Antoine

montra clairement qu'il ne savoit plus se conduire, Ans ni comme un des chefs du peuple romain, ni comme Rome. un homme ordinaire, ni même d'après ses propres 723. idées; mais qu'il étoit entraîné par une femme, comme s'il étoit identifié avec elle (36), et qu'une impulsion commune le forçat d'obéir à tous ses mouvements; justifiant ainsi cette plaisanterie vulgaire : « Que l'ame de celui qui est en proie à l'a-« mour ne vit que dans le corps de l'objet aimé. » Il n'eut pas plutôt vu Cléopâtre prendre la fuite à pleines voiles, qu'oubliant tout, trahissant, abandonnant ceux qui combattoient et se faisoient tuer pour sa querelle, et se jetant dans un vaisseau à cinq rangs de rames, uniquement accompagné d'Alexas le Syrien, et de Skellius (37), il suivit les traces (38) de celle qui avoit déjà commencé, et qui consommoit actuellement son malheur et sa catastrophe (39).

LXXXVI. Cléopâtre ayant reconnu les signaux qu'Antoine lui fit de son bord, s'arrêta (40). Antoine la joignit, passa dans son vaisseau, et sans la voir. sans être vu d'elle, il alla se placer, seul, sur la proue, enfoncé dans le recueillement et dans le silence, et tenant sa tête courbée entre ses deux mains. Sur ces entrefaites, on apercut des liburnides de la flotte d'Octave, qui poursuivoient les vaisseaux de Cléopâtre. Antoine ordonna au pilote de son vaisseau de virer de bord de manière à faire face à l'ennemi. Ce mouvement en imposa à toutes ces liburnides, à l'exception de celle que montoit Euriclès, le Lacédémonien, qui se dirigeoit vers lui d'un

# 300 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Ans air furibond, agitant du haut de la proue de son Rome vaisseau une flèche comme prêt à la lui décocher. 723. Antoine s'étant avancé sur la proue du sien, et s'étant écrié : « Quel est celui qui poursuit ainsi Ana toine? » C'est voi, lui répondit-il ; a Enriclès, le « fils de Lacharès, qui profite de la fortune d'Octave « pour venger la mort de mon père. » Or, ce Lacharès avoit eu la tête tranchée par ordre d'Antoine pour crime de piraterie. Cependant Euriclès ne s'attaqua pointau vaisseau d'Antoine. Mais ayant fondu avec sa proue armée d'airain sur le second vaisseau amiral de la flotte de Cléopâtre, car il y en avoit deux, il le fit rouler sur lui-même, et s'en rendit maître après l'avoir ainsi mis sur le côté. Il en prit un autre qui étoit chargé de beaucoup de membles précieux. Lorsque Euriclès se fut retiré, Antoine reprit sa première situation et continua de se tenir coi. Il conserva cette même position sur la proue, et cette même immobilité pendant trois jours; soit indignation et fureur de sa part, soit honte de se remontrer aux regards de Cléopâtre (41). Cependant on étoit arrivé à la hauteur du promontoire de Ténare. Ce fut là que les femmes qui étoient au service de Cléopâtre commencèrent à leur fournir l'occasion de s'adresser respectivement la parole, de manger à la même table, et de finir par coucher ensemble.

LXXXVII. Déjà un assez grand nombre de bàtiments de transport, débris de sa flotte (42), déjà quelques amis qui s'étoient sauvés joignoient Antoine, et se réunissoient autour de lui (43), en lui anuoucant que toute sa flotte étoit perdue, mais core. En conséquence, il envoya ordre à Canidius Rôme. de filer rapidement en Asie par la Macédoine avec 723. son armée. Quant à lui, sur le point de partir de Ténare pour l'Afrique (44), il choisit un de ses vaisseaux qui portoit beaucoup d'argent comptant, et beaucoup de meubles de Cléopatre, ou d'autres rois, très précieux par l'or et l'argent dont ils étoient enrichis; il en fit présent à ses amis, en les invitant à s'en partager la cargaison, et à se sauver. Ses amis refuscrent, en pleurant, de céder à cette invitation. Mais Antoine employa avec beaucoup d'aménité et d'affection les exhortations, les prières; et prit congé d'eux, après avoir écrit à Théophile, qui étoit chargé de ses affaires à Corinthe (45), de procurer un asile sûr à ces fugitifs, et de les tenir cachés jusqu'à ce qu'ils fussent venus à bout de faire leurs conditions avec Octave. Ce Théophile étoit le père de cet Hipparchus qui jouissoit de tant de crédit auprès d'Antoine. Il fut le premier de ses affranchis qui se déclara pour le parti d'Octave. Depuis il s'établit définitivement à Corinthe. Voilà pour ce qui concerne Antoine.

LXXXVIII. D'ailleurs sa flotte disputa longtemps devant Actium le champ de bataille à celle d'Octave; et quoiqu'elle eût beaucoup à souffrir de la tourmente qui lui venoit en proue, ce ne fut que vers la dixième heure qu'elle céda (46). Il n'y eut pas plus de cinq mille hommes de tués. Octave prit trois cents vaisseaux; c'est ainsi du moins qu'il l'a écrit lui-même. La plupart des vaisseaux de la flotte

# 602 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Ass d'Antoine ignoroient (47) qu'il avoit pris la fuite, et de Rome. Ceux qui en avoient d'abord reçu la nouvelle n'y 233. avoient ajouté aucune foi. Ils ne pensoient pas qu'il eût disparu ayant encore dix-neuf légions qui n'avoient point été battures, et douze mille hommes de cavalerie; et qu'il se fit conduit comme un homme à qui la fortune n'avoit pas souvent fait éprouver des revers, et qui n'étoit point familiarisé par l'expérience avec les vicissitudes de la guerre et les chances des combats. Son armée lui conservoit en-

des revers, et qui ne toit point iaminanse par l'expérience avec les vicissitudes de la guerre et les chances des combats. Son armée lui conservoit encore de l'attachement. Elle se flatioit de le voir bientôt reparoître de quelque côté. Elle porta la preuve de sa fidélité et de son dévouement à son égard, jusqu'à attendre, à compter du moment où sa fuite fut constatée, sept jours entiers sans se séparer, refusaut de préter l'oreille aux députés qu'Octave ne cessoit de lui envoyer. Enfin Canidius, qui avoit le commandement en chef, ayant pris nuitamment la fuite et abandonné le camp, l'armée, qui se vit délaissée et trahie par tous les chefs, passa dans le parti du vainqueur.

#### NOTES.

- (1) RICARD a traduit deux cent mille hommes, au lieu de cent mille. Cependant le texte dit ερατού δε μυριάθες δίκα, dix fois dix mille. La bévue est un peu grave.
  - (2) Voyez la note de Ricard sur cet endroit.
- (3) Plutarque a désigné plus haut les vaisseaux de guerre par leur expression propre; ai μάχιμοι νῆες; ici il en emploie une autre νεῆς πρὸς ἀλμῆν.
- (4) Vigebat in h

  de parte miles atque imperator : illa marcebant omnia. Hine remiges firmissimi, illine inopid affectissimi. Navium hine magnitudo modică cum celeritate, adversa illa specie terribilior. Parterculus, lib. II, n. 84.
- (5) Il y a dans le grec, ψσεγχωρίσει γτὰ στέρ πε Γταλίες, c'est-λ-dire gollid se retirenti de l'Italië. Le judicieux érudit dont; l'ai déjà eu occasion de parler, (chap.I, n. 4; ) a vu une crreur éridente de copiate dans ce mot Iταλίες, et il y a savamment substitué στεριλίες, qui est la véritable leçon. Un peu plus haut, il à fait une correction non moins heureuse dans co passage, λιόκοι 3 πλη Ιταλίας και Ιταλίας το πλη επίσε το και Ιταρίας μέτης το και το και Ιταρίας μέτης ετιλίας μέτης και Ιταλίας, ετί λα αυτής ετί γιαλίς, εταλιστής ετί γιαρις, αι αιατίζη, et il αυ παίσου. Dacier a sams doute eu comnoissance de cette correction, et c'est ce qui a donné lieu à sa note sur ce passage.
- (6) Dion Cassius fait une autre version. La voici. Octave ayant entre ses mains un espion d'Antoine, nommé L. Mésius, qui s'étott antérieurement trouvé au nombre des prisonaires de guerre à Péruse, lui montra l'état de ses forces dans le plus grand détail, après quoiil le renvoya chargé d'une lettre pour Antoine. Dans cette lettre, Octave disoit à

Antoine qu'il se retirât des bords de la mer à la distance d'une journée de cheval, qu'il iroit débarquer dans son voisinage avce son armée, et qu'il seroit prêt à se mesurer avec lui dans cinq jours. En cas de refus, il lui offroit de le laisser débarquer en latile aux mêmes conditions. Ce n'est pas, dit l'historien, qu'Octave à attendit qu'Antoine accepteroit l'une ou l'autre de ces propositions; mais il s'imaginoit d'inspirer par-là plus de confiance et d'audace à ses troupes, et plus de terreur à l'ennemi. Au ruste, Antoine répondit, à cette occasion une chose d'un grand sens, « et où seroit, dicil., « notre juge, si l'un ou l'autre violoit le traité. » Liv. L.,

- (7) Octave n'avoit garde sans doute, malgré l'avantage des années, d'accepter le cartel. S'il avoit pu se faire remplacer par Agrippa, à la bonne heure.
- (8) « Ville et promontoire de l'Acarnanie, devenus fa-« meux par la bataille qui décida de l'empire du monde « entre Antoine et Octave. » Note des derniers éditeurs d'Amyot.
- (g) Selon Dion Cassius, il n'y avoit, sur le promonotire d'Actiun, qu'un temple d'Apollon, placé dans la même direction que les anses voisines de Nicopolis. Ce temple étoit en face de l'entrée du golfe d'Ambracie. Το F' Kerses κάκλλονεσι ŝepis ĉie, καλ, πρὰ τοῦ εξερατε τοῦ τοῦ κράμοι τοῦ λόκρου τοῦ Ληθρακοῦ κατ' ἀντιπέρα τοῦ πρὸς τῆ Νικοπόλει λημείνον κέγει. Lib. 1, η, 1, 2.
- (10) C'est le nom de la ville qu'Octave fit bâtir en ce lieu-là, en l'honneur de la bataille d'Actium, et qui, suivant l'étymologie de la langue grecque, signifie, Ville de la Victoire.
- (1) Toryme est un mot grec formé du radical τέιρο. Il signifie un instrument, une sorte de spatule, avec lequel on mettoit d'abord à morceaux et l'on remuoit ensuite quelque chose que l'on faisoit cuire dans une marmite, dans un chaudron, ou tout autre vaisseau de ce genre. Id quo in oldia diquid teritur, et ogitatur inter coquendum.

On pent tirer de là de quoi se faire une idée du calenhourg, de Cléophtre. Voici la .note d'Amyot sur ce calembourg. « La grace de la rencontre ne se peut exprimer en autre « langue pour l'antiquité de ce mot Toryne, qui signifie « une ville d'Abanie, et une culled d'Abanie, et une culled rout on escume le pot, « comme si elle disoit, si Cassar est assis au long du foyer « descumer le pot. » Voyes la note de litera!

- (12) Il parolt que Domitius n'avoit abandonné le parti d'Antoine que parcequ'il le vit dans une situation désespérée? Beaucoup d'autres imitèrent son exemple; ce qui mit Antoine dans une telle défiance de tout le monde, qu'il fit mourir, au milieu des torrures, Jamblichus, roi d'une partie de l'Arabie, et massacrer le sénateur Q. Postumius. Voyez Dion Cassius, liv. L., n. 13; Paterculus, liv. II, n. 84.
- (13) L'interprête latin a domé un autre sens à cette phrase. Domitius verô tanquam paniteret eum quôd perfidia sua et proditio non esset clâm, illicò expiravit. « Domitus, « comme s'il s'étoit repenti que sa perfidie et sa trabison « n'enseant point été clandestines, mourut sur-le-champ.» Amyot et Dacier ont traduit dans le même sens. Quant à moi, j'ai cru devoir construire, s'ωτης έτι τοῦ μὸ λαθείν μεταθαλλέμενες τὸν ἀπείκα αὐτοῦ καὶ προθενίαν. C'est aux critiques à juger. Ricard a traduit autrement que Dacier, et avec raison, à mon avis.
- (14) Plutarque n'a pas dit plus haut, sect. LXXVIII, qu'Amynta fit du nombre de ceux qui étécient rendus en personne auprès d'Antoise. Comment se trouve-t-il donc ici pour passer dans le camp d'Octave. Etrange contradiction, que personne n'a relevée jusqu'à ce moment.
- (15) Antoine avoit en effet été battu dans deux actions navales qui avoient eu lieu entre quelques divisions de sa flotte, et des divisions de la flotte ennemie. Sossius, le consul, avoit été tué dans une de ces actions. Bis ante ultimum discrimen classis hostium superata. Le mon hostium dit assez

que ce passage est de Paterculus. άλλὰ καὶ προσδιεφθάρη μετά τε του Ταρχονδιμότου και μετά άλλων πολλών. Dio. Cass. Lib. L., n. 14. Il avoit également éprouvé des échecs sur terre. Titius et Statilius Taurus avoient attaqué sa cavalerie . l'avoient mise en déroute, et avoient attiré, par ce succès, Philadelphe, roi de Paphlagonie, dans le parti d'Octave. Dans une autre circonstance, il s'étoit mis lui-même en campagne, autant pour surveiller la conduite de Dellius et d'Amyntas, que pour protéger leur marche, et à son retour il avoit été battu par la cavalerie ennemie. Voyez Dion Cassius , liv. L , n. 13. Ce n'étoit pas tout : Agrippa s'étoit emparé de Leucade presque sous ses yeux. Plus loin Agrippa s'étoit aussi rendu maître, après avoir vaincu Q. Asidius dans une bataille navale, de la ville de Patra, et de là il s'étoit porté sur Corinthe où il étoit entré en vainqueur. Dion Cassius, ibid. n. 13.

(16) Ni Amyot, ni Dacier ne me paroissent avoir saisi le vrai sens du texte, faute d'avoir réfléchi que la lenteur avoc laquelle se mouvoient les vaisseaux d'Antoine devoit les exposer à ne pas arriver à temps aux divers endroits où ils avoient ordre de se porter. Ricard s'est laissié induire par eux dans un rude contre-sens. Il a vu quelques lignès plus haut Antoine disposer as flotte pour la batsille, et il traduit ici, voyant que sa flotte n'arrivoit point assez tôt pour lui être de quelque secours. Il est étonnant que Ricard ait pu altérer le sens du texte à ce point-là.

- (17) Amyot a laissé la Thrace au bout de sa plume.
- (18) Si Cétoit, comme l'a traduit Ampot, une longue chaussée ou levée, qui estoit assez avant jetée en la mer, comment étoit-il possible de se mettre en embuscade, sur mer, pour enlever Antoine d'un coup de main l'Dacier a senti cette difficulté, et il a mieux traduit qu'Ampot.
- (19) Plutarque ne dit point qu'Antoine et Octave haranguèrent leurs armées, chacun de son côté, selon l'usage constant des généraux romains. Dion Cassius, dont l'ouvrage

Control

comportoit plus de détails que celui de cet historien biographe, nous a transmis les deux harangues que les deux chess prononcèrent à cette occasion. Si elles étoient moins longues. je les aurois mises ici sous les yeux du lecteur. Ce que j'y ai singulièrement remarqué, c'est la dernière phrase de la harangue d'Antoine, et la première de celle d'Octave. Teσούτον γὰς διαφέρομεν άλλήλων ώσθ' ὁ μὲν καὶ ὑμῶν μοναι-Xñeas éribunei, eyà de nat éneirous éxerberment Bouxonas, nabanes nou xal rois bexois nenismuai. Le our unes autoτέρον δμοίως άγωνιούμενοι καὶ κοινά τάγαθά πάσι κατακτκсометог , стопой сомет, о инбрес сратиотия, ет те то пира-Young xeatheas, xal Statartes sufasuorneas, Lib. L. n. 22. (Voici le passage en latin dans la version de Reimar.) Hoc enim intra me et Casarem differt, quod is rex vester esse cupit, ego autem ipsius quoque partes sequentes libertati asserere, ut jurejurando confirmavi; itaque, milites, tanquam pro utrisque cortantes; et communia omnibus bona paraturi, ita contendamus ut et nunc vincamus, et deinceps perpetud felicitate fruamur. Lib. L, n. 22. Voilà donc Antoine qui veut faire accroire à ses soldats qu'il ne va combattre que pour rendre la liberté au peuple romain en général, et à chaque citoyen en particulier. Coor, & ardes spatiatas, nai if ar anon usualnna, nal if ών έργω πεπείραμαι, τὰ πλείςα καὶ μέγρεα των πολεμικών, μάλλον δε πάντων των έν άνθρώποις πραγμάτων τους τά τε Sixuisteja nai ta eurecesoja nai piereuri nai Trattouri naτορθούμενα, τουτο που καὶ αντός ούχ βκιςα έργου καὶ ύμιν παραινώ πορεχοπείν. Lib. L., p. 24. (Je joindrai encore ici la version latine de Reimar : ces deux passages m'out paru en valoir la peine). Cum et auditu, milites, accepissem, et re ipså expertus essem, maximas ac plurimas bellicas aut. potius omnes actiones humanas feliciter ab iis confectas, qui in consilio capiendo, inque agendo, justitiam et pietatem præ aliis observassent, nunc id et mente cum primis repeto et vos considerara jubeo. On voit donc Octave, qui jusque-là n'a connu, contre ses ennemis, que la proscription ou l'assassinat, parler de la piété et de la justice comme auroit pu le faire l'illustre Caton. Cette insigne impudeur rappelle ce beau vers de Juvenal;

#### Qui Curios simulant et Baochanalia vivunt.

- (20) Voyez la note de Ricard.
- (21) Le Taxiarque en grec.
- (22) Voyez la note de Ricard.
- (23) D'aprèl la description que fait Dion Cassius de la position des deux flottes, l'une, celle d'Octave étoit en station sur la droite du golfe d'Ambracie, du côté de l'Epire; et celle d'Antoine, dans le golfe même. Les deux armées de terre avoient la même position. Liv. L, p. 12.
- (24) Il me semble que ni Amyot, ni Dacier, n'ont saiste sens du texte; rin rași ri erițue dur goțiar quoârtrase. Le traducteur latin pe s'y est pas trompe: declinarentque iniquitatem loci in faucibus portus. Voilà le véritable sens; Ricard l'a suite.
- (25) Eutyches signifie en grec heureux, et Nicon signifie qui remporte on qui doit remporte la victoire. Le traducteur lettu atreduit, Evirundo midi nomen cut, Anino victori. Je crois qu'il fallait Fortematus midi nomen cut, Anino victori. Je ne sache pas que l'attraction soit une figure de grammaire aussi commune en latis qu'elle l'est en grec ; en supposant même qu'elle y soit admise. Je n'il pas la méthode latine de Port Royal sous la main pour le vérifier. Ce ne seroit pas d'silleurs sie le lieu. On voit en effet que Plutarque n'a eu garde de l'employer, parcequ'elle auroit produit amphibologie. Espai jas Eurryge' tisque, r Te J' sip Nison. Amyot, dans ce passage a fondu la glose avec le texte jet il a bien fait.

(26) C'est-à-dire, midi.

(27) On appelle proprement vent de mer, un vont qui soufile de la mer vers la terre. Or, ce n'étoit pas un vent de cett enature qu'il falloit pour faire sortir le flotte d'Antoine du

golfe d'Ambracie. Comment Amyot et Dacier ne s'en sontils pas aperçus?

- (a8) Amyot ajoute ici, ce qui n'est pas dans le gree, comme il se fuit ordinairement ez combats de mer. Je suis d'autant plus éloigné de lui en faire un reproche, que je me suis souvent permis moi-même de semblables additions. Le génie elliptique de la langue grecque admettoit facilement ces réticences auxquelles l'esprit du lecteur suppléoit sans peine. Le génie méthodique de notre langue répugne à ces élégantes suppressions.
- (29) Ce passage a donné de la tablature aux critiques. Voyez la note du Plutarque de Tubingen, tom. VI, 138.
- (30) Voyez la note précédente. J'ai cru devoir suivre l'exemple d'Amyot, et ajouter un peu au texte afin d'être mieux entendu.
  - (31) Voyez ci-dessus, liv. V, chap. IV, note 14.
- (3a) On trouvera à la fin du cinquantième livre de Dion Cassius les détails les plus amples sur les diverses particularités de cette bataille. Ceux de Pluraque sont un peu plus succincts; mais un biographe ne dévoit pas en dire davantage. Dion Cassius, liv. 1, n. 3° et saie.
- (33) « C'étoit donc Arrantius, qui commandoit le centre « de la flotte d'Octave. C'est ce que Plutarque n'a pas est « pliqué mais peut-être que cela manque au texte, et qu'! « faut l'ajouter. » Bote de Dacier 18 Bacier ent consulté Paterculus, il a'auroit pa manque de jemarque la difference que présento le texte de cet historien. Selon lui , ce n'étoit pas le centre , c'étoit l'aile gauche qu'Arruntius commandoit. Dextrom navium Julianarum corau , M. Lurio commissum, luevum Arvantio , Jgrippa omne classici certaminis arbitrium. Lib. II , n. 85.
- (34) Ce fut Cléopàtre elle-même qui, ne pouvant supporter la longue incertitude du combat, donna l'ordre de prendre la fuite. Femme et Egyptienne, selon la remarque de Dion Cassius, son impatience, ses perplexités,

ses craintes personnelles l'eurent bientôt décidée. Liv. L, n. 33.

(35) Emprésez apt riv Telentistans. Un des annotateurs de Plutarque a dit: Si benè habet émprésez, significat tenentes ites versès Peloponaissem. Amyot l'a en eflot ainsi antendu. C'est effectivement un exemple d'ellipse noté, je crois, par Lambert Bos, érryrésez viv élor viv nêse viv telentistans. C'est pour éviter l'emploi de ce triple viv, mal sonnant à l'oreille, que cette ellipse est employée ici.

· (36) Voyez la note de Dacier sur ce passage.

(37) Amyot a laissé de côté ces deux compagnons de la fuire d'Antoine. « Je ne sais pas pourquoi, dit à ce sujet « un de ses annotateurs, à myot a ouis ces mots. » Il les a ouis par inadvertance, et peut-être par la faute de son imprimeur. Quoi qu'il en soit, il est évident que l'individu qu'on nomme Alexandre de Syrie est le même qu'on trouve un peu plus bas, sous le nom d'Alexas de Loadide. L'annotateur qu'e, o viens de citer en a judicieusement fait la remarque, et jo 'inctonne qu'il n'aif pas soupçonné qu'au lieu de Augént peu vien de citer en a judicieusement fait la remarque, et jo 'inctonne qu'il n'aif pas soupçonné qu'au lieu de Augént peu vien vien, a l'allait ou Adigo vio Tipse, ou plus probablement. Adigo àrdes Toipo. Cette demiète conjecture est d'autant plus vraisemblable que les manuserits des auteurs grecs au manquent pas d'amalgames de ce genre.

(36) Il semble en effet que les Dieux se servirent de cette fuite de Cléopter pour creuer Pabine qui devoit englouir Antoine; car au moment où Cléoptire fisioit donner le signal de la fuite, il se leva un bon vent pour la pousser du côté du Péloponnées Arique vrois zarà r'ojrer questé vuiclaires. Nagiaes à Arraises sit, virb vir Kasentaras aireis is magaf-plates à Ala sai virb siss. Dion Cassins, il N. J., n. 33.

(39) « Enfin , dit Pfutarque , il prit la fuite, comme Pairis, e pour aller se cacher dans le sein de sa maitresse. Il y a « même plus 1 car Pairis no s'enfuit du champ de bataille « pour rejoindre Hélène qu'après avoir été vaincu; au lieu qu'Antoine, en fuyant pour suivre Céopâtre, abandonna qu'Antoine, en fuyant pour suivre Céopâtre, abandonna

----

« la victoire avec le champ de bataille. » Τελοε δ', όε ὁ πέχρε ἐα τῶς μάχρε ἀστοξιάς εἶς τοὺς ἐκείπες κατεδύετο κόλπους, μάλλοι δ' ὁ μὲν πάρει ἀγτάθεὶ ἐξαυγρε εἰς τὰν δέλλαμος, Αντάτιες δὶ Κλεστάτμας διόκου ἔξουγος καὶ περάκατο τὰν εἴκεν-Comparat. Demetr. cum Απίου. ΙΙΙ.

- (40) Ricard a traduit, Cléopâtre ayant reconnu son vaisseau, éleva un signal sur le sien. Je ne crois pas que ce soit là le sens du texte.
- (41) Amyot a laissé de côté ces mots μιθ ὑπὸ ὁργῆς, ἔιτε αἰδούμερος ἐκείρης. Il est possible qu'il ne les ait pas trouvés dans son manuscrit.
- (42) Amyot a traduit, des navires marchands. C'est une erreur de sa part.
- (43) Plutarque, en parlant au pluriel, a l'air de faire figurer Cléopâtre avec Antoine. J'ai cru devoir traduire par le singulier; car ce n'étoit pas suprès de Cléopâtre et d'Antoine, c'étoit auprès d'Antoine seul que ces fugitifs cherchoient un refuge. Amyot, Dacier et Ricard ont employé le pluriel.
- (45) On a déjà vu qu'Agrippa s'étoit rendu maître de Corinthe, ci-dessus, note 15. Ce n'étoit donc qu'un agent particulier qu'Antoine pouvoit y avoir encore, dans la personne

de ce Théophile. Pourquoi donc Ricard a-t-il fait de ce Théophile un gouverneur? Si en effet Théophile avoit commandé à Corinthe, il n'auroit pas eu besoin d'y tenir cachés les amis d'Antoine.

- (46) Paterculus rend le même hommage à la valent et à la constauce de la flotte d'Antoine. Ac illi cùm diù pro absente dimicissent duce, ogrì summissis armis ecessfre vicsoriams fuitque in confesso, milites optimi imperatoris, imperatorem fugacissimi militis functum officio. Lib. 11, n. 85.
- (47) Amyot a traduit, plusieurs avoient évidemment veu fouir Antoine. S'il cût réflechi sur le fond de la narration de Plutarque, il auroit aperçu que ce n'étoit pas là son sens. « Quelque érudit l'a remarqué depuis, et, en conséquence, à la marge des deux textes sur lesquels j'ai travaillé, celui de l'édition de Henry Etienue, in-8°, et celui de l'édition d'Aubrius et Schleich, in-folio, de la bibliothèque nationale, j'ai vu qu'au lieu d'el rexòa, il falloit lire, yoi rexòa, èst j'ai adopté cette leçon. Dacier doit avoir eu connoissance do cette correction, car il a traduit, peu de gens s'aperçurene de la fuite d'Antoine.

# CHAPITRE III.

LXXXIX. Tableau de l'épuisement où Antoine avoit réduit la Grèce. xc. Antoine n'a plus d'espérance. xci. Digression sur Timon le misantrope, xcii. Antoine rejoint Cléopâtre ; luxe et délices de leur vie. xcm. Cléopatre fait l'essai de divers poisons, xciv. Antoine et Cléopatre tentent la voie des négociations auprès d'Octave. xcv. Soupçons d'Antoine contre Cléopâtre. xcv1. Cléopâtre réunit toutes ses richesses dans un même lieu, xcvn, Octave vient mettre le siège devant Alexandrie. XCVIII. Antoine est vaincu, et abandonné. xcix. Il se perce de son épée. c. Il se fait transporter dans le monument où Cléopâtre est enfermée; sa mort.

LXXXIX. Après ces évènements, Octave s'em- Ans barqua pour Athènes. Il rendit ses bonnes graces de Rome. aux Grecs; et le blé destiné à approvisionner l'ar- 723. mée, il le fit distribuer aux diverses cités qui souffroient beaucoup, et qui avoient été ruinées par des contributions en argent; en esclaves, et en troupeaux de bêtes de somme. Nicarchus, mon bisaïeul, m'a raconté que tous ses concitoyens avoient été forcés de transporter sur leurs épaules une mesure déterminée de froment jusqu'au rivage de la mer en face d'Anticyre (1); qu'on accéléroit leur marche à coups de fouet; qu'il avoit fait lui-même partie d'un pre-

## 314 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Ans mier convoi; et qu'au moment où le second étoit de Nome, prêt à partir, et qu'on alloit mettre le fardean sur 723. ses épaules, on avoit annoncé la défaite d'Antoine, ce qui avoit sauvé son pays. Car les agents d'Antoine et les soldats romains prirent aussitôt la fuite; et les citoyens se partagèrent entre eux les magasins du triumvir (2).

XC. Cependant Antoine ayant pris terre en Afrique, après avoir fait partir de Parætonion (3) Cléopatre pour l'Égypte, s'enfonça dans l'isolement et la solitude, n'ayant auprès de sa personne que deux amis qui vaguoient et erroient avec lui à l'aventure; savoir, un Grec, le rhéteur Aristocrate, et un citoyen romain, Lucilius (4). Nous avons parlé ailleurs de ce dernier. Nous avons raconté comme à la seconde journée de Philippes, lorsque Brutus eut pris la fuite, il se fit arrêter, sons son nom, par ceux qui le poursuivoient. En considération de ce dévouement héroïque, Antoine lui sauva la vie; et depuis, Lucilius lui resta constamment fidèle jusqu'à la dernière extrémité. Lorsqu'Antoine fut informé que celui de ses lieutenants auquel il avoit confié le commandement de la partie de l'Afrique, qui étoit sous ses ordres, avoit abandonné son parti (5), il voulut se donner la mort. Ses amis l'en empêchèrent, et le ramenèrent à Alexandrié, où il trouva Cléopâtre (6) occupée d'une entreprise aussi grande que hardie. Elle avoit entrepris, en effet, de faire traîner sa flotte par-dessus l'isthme qui sépare la mer Rouge de la mer d'Égypte, et qui paroît former la ligne de démarcation entre l'Asie et l'Afrique (7), et cela, à

l'endroit où l'isthme en question est le plus rétréci par les deux mers, et où il n'a pas plus de trois Rome. cents stades de large (8). Son but étoit, après avoir 723. ainsi transporté ses vaisséaux dans le golfe arabique de s'embarquer avec ses trésors et ses troupes, et d'aller dans des régions lointaines chercher un asile contre la servitude et la guerre. Mais les Arabes des environs de Pétra ayant brûlé les premiers des vaisseaux de Cléopâtre qui avoient fait le trajet par terre (9), et Antoine se flattant, d'un autre côté, que son armée d'Actium étoit encore à sa disposition, le projet de Cléopâtre fut abandonné, et l'on se contenta de se mettre en mesure contre toute invasion. Cependant Antoine se retira d'Alexandrie, et cessa de voir ses amis. Il fit former une jetée au milieu des eaux de la mer dans le voisinage du phare, et s'y fit construire une habitation. Il vécut là, fuyant tout le monde, disant qu'ayant éprouvé le même sort que Timon, il n'aspiroit plus, il n'aimoit plus qu'à vivre comme lui. Car Timon, accablé d'injustices et de témoignages d'ingratitude de la part de ses amis, s'étoit, par cette raison, jeté dans une désiance universelle, et dans la haine de tous les hommes.

XCI. Ce Timon étoit un citoyen d'Athènes, qui vivoit à l'époque à peu près de la guerre du Péloponnèse, autant qu'on peut le recueillir des ouvrages dramatiques d'Aristophane et de Platon (10). Car Aristophane le fait figurer dans ses pièces, comme un bourru, comme un misantrope. Fuyant, évitant le commerce de tout le monde, il témoigna toute-

# 316 EXTRAIT DE PLUTARQUE.

Ans fois de l'affection, et même une sorte de tendresse Bome, pour Alcibiade, qui étoit alors dans toute la viva-223. cité, dans toute la fougue de la jeunesse. Apémante, étonné de cette étrange prédilection, en demanda la cause à Timon, qui lui répondit : « Si j'aime ce « jeune homme, c'est parceque je prévois qu'il fera « beaucoup de mal aux Athéniens ». D'ailleurs, Apémante ressembloit beaucoup à Timon. Il étoit l'émule de son genre de vie. En conséquence, il s'approchoit quelquefois de lui. On célébroit à Athènes la fête des Choes (11), Apémante et Timon étoient assis à table l'un à côté de l'autre. Apémante ayant dit à Timon : « O la bonne sête que nous cé-« lébrons aujourd'hui! Très bonne, en effet, lui « répondit Timon, si tu n'en étois pas. » On rapporte également qu'il parut un jour au milieu de l'assemblée du peuple, à Athènes, et qu'étant monté à la tribune, la nouveauté du fait imposa le plus profond silence, en même temps qu'elle excita la plus vive curiosité. Timon prit la parole, et dit : « Citoyeus d'Athènes, j'ai chez moi un petit terrain, « où est un figuier, auquel plusieurs de nos conci-« toyens sont déjà venus se pendre. Je suis sur le « point de faire bâtir sur ce terrain-là. En consé-« quence, j'ai voulu vous donner publiquement « connoissance de mon projet, afin que, si quelques a uns d'entre vous ont envie de se pendre aussi à ce « figuier, ils se hatent, avant que l'arbre soit arraa ché. » Après sa mort, il fut enterré à Halis (12), sur les bords de la mer. Les terres qui environnoient son tombeau s'éboulèrent à la longue. Les caux de la

#### VIE D'ANTOINE, CHAP, III. 317

merisolèrentletombeau, et en défendirent l'approche. Au On y lisoit l'épitaphe que voici « Je suis gisant, ici, neme. « après avoir terminé ma malheureuse carrière. Ne 723. « me demandez pas mon nom : méchants, puissiez-« vous périr d'une manière digne de votre méchancete (13) ». On dit qu'il avoit composé lui-même cette épitaphe, de son vivant. Quant à celle que tout le monde connoit, elle est de Callimaque (14). « C'est « ici que je suis gisant, moi, Timon le misantrope. « Passez votre chemin. Vous voulez , dites-vous, « déplorer mon sort; passez votre chemin, vous « dis-je (15) ». Voilà quelques particularités sur le compte de ce Timon, entre un plus grand nombre.

XCII. Quant à Antoine, Canidius vint lui apporter, en personne, la nouvelle de la défection de l'armée d'Actium. Il apprit en même temps qu'Hérode, roi de Judée, qui avoit quelques légions et quelques cohortes sous ses ordres, étoit passé dans le parti d'Octave ; que tous les autres princes abandonnoient également sa cause, et qu'il ne lui restoit plus de ressource ailleurs. Il nc fut ému d'aucun de ces évènements. Il eut l'air au contraire d'être satisfait de se voir sans nulle espérance, parcequ'il étoit délivré par-là de toute sollicitude. Il quitta l'habitation isolée qu'il s'étoit fait construire sur les bords de la mer; et qu'il appeloit sa Timonienne (16). Logé de nouveau par Cléopâtre dans son palais, il réveilla dans Alexandrie le goût de tous les plaisirs de la table. Il se livra lui-même à de nouvelles largesses envers les habitants de cette ville. Il fit déclarer pubère (17) le fils que Cléopatre avoit eu de

Ans César. Il fit prendre la pourpre et la robe virile à Ande tyllus, l'aîné de ses fils, qu'il avoit eu de Fulvie (18).

723. A citte occasion, les fêtes, les festins, les réjouissances régnérent pendant plusieurs jours à Alexandrie. Antoine et Cléopâtre firent cesser eux-mêmes cette magnifique émulation de plaisirs, qui leur fit donne le nom de bande de la vie inimitable (19); et ils y en substituèrent personnellement une autre, qui ne le cédoit à la première, ni en délices, ni en luxe, ni en splendeur, et qu'ils appelèrent d'un nom gree qui faisoit allusion au projet qu'ils avoient formé de mourir ensemble (20). Ceux de leurs amis qui résolurent de ne pas leur survivre, se firent inscrire dans cette espèce de coterie, et se plongèrent avec eux dans toutes les voluptés, en se donnant réciproruement des fêtes.

XCIII. Cependant Cléopatre recueilloit tous les genres de poisons propres à donner la mort; et afin de connoitre celui qui causoit le moins de douleur, elle en faisoit faire l'essai sur des coupables condamnés à perdre la vic. Lorsqu'elle eut remarqué que les poisons les plus subtils étoient les plus douloureux, et que ceux qui faisoient souffiri le moins étoient les plus lents, elle mit les animaux venimeux à l'épreuve. Elle fut elle-même témoin des résultats, lorsque l'on comparoit les effets de ces animaux l'un à l'autre (21). Elle s'en occupa chaque jour, et à peine trouva-t-elle; parmi les animaux qu'elle fit essayer, ce qu'elle désiroit dans la morsure de l'aspic, qui, sans convulsion, sans faire pousser aucun cri de douleur, produit une torpeur, un assoupissement

#### VIE D'ANTOINE, CHAP, III. 3

léthargique, accompagné d'une légère moiteur sur Assele visage, affaissant avec facilité, engourdissant tous Rome. les organes des sensations, au point de les faire ré-723. pugner à tout mouvement, comme lorsque l'on est plongé dans le plus profond sommeil.

XCIV. En même temps, ils députèrent vers Octave en Asie (22). Cléopâtre lui fit demander le royaume d'Égypte pour ses enfants (23). Antoine lui fit dire que, s'il ne vouloit pas le souffrir en Égypte, il se retireroit à Athènes pour y vivre en simple particulier. Faute d'amis, qu'il avoit tous perdus par l'infidélité et la défection, il chargea de ce message Euphronius, l'instituteur de ses enfants: car Alexas de Laodicée (24), qui avoit fait connoissauce avec lui à Rome par l'intermédiaire de Timagene, qui étoit de tous les Grecs celui qui avoit le plus de crédit auprès de lui, qui devint le plus actif et le plus sidèle instrument des intrigues de Oléopâtre auprès de sa personne, en même temps qu'il se montra le plus ardent adversaire des intérêts d'Octave, avoit été envoyé auprès du roi Hérode, pour l'inviter à demeurer attaché à Autoine. Après avoir fait quelque séjour auprès de ce prince, Alexas s'étoit lui-même déclaré pour le parti du vainqueur; et, comptant sur le crédit d'Hérode, il avoit poussé l'audace jusqu'à venir se présenter personnellement à Octave, Mais le crédit d'Hérode ne lui fut d'aucun secours. Arrêté aussitôt qu'il se présenta, et transféré, chargé de chaînes, à Laodicée , il y fut égorgé , suivant l'ordre qu'Octave

Ans en avoit donné. Tel fut le salaire qu'Alexas reçutde de la perfidie, du vivant même d'Antoine.

XCV. D'ailleurs Octave n'accueillit point la proposition qu'Autoine lui avoit fait faire (25). Quant à Cléopâtre, il lui fit répondre qu'elle pouvoit compter d'obtenir de lui tout ce qui seroit juste et raisonnable, si elle chassoit Antoine, ou si elle le faisoit égorger. Il fit partir pour Alexandrie, avec l'envoyé d'Antoine et de Cléopâtre, un de ses propres affrauchis, Thyrée, homme qui ne manquoit pas d'intelligence, et qui eut probablement la mission de plaider pour la jeunesse d'Octave, auprès d'une femme ambiticuse et excessivement vaine de sa beauté (26). Antoine remarqua que Thyrée avoit avec Cléopâtre des conférences plus longues que de raison, et que la reine lui montroit une considération distinguée. Il n'en fallut pas davantage pour éveiller ses soupçons. Il fit saisir et battre des verges l'affranchi d'Octave, et le lui renvoya, en lui écrivant que Thyrée, par son orgueil et son insolence, avoit provoqué son irascibilité, facile à émouvoir dans la situation critique où il se trouvoit. « Au surplus, lui manda-t-il, si vous « trouvez mauvais que j'aie fait ainsi châtier Thy-« rée, vous avez en votre pouvoir Hipparque, un « de mes affranchis; faites-le suspendre et battre des « verges (27), afin de prendre votre revanche. » Depuis cet évènement, Cléopâtre évita de lui donner tout sujet de plainte et de jalousie, et lui prodigua toute sorte d'attentions. En conséquence, elle ne célébra son propre anniversaire qu'avec beau-

R

#### VIE D'ANTOINE, CHAP, III.

coup de modestie, et d'une manière assortie à l'état Aidprésent de sa situation. Mais l'anniversaire d'An- sontoine, elle le célébra ca déployant une somptuosité 724 et une magnificence supérieure à tout ce qu'elle avoit fait jusqu'alors : si bien que plusieurs de ceux qui furent invités aux fêtes qu'elle donna à cette occasion, et qui étoient venus pauvres, s'en retournèrent avec des richesses.

XCVI. Cependant Agrippa avoit adressé plusieurs messages à Octave, pour lui dire que l'état des choses exigeoit impérieusement sa présence à Rome (28). La guerre fut donc différée pour le moment. Mais des que l'hiver fut passé, Octave entra de nouveau en campagne contre Antoine, marchant sur l'Égypte par la Syrie, tandis que ses lieutenants s'avançoient du côté de la Libye (20). La ville de Pelusum avant été prise, on répandit le bruit (30) que Séleucus l'avoit livrée à Octave, du gré de Cléopâtre; tandis que Cléopâtre (31) abandonnoit la femme et les enfants de Séleucus à Antoine, pour les immoler. Elle avoit fait construire, attenant le temple d'Isis, un bâtiment aussi beau qu'élevé, destiné à servir de dépôt à ses trésors, et de monument à sa magnificence (32). C'est là qu'elle fit transporter tout ce qu'elle avoit de plus précieux, son or, son argent, ses pierreries, ses perles, son ébène, son ivoire, son cinnamome; et fit entourer tout cela de beaucoup de matières inflammables et d'étoupes. Octave, instruit de ces précautions de Cléopâtre, craignit que, lorsqu'elle se verroit sans espérances, elle ne fit incendier et

3.

Ass de dévorer par le feu toutes ces richesses. Pendant qu'il Rome, s'approchoit d'Alexandrie avec son armée, il ne cessa 224 de lui faire luire quelques espérances de clémence et d'humanité.

XCVII. Il eut à peine campé dans le voisinage de l'Hippodrome, qu'Antoine fit une sortie où il se battit vaillamment. Il mit en déroute la cavalerie d'Octave, et la poursuivit jusqu'à son camp. Enflé de cette victoire, il se rendit au palais de la reine, et embrassa Cléopâtre, étant encore sous les armes. Il recommanda à sa générosité celui de ses soldats qui avoit combattu avec le plus d'ardeur et de courage, En récompense, Cléopâtre fit présent à ce soldat d'une cuirasse et d'un casque en or. Après a voir recu ce présent, le soldat profita de la nuit suivante pour passer dans le camp d'Octave (33). Là-dessus, Antoine adressa à Octave un nouveau message pour le provoquer à un combat singulier. Octave lui fit répondre : « Vous pouvez, si vous le « voulez, vous donner la mort par toute autre « voie. » Antoine jugea, par cette réponse, qu'il n'y avoit pour lui de meilleure manière que de mourir les armes à la main. Il prit donc la résolution d'attaquer son ennemi par mer et par terre. Ou rapporte que le soir, à souper, il ordonna à ses esclaves de lui servir le meilleur vin et de lui faire la plus grande chère, parcequ'il étoit incertain s'ils auroient le lendemain à lui rendre le même office, ou s'ils ne seroient pas au service de nouveaux maîtres; tandis que, rentré lui-même dans le néant, il ne resteroit plus de lui qu'un squelette. Ayant

#### VIE D'ANTOINE, CHAP, III.

remarqué, à ce propos, que ses amis laissoient de échapper des larmes, il leur dit: « Soyez tranquilles, Roor. « Je ne vous emmènerai point avec moi à la bataille, 724 « lorsque j'irai y chercher plutôt une mort glorieuse « que mon salut ou la victoire. »

XCVIII. On rapporte encore que cette même nuit, vers minuit à peu près, tandis que toute la ville étoit plongée dans le silence et dans la terreur des évènements auxquels on devoit s'attendre, on entendit tout à coup les sons harmonieux de toute sorte d'instruments, et le bruit d'une foule de chanteurs et de danseurs bachiques, comme s'il eût été question de la tumultueuse célébration de quelque fête en l'honneur de Bacchus. On raconte enfin que, du milieu de la ville, cette bruvante cohue se porta vers la porte d'Alexandrie qui regardoit le camp ennemi, et qu'elle en avoit même franchi le seuil, après avoir beaucoup grossi l'intensité de son tumulte (34). Cette dernière circonstance fut considérée, par ceux qui y réfléchirent, comme un signe qui annonçoit qu'Antoine étoit abandonné par ce dieu duquel il s'étoit piqué toute sa vie d'être l'émule. Au point du jour, Antoine vint prendre poste, avec ses troupes de terre, sur les hauteurs qui sont en avant de la ville. De là, il vit ses forces navales qui gagnoient le large et qui se dirigeoient vers les vaisseaux ennemis. Il resta là, sans bouger, pour observer si sa flotte obtiendroit quelque avantage. Lorsqu'elle fut arrivée, à la rame, à portée de la flotte d'Octave, elle lui fit des signaux d'amitié (35). La flotte d'Octave ayant répondu à ces

3.3

Ans signaux par d'autres du même genre, les deux flottes Lome. n'en formèrent qu'une, et se dirigèrent de concert "le contre Alexandrie avec tout l'appareil de l'hostilité. Pendant qu'Antoine contemploit ce spectacle, toute sa cavalerie l'abandonna. Battu à la tête de son infanterie, il fit sa retraite sur Alexandrie, en criant que Cléopàtre le trahissoit pour le livrer à celui à qu'il n'avoit fait la guerre que pour l'amour

d'elle (36).

XCIX. Cléopâtre, craignant sa fureur et son désespoir, se réfugia dans le monument qui devoit lui servir de tombeau (37). Elle fit abattre les herses qui en défendajent l'entrée, et les fit assujettir avec beaucoup de solidité, à l'aide de fortes poutres. Ensuite elle envoya annoncer sa mort à Antoine. Persuadé qu'elle s'étoit en effet arraché la vie, Antoine se dit à lui-même, « qu'at-« tends-tu donc encore, Antoine? la fortune vient « de t'enlever l'unique objet qui pouvoit te faire « désirer de vivre. » A ces mots, il entra dans sa chambre, il détacha, posa sa cuirasse, et s'écria : « O Cléopâtre! je ne me plains pas de vous avoir « perdue, car tout à l'heure je vais vous joindre. « Mais je me plains de ce que, tout grand capitaine « que je suis, je me vois vaincu en grandeur d'ame « et en courage par une femme. » Antoine avoit auprès de lui un esclave d'une fidélité éprouvée, nommé Éros. Depuis long-temps il lui avoit fait promettre qu'il lui donneroit la mort à la première prière qu'il lui en feroit. Antoine le somma de sa promesse. Éros avant dégainé, leva son glaive

comme pour égorger Antoine, mais ayant détourné Ans le visage, il se tua lui-même. Éros étant tombé Rome, roide aux pieds d'Antoine, celui-ci s'écria : « Fort 724-« bien, Éros; tu m'apprends que c'est à moi à faire « ce que tu n'as pu faire toi-même » ; et s'étant ouvert le ventre, il se laissa tomber sur son lit. Cette blessure ne fut pas de nature à le faire mourir sur-le-champ. D'un autre côté, l'épanchement de son sang s'étant arrêté depuis qu'il s'étoit étendu sur son lit, il revint à lui, et pria ceux qui l'entouroient de l'achever; mais ils sortirent de su chambre en fuyant, et le laissèrent vociférant de douleur et de rage. Là-dessus, le secrétaire de la reine, Diomède, vint exécuter l'ordre que Gléopâtre lui avoit donné, de le faire transporter auprès d'elle, dans son asile funèbre (38).

C. Antoine, instruit que Cléopâtre vivoit encore, ordonna courageusement à ses esclaves de le porter vers la reine. Ces esclaves ayant en effet pris son corps entre leurs mains, le portèrent à la porte du monument où elle étoit renfermée. Cléopâtre se garda de faire ouvrir; mais elle se montra par une fenêtre, et fit descendre des cordons et des bandelettes, avec lesquels on attach a le corps d'Antoine. Aidée de deux femmes, les seules qu'elle ent enfermées avec elle, elle le tira en hant. Geux qui farent témoins de ce spectacle prétendirent qu'il étoit impossible de rien voir de plus déchirant. Antoine couvert de sang et prêt à rendre l'ame, montoit le long du mur à force de cordons et de bandelettes, tendant les mains vers Cléopâtre, et faisant de vains

efforts pour se soulever, afin d'arriver plus tôt à Rome, elle ; car il n'étoit pas aisé à trois femmes de guinder ainsi un fardeau semblable. Ce ne fut même qu'avec beaucoup de peine que Cléopâtre, étendant ses bras autant que possible, et à force de se pencher elle-même en dehors de la fenêtre. parvint à empoigner les cordons attachés au corps d'Antoine, à l'aide des personnes qui étoient occupées, au pied du mur, à l'exciter et à la seconder (30). Étant enfin parvenue à l'introduire dans son asile, elle l'étendit sur un lit; elle déchira ses robes pour bander sa plaie : elle se frappa la poitrine, se meurtrit de ses propres mains; et, essuyant le sang qui couvroit le visage d'Antoine, elle lui donna les noms de maître, de mari, de général. Peu s'en fallut que sa sensibilité pour l'état déplorable où étoit Antoine ne lui ôtât le sentiment de ses propres maux. Antoine ayant un peu calmé la douleur de la reine, demanda du vin, soit qu'il eût soif réellement, soit qu'il espérât par ce moyen expirer plus vite (40). Après qu'il eut bu, il donna pour conseil à Cléopâtre, en ce qui la concernoit et dans le cas où elle croiroit pouvoir avec pudeur continuer de vivre, de se sier principalement à Proculéius, entre les amis d'Octave. Il ajouta que, quant à lui, il ne s'affligeoit pas de son dernier revers; qu'au contraire, il éprouvoit un sentiment de satisfaction, en considérant le bonheur dont il avoit joui, après avoir été un des hommes les plus illustres et les plus puissants de la terre, de n'avoir succombé que sous les armes des Romains, et après avoir combattu

# VIE D'ANTOINE. CHAP. III. 327 vaillamment en vrai citoyen de Rome. Comme il Antendoit l'ame à ces mots, Proculeius, euvoyé par Rome. Octave, arriva: car aussitôt qu'Antoine, après s'être 734 frappé lui-même, eut été enlevé pour être transporté auprès de Cléopâtre, un des soldats de sa garde, Dercitéus, s'étoit saisi de son glaive, et l'ayant caché sous ses vétements, étoit sorti et avoit couru au camp d'Octave, lui apporter le premier la nouvelle de la mort d'Antoine, et lui montrer son glaive encore tout ensanglanté (41).

#### NOTES.

(1) VOYEZ la note de Dacier sur ce passage.

(a) Selon Suétone, Octave passa son quartier d'hivre n'e Samos, dans cette même lle de l'Asie mineure, située ente Milet et l'Île de Chio, où Antoine et Cléopâtre s'étoient arrêtés avant la bataille d'Action. Ab Actio, còm Samum insulam in hiberna se recepisset. Oct. Cos. n. 17.

(3) Voyez la note de Ricard.

(4) Lucilius étoit son véritable nom. Dans la Vie de Brutus qu'il cite, liv. LXVIII, Ricard le nomme de ce même nom. Pourquoi donc íci ne le nomme-t-il que Lucias Voy. Appien ci-dessus, sect. IV, sect. CXXIX. Il le nomme également Lucilius.

(5) Ce lieutenant d'Antoine, qui commandoit pour lui en Afrique, se nommoit Pinarius Scarpus. Dion Cassius, lir. LI, n. 5, nous a conservé son nom. Voyez d-dessus, chap. II, note 43. Non seulement il refusa d'accueillir Antoine, mais encore il fit égorger ses envoyés, et quelques uns des soldats qui étoient sous ses ordres ayant laissé éclater à ce sujet des symptômes de mutinerie, il les fit mettre à mort.

à mort.

(6) Cléopàtre s'étoit hàtée de se rendre en Egypte, de peur que la nouvelle de la défaite d'Antoine n'y devint, à son préjudice, un sujet de dédition et de révolte. Ain de naviguer avec plus de sécurité en leignant des airs de victoire, elle fit couvrir de couronnes la proue de sex suisseux, et chanter, par ses équipages, les chants de triomphe ordinaires. Après qu'elle fut arrivée à Alexandrie sans accident, elle fit égorger plusieurs grands personnages qui n'avoient pas cesté, depuis la mort de son frère Ptolèmée, d'être ses en-nemis, et à qui ser veres faisoient reprendre courage. A Paide de ces attentats sanguinaires, elle amassa do l'argent; et avec cet argent elle leva des troupes, et acheta des auxières de la vere cet avec cet argent et le leva des troupes, et acheta des auxières.

liaires. Pour décider en sa faveur le roi des Médes, elle lui envoya la teté utor di 47-ménie. Canditus avoit donc raison, comme on voit, de dire à Antoine, ainsi que Plutarque l'a raconté plus haut, que Cicopàtre avoit beaucoup appris à son école dans l'art de manire les grands intérêt en matière de gouvernement. Voyez ci-dessus, chap. II, note 48.

- (7) Vovez la note de Ricard.
- (8) Douze lieues et demie. Note des annotateurs d'Amyot.
- (9) Voyez la note de Ricard.
- (10) Poëte comique de ce nom, qu'il ne faut pas confondre avec Platon le philosophe qui parut trente ana près lui. Il ne nous reste de ses comédies que quelques fragments. Aristophane n été plus heureux. Plusieurs de ses pièces sont venues jucqu'à nous. C'est dans sa Lysistrate qu'il mentionne Timon le misantrope, et qu'il en fait le pendant d'un jeune homme appelé Milanion, dont il parle dans la scène précidente, et auquel il attribue pour les femmes la même aversion, la même haine qu'avoit Timon pour les hommes.

(11) Cétoit le nom d'un des trois jours que duroient à Athènes les fites de Bacchus, nommées Anthicteria du mois Anthitérion pendant lequel on les célébroit, et qui étoit le mois de floréal du calendrier grec. Je dois cet hommage au docte Dacier, de renvoyer à la savante note qu'il a appliquée à ce passage le lecteur curieux de connoître toute la finesse de ces deux mots de Timon et d'Appenante. On peut consulter aussi la note que les amoutateurs d'Amyot ont placée parmi leurs observations, et celle de Ricard.

- (12) Voyez la note de Ricard.
- (13) Ricard a fait de cette épitaphe un quatrain qui ne me paroît pas très poétique. Le voici:
  - « Après avoir fini ma course déplorable,
  - " Je suis en pair ici : ne cherchez point, passants,
  - « A connoître mon nom ; vous êtes tous méchanis.
  - " Puissiez-vous donc périr d'une mort misérable.

Ce n'est pas trop la peine de délayer un distique grec dans un quatrain, quand on ne fait pas mieux que cela.

(14) C'est lei une erreur de Plutarque, à ce qu'il parolt. Dans l'édition de Callinaque, donnée par Spanheim, et dans la dernière par Ernesti, on trouve à la vérité cette épigramme parmi celles de Callimaque. Elle est la troisième, et on l'a rendue par ce distique latin ;

Hic hominum Timon enhat osor; abito precatus Antea Timoni dira, viator; abi.

mais dans le tome second de l'Anthologie grecque assez récemment publice par un savant Hollandais, Jérôme de Bosch, p. 86, on la trouve imprimée sous le nom d'Hégésippe: et tandis que dans Plutarque et dans les éditions de Callimaque dont je viens de parler, elle a'est qu'en distique, elle est en quatre vers dans l'Anthologie en question:

Οξεΐαι πάντη περ) τον τάφον έιν]ν άκανθαι Κα] εκόλοπες, βλάζει τους πόδας ήν προείας, Τίμων μυτάνθρωπος ένοικέω. Κλλὰ πάρελθε. Οίμαζειν είπὰς πολλὰ "πάρελθε μόνον.

Le docte Brunck, dans le tome premier de ses Analocta veterum poëtarum gracorum, l'a également attribuée à Hégésippe, et l'a imprimée sous son nom, p. 255, VIII, dans les mêmes termes que de Bosch.

(15) Aucun des traducteurs qui m'ont précédé, si Amyot, ni Dacier, ni Ricard, ni l'interpréte latin, n'ont assis, à mon avis, le vrai. sens des trois premiers mots du dernier vers de ce quatrain. Ils ont rendu le verbe ejucifeur, comme s'il signifioit c'ire des imprécations, massifier. Mais nulle part, que je sache, il n'a été pris dans cette acception. Celle qui lui est propre, c'ett de signifier, pleurer, se lamenter, gémir, se plaindre au sujet d'un malheur quelconque, déploier le sort crael de quelqu'un. L'erreur, sur ce pessage, est venue de ce qu'on n'a pas fait attention à l'elle.

lipse qu'il renferme. On n'a pas vu que Timon, qui parle dans cette épigramme, mettoit ces trois mots dans la bouche du passant auquel il s'adresse : Brunck , le docte Brunck est le seul helléniste que je connoisse qui ait saisi avec justesse la pensée de l'auteur de l'épigramme. Afin d'empêcher que l'on s'y trompât à l'avenir, il a imprimé cette épigramme avec les signes distinctifs de dialogue. Les trois premiers vers sortent de la bouche de Timon, et sont en effet marqués de la lettre a. Les trois mots suivants, qui appartiennent au passant, sont marqués de la lettre B; et les deux derniers mots qui sont de Timon, reprennent la première lettre. Il faut donc entendre ces trois mots comme si le passant disoit à Timon : Παρέλευσομαι είπας πολλά εις το οἰμώζειν την (είπας Ne ταυτα δ Κροϊτος. Herodot. lib. I, c. 17 ), σου δυσυχίαν: « Je « pusserai mon chemin lorsque j'aurai verse quelques larmes α sur ton malheur. » Ce sens a d'ailleurs l'avantage de rendre infiniment plus saillants les deux derniers mots, πάρελθε μόvoy. Il n'y avoit en effet qu'un misantrope aussi prononcé que Timon qui pût faire une aussi brutale réplique à celui qui ne vouloit s'arrêter un moment auprès de sa tombe, que pour honorer sa mémoire par des témoignages de regrets et de sensibilité. D'ailleurs, Ricard a fait de cette seconde épitaphe un second quatrain, qui, outre le contre-sens qu'il renferme, a le défaut de n'être pas moins prosaïque que le premier. Le voici :

- « Je suis Timon, connu par ma misantropie:
- « J'habite ce tombeau : passant , retire-toi.
- « Maudis moi, j'y consens, pourvu que de ta vie,
- " Tu veuilles me jurer de n'approcher de moi. »
- (16) Du nom de Timon cela s'entend.

(17) Je crois que cela s'entend mieux que la version de Ricard, il inscrivit dans le rôle des jeunes gens, etc.

(18) Ces deux faits sont confirmés par le témoignage de Dion Cassius, qui remarque qu'Antoine et Cléopâtre n'avoient eu pour but que d'inspirer par-là de la confiance à leurs partisans, en leur présentant de nouveaux chefs, dans le cas où ils viendroient à périr eux-mêmes pendant la guerre; et que cette démarche ne servit en effet qu'à perdre ces deux jeunes gens , parceque Octave , resté le plus fort , crut devoir les immoler à as afreté L ile L L J , n .  $\delta$ 

- (19) Ricard a fondu le mot grec dans sa version, « ils sup-« primèrent leur société des Amimetobies, »
- (20) Amyot a fonda dans son texte le mot grec en toutes. lettres. Dacier et Ricard en ont fait autant; et renchérissant mêmes sur Amyot, ils ont fait entrer dans leur version le mot animetobies, absolument inintelligible pour des lecteurs étrangers aux racines grecques, si Ricard ne l'avoit expliqué dans une note.
- (21) R. monet vulgatam posse defendi ac si hoc diceret, be di vir avrise i terraxibervitivisio sonde intio especiação. Hoc quod ab ed jussi alian bestiam adii immisterent ed cordim. Fore tamen pleniorem dictionem; sesquin avris reversivarises avecações reas. Ant legendum suspicatur virgou (sc. 6njus) firişas (sc. 6njus) principal dictioned de Putarque de Tubiagen, par J. G. Hutten, tom. 6, p. 145.
- (22) Antoine et Cliopâtre avoient deux projets, dans le cas où lis se verrionien forcês d'évacuer l'Egypte; le premier de gagner l'Ibérie, et d'en engager les peuples, à force d'argent, à se dèclarer en leur faveur; le second, de s'échapper par la mer Rouge. Ce fut dans la vue d'endormir Octave à ce double égard, qu'ils lui envoyèrent des députés pour lui faire des propositions. Selon Dion Cassius, ces députés étoient chargés en même temps d'essayer de le faire assassiner, ou de corrompre son armée, fur. LI, n. dec.
- (a3) Suivant Dion Cassius, Cléopâtie envoya à Octave, à l'insçu d'Antoine, un sceptre et une couronne d'avec un trône royal, pour lui donner à entendre qu'elle mettoit son royaume à ses pieds; et afin que, s'il étoit inexorable envers Antoine, il aût du moins pour elle quelque commisération. Ibid.

(24) Voyez ci-dessus la note 37, chap. II.

(25) Dion Cassius rapporte qu'il ne fit à Attoine aucune réponse à cut égard. Quant à Cléopatre, il répondit publiquement aux ambassadeurs, ave un ton menaçant, qu'il sauroit bien trouver les moyens de la réduire; mais que si elle posoit les armes et abdiquoit la couronne, il delibérorit alors sur le parti qu'il auroit à prendre envers elle. Il leur dit d'ailleurs secrètement qu'elle pouvoit compter sur son indulgence et sur la conservation de son royaume, si elle faisoit égorger Antoine. Dion Cassius , liv. LI, n. 6.

(aó) Dion Cassius dit formellement que la mission de Thyrée, aquiei il donne un autre nom, avoir pour objet de conter fieurettes à Cléopâtre dans l'intérêt d'Octave. Il avoit fort bien calculé, qu'ambiticuse et vaine de sa beauté, cette reine cèderoit facilement aux avances qui lui seroient faires de la part de celui que la Fortune appeloit ouvertement à l'empiredu monde. Thyrée conduisoit asses bien ette intrigue, lorsqu'Antoine s'en étant aperçu, s'avisa de le trouver mauvais et d'y couper court.

(27) Le texte porte littéralement, afin que nous soyons à deux de jeu. Sur les mots du texte τοῦντον κριμένας ματεγραφεν, Dacier remarque que chez les anciens, c'étoit en effet l'usage de pendre ainsi les esclaves par les aisselles et de les fouetter en l'air. Il cite à l'appui le passage suivant du Phormion de Térence, ¿det. 1, seen. IV.

PII. Geta, quid nunc fict? GE. Tu jam lites audies, Ego plectar pendens.

(a8) C'est-à-dire en Italie. En effet, les troupes qu'il y avoir renvoyées après la basialle d'Actium se mutairrent au point de rendre sa présence indispensable. Les soldats demandoient des récompenses et leur licenciement. Octave partit donc de Samos ou il étoir, et pril la route de Brindes. Dans ce trajet il éprouva deux tempètes ; la première, entre le Peloponnées et l'Étolie; la seconde, à la hauteur des monts de l'entre 
Cérauniens. Dans l'une et dans l'autre, il perdit une partie de ses liburnides; et celle qu'il montoit eut tous ses agrès et même son gouvernail fracassés. Suet. Oct. Cas. n. 17.

- (29) Ce fut du côté de l'Afrique que se fit l'ouverture de cette campagne. Cornélius Gallus commandoit les troupes d'Octave qui s'avançoient de ce côté-là, et déjà il s'étoit rendu maître de Parætonion. Quoique Antoine eût en ce moment l'intention de gagner la Syrie pour se mettre à la tête de ses fidèles gladiateurs qui l'y avoient invité, il préféra de marcher contre Cornélius Gallus dont il espéroit faire passer facilement l'armée sous ses ordres. Il avoit d'ailleurs avec lui des forces de terre et de mer, pour agir hostilement dans le cas où cela seroit nécessaire : mais il eut beau venir en personne jusqu'au pied des murs de la place provoquer les soldats à la défection; Gallus fit sonner les trompettes de manière à empêcher que rien de ce qu'il disoit à haute voix pût être entendu. Il fit ensuite une sortie contre lui et le repoussa. Par une ruse de guerre, Gallus incendia et submergea une partie de ses vaisseaux; ce qui l'obligea de s'en retourner couvert de honte. Dion Cassius, liv. LI, n. q.
- (30) Cette ville fut livrée à Octave par l'ordre de Cléopâtre.

  Dion Cassius le dit formollement. Κές τούτρι καὶ τὰ Πειλώκοι ὁ Καίπος, λόγρ μὴν κατὰ τὰ Γικγιόν, ἐτην καὶ τὰ Πειλώτὰ καιοπάτεια διλαθει, Lib. Li, n. 9. Voyant en effet qu'aucun des auxiliaires qu'elle avoit appelés ne venoit à son socours, que, sur ce pied-là, ji étoit impossible de résister à
  Octave; et se persuadant d'ailleurs, d'après le langage de
  Πτργέο, qu'Octave étoit amoureux d'elle, qu'elle prendroit sur lui le même empire qu'elle avoit pris sur Antoine,
  elle s'étoit décidee à lui faire ouvrir les portes de ses états.

  Ibid. n. 9.
- (31) Amyot et Dacier ont ici ajouté au texte. Amyot a dit, pour montrer que non, et Dacier pour se purger de cette accusation. J'ai cru pouvoir être littéral sans rien laissor à désirer.

(32) Amyot et Dacier ont parlé de sépulcres et de tom-

For the Cold

beaux. Je n'ai pas pensé que le mot μνήματα comportàtici cette acception. On peut consulter la note de Dacier sur ce passage.

(33) Après ce premier succès, Antoine marcha de nouveau contre Octave, et s'étant approché de son camp, il y fi jeter des libelles dans lesqués il promettoit à chaque soldat une forte somme d'argent s'ils abandonnoient le parti d'Octave, et se déclaroient pour lui. Plein de confiance dans cette manœuvre, il tenta une action contre l'infanterie ennemie; mais il fut battu, parceque Octave ayant lu lui-même à ses troupes les libelles d'Antoine, et su tirer avantege de la li-cheté et de la perfidie de cette conduite, excita le courage de son armée, qui saisit la première occasion de signaler sa fidelité à son degrat. Dion Cassins, liv. LI, n. 10

(34) Amyot n'a pas rendu le πλείσεν γενόμενον du texte. Ricard a traduit, d mesure qu'elle marchoit le bruit devenoit plus fort.

(35) Ce fut encore, selon Dion Cassius, une perfidie de Cléopàtre. Il prétend qu'Antoine, vaincu dans l'action dont nous avons parlé dans la note 33 y mit toutes ses ressources dans ses vaisseaux, et qu'il se décida à livrer une bataille navale, bout en faisant ses dispositions pour aller chercher un asile en Ibérie, mais que Cléopâtre engagea les chefs de la flotte à se déclarer pour Octave. Antonius insperatò victus, ad classem configiti, ace os ecomparavis, ut aut navali pugnd decenneres, aut in Hispaniam transmittures. Sed Cléopatra, eo intellecto id effects, uténaves ab eo transfugerent.
Dio Cass. lib. Li, n. 10. Voyes d'ailleurs la note de Ricard.

(36) Dion Cassius dit tout le contraire, que, quoique Autoine soupçonnât que tous ces revers étoient l'œuvre de la trahison, son amour pour Gloghare empécha qu'il ajoutta aucune foi à ses soupçons, et fut cause qu'il parut plus affecté du sort de la reine que du sien propre. Υπίθεις μαλ για πρεδίλοτθαι, οὐ μάττοι καὶ διτένευτε τόπ τοῦ ἐνοπος, ἀλλὰ καὶ μάλλον, ός εἰντίς, ἐκείπτι ἢ ἐκεντικ ἀλλάς. Lib. LI, n. 10.

(37) La version de Dion Cassius est encore contraire ici à

celle de Plutarque. Lorsque Cléopàtre fut informée que l'excès de l'amour d'Antoine écartoit toute idée de trahison de sa part, et lui faisoit montrer tant d'unérét à 
son sort, elle s'imagina que si Antoine, dans cette situation, apprenoit que Cléopàtre e di disposit d'elle, si le shiteroit de se poignarier. La conséquence, elle fit répandre libruit de sa mont. Cure par si Kanearira, sa d'ibre, jintérie, 
'èri si robbres adriv tersaturencies, coi intéréseiras àtals 
raspazique àrobbseiras, xal dia recto sir est parquise cor
raspazique àrobbseiras, xal dia rocció sir est parquise cor
raspazique àrobbseiras, xal solite de 
àrobbseira edrò oir sal arobbseira d'un fedicine de Antoine, 
fin qu'octave più donner un libre cours aux sentiments dont 
elle le croyot animé pour elle le croyot animé pour elle le croyot animé pour elle le croyot animé pour elle le croyot animé pour elle le croyot animé pour elle cours aux sentiments dont 
elle le croyot animé pour elle cours aux sentiments dont 
elle le croyot animé pour elle cours aux sentiments dont

(36) Ce récit de Plutarque ne s'accorde pas non plus avec celui de Dion Cassius. Suivant ce dernier, lorsque Cléopàtre, qui avoit fait répandre le bruit de sa mort, apprit par les clameurs publiques qu'Antoine s'étoit poignardé; clie se montra aux croiscés du baitunent dans lequel elle s'étoit enformée. Aussitôt le bruit de sa mon fut dementi. Antoine mourant apprit qu'elle vivoit encore, et dans l'impatince de rendre le dérnier soupir entre «se bras, il se fit porter auprès d'elle. On l'introduisit dans le bâtiment en question, (qui par parenthèse n'étoit pas encore achevé; selon Dion Cassius ) à l'aide des machines avec lesqueiles on montoit l'as pièrers. Ibid.

(39) Voyez la note précédente.

(49) Dans le sixième chant de l'Iliade, Hector, rentré dans Troye, refuse le vin qu'Hécube loi présente, parœqu'au lieu de le fortifier, il l'affoibliroit encore dans l'état de fatigue où il étoit. Note de Ricard.

(41) C'est ainsi que fut dissoute, par la mort de l'un des deux derniers triumvirs, cette société de sociératesse et de brigandage que le sang des plus illustres Romains avoit cimentée. Appliquons ici ces paroles des Ethiopiques d'Héliodore, liv. 1, n. 29, à la fin : 20 22 471 farois mort AppliROS EANES TEASUOS, OUSE EN GROPSAIS EGYE THE TEASURE ANA' I Tepisivas apalouelas, i rebraras rebs abbrras avayuaior. En voici le sens : « Les convertions ne terminent jamais « la guerre entre les brigands. Ils demeurent ennemis malgré « les traités. Pour continuer de vivre, il leur faut nécesa sairement continuer de vaincre : il faut périrnécessairement a périr, si l'on est vaincu, » Dans le parallèle que Piutarque a établi entre Démétrius et Antoine, il remarque que la plus importante des opérations de ce dernier fut sa campagne contre Brutus et Cassius, dont le résultat fut d'anéantir la liberté de ses concitoyens, & & our mériores auto kal hampetates tots Tur signaquirur à mobs Karrer nai Beauter mineues, in TO THE TATOLOG RAL TOUS TORITAS ADERESBAS TOP ERSUBISIAN έπολεμήθη. Ne diroit-on pas que les Dieux ne firent qu'exécuter sur Antoine l'exécration que Brutus prononça contre lui après la seconde bataille de Philippes : « 6 Jupiter , que « l'auteur de tant de maux ne se dérobe point à ta venor geance. » Voyes cirdessus, liv. IV, sect. CXXXVIII.

# CHAPITRE IV.

ci. Octave envoie Proculeius pour s'assurer de la personne de Cléopdire. Cu. Proculeius entre dans le monument, saisit Cléopdire, et la désarme. cui. Honneurs qu'Octave, entrant à Alexandrie, rend au philosophe Arrius. cv. Honneurs funèbres rendus à Antoine. cv. Cléopáire engage son médecin à la seconder dans le projet de se délivere de la vie. cv. Octave vient rendre visit à Cléopáire. cv. N. Obtaions funèbres de Cléopátre au tombeau d'Antoine. cv. C. Cléopátre. cv. Cléales se relations de sa mort. cx. Désails sur les enfants d'Antoine après sa mort.

An CI. Ex apprenant cet évènement, Octave se retira l'ame. dans le fond de sa tente, et donna des larmes à celui 724 qui lui avoit été attaché par les liens du sang, qu'il avoit eu pour compagnon d'armes et pour collègue dans plusieurs expéditions militaires, et avec lequel il avoit partagé quelques années les plus hautes fonctions du gouvernement. Prenant ensuite tous les documents de la correspondance qu'il avoit entretenue avec lui, et ayant assemblé ses amis, il leur en fit la lecture, pour leur faire connoître à quel point Antoine avoit constamment porté la hauteur et l'arrogance à son égard, dans ses réponses, quoiqu'il ne lui ett jamais écrit que pour des choses justes et raisonnables. Cela fait, il détacha Procu-

/ Times in Capagin

léus, avec ordre de faire principalement tout ce qu'il pourroit pour prendre Cléopâtre vivante; car àc. Octave craignoit pour les trésors de la reine, et il home, attachoit d'ailleurs un très grand intérêt, pour sa gloire, à la faire figurer dans sa pompe triomphale à Rome. Cléopâtre ne voulut point se remettre entre les mains de Proculcius. A la vérité, elle entre en conférence avec lui. Proculcius s'avança jusqu'au pied de la porte du hâtiment, qui étoit fort solidement barricadée, mais percée de manière à laisser un passage libre à la voix. Dans cette conférence, Cléopâtre demanda qu'Octave laissat; l'Égypte à ses enfants. Proculcius se contenta d'inviter, Cléopâtre à prendre courage, et à mettre une entière confiance dans la clémence d'Octave.

CII. Cependant Proculeius, après avoir bien observé le lieu où Cléopâtre étoit enfermée (1), en fit rendre compte à Octave (2). Sur ces entrefaitcs, Gallus, un nouvel envoyé d'Octave, arriva pour faire à Cléopâtre des propositions. Il s'approcha de la porte, et traina à dessein la conférence en longueur. Dans cet intervalle, Proculeins ayant fait apporter une échelle, pénétra dans le monument de la reine par la même fenêtre par où, secondée dc ses femmes, clle avoit introduit Antoine. Il se hâta de descendre à la porte auprès de laquelle Gallus étoit en conférence avec Cléopâtre. Proculéius étoit suivi de deux hommes à ses ordres. L'une des deux femmes qui étoient renfermées avec Cléopâtre s'étant écriée : a Ah! malheureuse Cléo-« pâtre, vous êtes prise! » Cléopâtre se retourna,

Ana vit Proculeius, et s'arma sur-le-champ pour se de Rome. É apper d'un petit poignard qu'elle portoit à sa cein224. ture. Proculeius s'elant rapidement avancé, et l'ayant saisie par ses deux bras, lui dit: « Cléopâtre, vous « ne réndez pas justice à Octave, ni à vous-même, « en lui d'atant une grande occasion de signaler sa « chémence, en lui faisant l'injure de le soupconner « de déloyanté, de le regarder comme implacable; u tandis qu'ês, au coutraire, beaucoup de douceur « et d'humanité. » En même temps, il lui ôta son poignard, et rechercha parmi tous ses vétements si elle n'y avoit point caché du poison.

CIII. Devenu maître de la personne de Cléopâtre; Octave avoit envoyé Épaphrodite, un de ses affranchis, auquel il avoit recommandé de veiller très spécialement sur les jours de Cléopâtre; et d'ailleurs, de lui complaire en toutes choses et de se prêter à tout ce qui lui feroit plaisir (3). Cependant il fit lui-même son entrée dans Alexandrie, avant à côté de lui et tenant par la main le philosophe Arrins, avec lequel il faisoit la conversation, afin que ce spectacle frappant les regards de tous les citovens, leur inspirât de la considération pour Arrius, en voyant à quel point Octave poussoit les égards pour sa personne. Il se rendit au Gymnase. Il monta sur une tribune qu'on lui avoit préparée. Les habitants d'Alexandrie, saisis de terreur, se mirent à genoux devant lui. Il leur ordonna de se relever, et dit qu'il pardonnoit à tout le monde, premièrement, parceque la ville avoit été bâtie par Alexandre; secondement, en considéra-

tion de sa grandeur et de la magnificence de ses Aus édifices; et en troisième lieu, pour complaire à Rome. son ami Arrius. Telle fut la haute distinction dout 724-Octave honora ce philosophe. Arrius s'en servit pour sauver beaucoup d'autres personnes, et entre autres Philostrate, celui de tous les sophistes de ce temps-là qui avoit le plus de talent pour improviser, et qui déshonoroit d'ailleurs le titre qu'il se donnoit de philosophe académicien (4). Cette dernière circonstance fut cause qu'Octave, qui avoit horreur de sa conduite, se montra d'abord inexorable envers lui. Des-lors Philostrate, laissant grandir sa barbe blauche (5), et se couvrant d'un manteau noirâtre, se mit continuellement aux trousses d'Arrius, en répétant derrière lui à chaque pas, ces paroles : « Les sages sauveront les sages, « s'ils sont sages (6). » Octave, informé de cette particularité, songea plutôt à délivrer Arrius de cette fâcheuse importunité (7), qu'à affranchir Philostrate de toute crainte; et en conséquence il lui pardonna.

CIV. Quant aux enfants d'Antoine, Antyllus, fist de Fulvie, trahi par Théodore son instituteur, fut immolé. Pendant que des soldats lui coupoient la tête, Théodore eut l'adresse d'escamoter une pierre de grand prix quece jeune homme portoit suspendue à son cou, et il la cousit dans ses vêtements (8). Il nia le fait, en fut convaincu, et fut mis en croix. Quant aux enfants de Cléopâtre, ils furent gardés à vue, avec les personnes chargées de les soigner, et il fut honorablement fourni à tout ce qui l'eur

étoit nécessaire. Césarion, qui passoit pour être le fils Rome de César, sa mere lui avoit fait prendre par l'Éthiopie le chemin des Indes, avec un riche tresor. Son instituteur Rhodon, digne émule de Théodore, le pressa de retourner sur ses pas, en lui persuadant qu'Octave le rappeloit pour le mettre à la tête du royaume de sa mère. On rapporte que, dans le conseil qu'Octave tint pour délibérer sur le sort de Césarion, Arrius donna son avis en prononçant ces paroles : our ayater wonunaisagin, il n'est pas bon qu'il y ait plusieurs Césars (9). Du reste, Octave fit égorger Césarion après la mort de Cléopâtre (10). Plusieurs rois et plusieurs chefs demandèrent le corps d'Antoine pour lui faire des funérailles. Mais Octave ne voulut point l'enlever à Cléopâtre, qui lui rendit les honneurs funèbres avec une pompe et une magnificence vraiment royale; car clle eut la liberté de mettre tout ce qu'elle voulut à contribution pour ecla.

CV. Au milieu de cette lugubre cérémonie, elle eut tant à souffirir de tous les genres de douleurs, elle se meurtrit et se déchira tellement la poitrine, qu'une inflammation la jeta dans une fièvre ardente. Elle vit avec satisfaction, dans cet accident, un prétexte pour écarter toute nourriture, et pour se laisser ainsi mourir à son sise d'inantiton. Elle avoit un médecin ordinaire, nommé Olympus, qu'elle mit dans le secret de ses véritables intentions, et qui la seconda de ses conseils et de son ministère, ainsi qu'il l'a consigné lui-même par écrit dans une histoire qu'il nous a transmise de

#### VIE D'ANTOINE. CHAP. IV.

ce qui se passa à cette occasion. Octave, qui s'en Ans douta, fit faire des menaces à Cléopâtre. Il lui fit Rome inspirer des alarmes au sujet de ses enfants. Machi- 724nalement ramenée par ces terreurs, elle abandonna son corps à tous les secours de l'art (11).

CVI. Peu de temps après, Octave se rendit luimême chez elle, pour l'entretenir un moment, et pour lui parler le langage de la consolation (12). Elle étoit misérablement étendue sur un lit mesquin. Lorsqu'elle vit entrer Octave, elle s'élança n'ayant qu'une seule tunique; elle se prosterna devant lui ; elle avoit la tête et la figure dans un désordre effroyable. Sa voix trembloit; ses yeux étoient livides. On vovoit son sein couvert de blessures. En un mot. son corps ne paroissoit pas en meilleur état que son ame. Mais ces graces qui lui étoient naturelles, cette confiance habituelle que lui inspiroit le sentiment de sa beauté, n'étoient point entièrement amorties chez elle. Quoiqu'elle fût dans cette situation déplorable, on en voyoit encore intérieurement briller quelques vestiges; onles retrouvoit encore au-dehors, dans le jeu de sa physionomie. Octave l'invita à se remettre dans son lit, et vint s'asscoir auprès d'elle. Dans sa conversation, elle eut l'air de chercher à s'excuser, en attribuant tout ce qui s'étoit passé à la contrainte et à la terreur qu'Antoine lui inspiroit. Mais Octave ayant combattu chacune de ses allégations, et l'ayant convaincue de ses dispositions hostiles, elle eut recours sur-le-champ à la commisération et aux prières, comme si elle eût attaché un grand intérêt à la vie (13). Elle finit par lui re-

343

Ans mettre un état qu'elle avoit par écrit de tous ses Bome, trésors. Un de ses ministres, nommé Séleucus, qui 224. étoit présent, l'avant alors accusée d'avoir détourné et caché quelques objets, elle s'élança de son lit, le prit aux cheveux, et le blessa à plusieurs endroits au visage. Octave se mit à rire; et s'étant efforcé de calmer sa colère : « Eh quoi ! lui dit-elle, n'est-il pas « horrible que , tandis que vous avez daigné , vous, « Octave, venir me voir, et vous entretenir avec « moi dans l'état où je suis, mes esclaves se consti-« tuent mes accusateurs, parceque j'aurai mis de côté « quelques bijoux de femme, non pas sans doute « pour m'en parer moi-même, malheureuse que je « suis , mais pour en faire un modique présent à Oc-« tavie et à Livie, dans la vue de me donner par leur a intercession plus de droits à votre humanité et à « votre clémence. » Ces particularités firent grand plaisir à Octave, parcequ'il les regarda comme des preuves du désir qu'avoit Cléopâtre de conserver la vie (14). Il lui dit donc qu'il lul laissoit tout ce qu'elle avoit mis à part; qu'il en useroit d'ailleurs avec elle avec plus de générosité qu'elle ne l'espéroit, et prit congé d'elle, croyant bien en avoir sait sa dupe, tandis qu'il étoit bien plus réellement la sienne.

CVII. Octave avoit au nombre de ses amis un jeune homme d'une illustre origine, Cornélius Dolabella (15). Ce jeune homme avoit de la bienveillance pour Cléopâtre. Empressé de lui rendre service, sur la priére qu'elle lui en avoit fait, il lui donna clandestimement avis qu'Octave alloit se met-

345

tre en route par la Syrie, et qu'il avoit résolu de la Ans faire partir elle-même dans trois jours avec ses en- Bome. fants. Elle n'eut pas plutôt reçu cet avis secret . 724qu'elle sit supplier Octave de lui permettre de célébrer en l'honneur d'Antoine des libations funéraires. Octave le lui permit. Elle se fit donc porter dans le lieu où Antoine étoit inhumé; et là, étendue sur son tombeau, ayant autour d'elle les femmes attachées à son service : « O mon cher Antoine, « s'écria-t-elle, je t'ai naguère rendu les honneurs a funèbres avec des mains libres encore, et aujour-« d'hui, lorsque je fais ces libations sur ta tombe, « je suis prisonnière. Des satellites veillent sur moi « pour m'empêcher d'affoiblir et de ruiner au mia lieu de mes chagrins et de mes douleurs les forces « de ce corps esclave qu'on réserve pour le faire « figurer dans la pompe triomphale dont ta catas-« trophe doit être le sujet. Ne compte pas sur de u nouveaux hommages funéraires, sur de nouvelles « libations. Ce sont ici pour toi les derniers que tu « recevras de la main de Cléopâtre, puisqu'on va « l'emmener dans des régions étrangères. Pendant « que nous vécûmes, rien ne nous sépara l'un de « l'autre. Mais nous courons risque, après notre mort « d'avoir fait une sorte d'échange pour le lieu de « notre sépulture. Toi, né citoyen romain, tu auras « ici ton tombeau; et moi, infortunée, j'aurai le « mien en Italie, sans nul autre avantage que d'avoir « transporté mes restes dans ta patrie (16). Mais si « les dieux de ton pays (17) ont quelque force, et

« quelque puissance ( car ceux du mien nous ont

Ass a trahis ), n'abandonne point ton épouse, pendant Rome. « qu'dle vit encore, ne dédaigne point de te sous-724 « traire à l'ignominie d'un triomphe à laquelle tu cs « destiné dans ma personne. Mais prends soin de « m'y dérober avec toi, en me recevant ici dans ta « tombe; car des maux sans nombre que je souffre, « il n'en est point de plus grand et de plus horrible « que celui que j'éprouve dans le sentiment de ton « absence, depuis le peu de temps que jet'ai perdu. »

CVIII. Après qu'elle eut proféré ce lamentable discours, elle joncha le tombeau de fleurs, et l'embrassa à plusieurs reprises. Elle ordonna ensuite qu'on lui préparat son bain. Après l'avoir pris, elle sc mit à table, et se fit servir un magnifique repas. Là-dessus, un homme arriva des champs, portant un panier. Les gardes qui surveilloient Cléopâtre démandèrent ce qu'on portoit dans ce panier. On l'ouvrit; on ôta quelque feuillage, et on leur fit voir que le panier étoit plein de figues. Les gardes en admirèrent la grosseur et la beauté. Le paysan se mit à sourire, et les invita à manger de ce fruit. Les gardes, n'avant aucune défiance, permirent qu'on apportat le papier à Cléopatre. Après son repas, Cléopâtre prit des tablettes sur lesquelles elle avoit couché quelque écriture, et qu'elle avoit cachetées (18). Elle les cnvoya à Octave. Ayant ensuite écarté tout le monde, à l'exception des deux femmes qui la servoient habituellement, elle fit'fermer les portes. Octave ouvrit les tablettes, et lorsqu'il y lut les supplications et les gémissantes instances avec lesquelles elle lui demandoit de la faire inhumer dans le tombeau d'Antoine, il comprit sur-le-champ ce qui étoit arrivé. Il voulut accourir lui-même pour Rome. faire donner des secours à la reine; mais, réflexion faite, il se contenta d'envoyer promptement examiner et savoir ce qui en étoit. Cléopâtre avoit eu bientôt disposé d'elle. On accourut avec vitesse; on trouva les soldats qui la gardoient dans une profonde ignorance de ce qui s'étoit passé. On ouvrit ses portes, et on la trouva morte, étendue sur un lit doré, orné de tous les attributs de la majesté royale. Une de ses femmes, nommée Ira, étoit sans vie à ses pieds. L'autre, Charmion, déjà chancelante et la tête prise, arrangeoit un diadème autour du front de sa maitresse. Un des soldats avant dit à Charmion d'un ton de colère : « Tu fais là quelque chose de beau (19). » Elle répondit : « Sans doute, je fais quelque chose « de très beau, et de digne de la fille d'un si grand « nombre de rois, » Ce furent ses dernières paroles. et elle tomba roide sur la place, à côté du lit de Cléopâtre.

CIX. On prétend qu'on lui avoit apporté un aspic avec les figues dont je viens de parler, et que l'aspic étoit caché parmi les feuilles qui couvroient le dessus des figues (20). On ajoute que Cléopâtre l'avoit ainsi ordonné afin de pouvoir être piquée de cet animal, à son inscu; que, lorsqu'en prenant des figues dans le panier elle l'avoit apercu, elle avoit dit : « Le « voilà donc »; et que mettant son bras à nu, elle le lui avoit présenté pour se faire piquer. D'autres rapportent que Cléopâtre faisoit garder cet aspic dans un vase plein d'eau, et que l'avant excité et

Ans irrité avec une aiguille d'or, elle lui avoit offert son Rome bras sur lequel il s'étoit élancé et accroché. D'ail-24 leurs on n'a pas exactement su la vérité (21). Car d'autres ont raconté qu'elle avoit renfermé du poison dans un petit étui, et qu'elle portoit cet étui caché dans sa chevelure (22). Toutefois on n'apercut sur son corps aueune piquûre, aucun signe de poison. L'aspic ne fut pas trouvé non plus dans sa chambre, mais on en vit des traces, dit-on, sur le terrain au bord de la mer, du côté où regardoit sa chambre, et où étoient ses croisées. D'autres enfin ont raconté que sur le bras même de Cléopâtre on avoit vu deux piquires légères et presque imperceptibles. Il paroit qu'Octave ajouta foi à cette dernière version; car dans la pompe de son triomphe, on portoit une image (23) de Cléopâtre ayant un aspic sur le bras (24). Ce fut ainsi, dit-on, que les choses se passèrent. D'ailleurs, quoique Octave fut faché de la mort de Gléopâtre, il ne laissa pas d'admirer son noble courage (25). Il la fit inhumer dans le tombeau d'Antoine, et déploya une magnificence royale dans

toine (a7).

CX. Quant à lui, les uns disent qu'il mourut âgé de plus de cinquante-six ans. Les autres prétendent qu'il n'avoit fait que passer les cinquante-trois. Au surplus, toutes ses statues furent renversées; mais celles de Cléopàtre restèrent en place, parcequ'un

les honneurs funèbres qu'il lui rendit. Il en fit rendre aussi de distingués à ses deux femmes. Cléopàtre mourut agée de trente-neuf ans (26). Elle en avoit régné vingt-deux, dont plus de quatorze avec Ande ses amis, nommé Archibius, donna mille talents Ans à Octave (28), pour empêcher qu'elles n'eussent le Rome. même sort que celles d'Autoine. D'ailleurs, Antoine 724-

laissa sept enfants de ses trois femmes (20). Antyllus, l'ainé de tous, fut le seul qu'Octave fit égorger (30). Octavie réunit tous les autres auprès d'elle, et en prit soin comme de ses propres enfants. Elle maria Cléopâtre, fille de Cléopâtre, avec le roi Juba, prince d'une très agréable tournure. Elle mit tant d'intérêt à l'élévation d'Autoine, le second des fils de Fulvie, qu'il obtint le troisième rang dans les bonnes graces d'Octave. Il venoit après Agrippa qui occupoit le premier, et les enfants de Livie qui tenoient le second. Octavie avoit eu de Marcellus deux filles, et un fils du même nom que son père. Elle avoit fait de son fils le gendre et le fils adoptif d'Octave (31); et Agrippa avoit épousé une de ses filles (32). Mais Marcellus étant mort très peu de temps après son mariage, et Octave, son beau-père, ayant de la peine à choisir parmi ses amis un nouveau gendre sur la fidélité duquel il put compter, Octavie lui fit entendre qu'il falloit qu'il prît Agrippa pour gendre, en lui faisant épouser sa fille, après l'avoir préalablement fait divorcer avec sa propre fille à elle. Octave et Agrippa n'eurent pas plutôt consenti à cet arrangement, qu'Octavie fit épouser à Antoine sa fille, femme divorcée d'Agrippa, et Agrippa épousa la fille d'Octave, veuve de Marcellus. Des deux filles qu'Antoine avoit laissées de son mariage avec Octavie, Domitius Enobarbus en épousa une (33). L'autre, Antonia, qui se rendit si célèbre par ses

# 350 EXTRAIT DE PLUTARQUE, etc.

Aas

Drusus, second fils de Livie, et beau-fils d'Octave.

Pe ce dernier mariage sortirent deux enfants, Germanicus et Claude, dont le dernier monta depuis sur le trône des Césars. Quant aux enfants de Germanicus, Caïus, qui souilla de beaucoup d'atrocités un règne assez court, fut égorgé avec sa femme et sa fille (34). Agrippine (35), qui avoit en de Domitius (36) un fils nonamé Lucius Domitius, épousa Claude, devenu empereur. Claude adopta le fils d'Agrippine, et lui donna le surnom de Néron Germanicus. Ce Néron, qui a régné de mon temps (37), devint l'assassin de sa mère, et peu s'en fallut que par ses extravagances et par ses fureurs il ne ren-

versat de fond en comble l'Empire romain. Il étoit au cinquième rang dans la ligne des successeurs

d'Antoine (38).

# NOTES.

- (a) Î.r. me semble qu'Amyot, Dacier et Ricard ont eu tort de rendre le verbe ἀπάγ, τειλε de manière à faire penser que ce fit Proculdiva qui alla lui-même rendre compte à Octave de l'état des choses. Je n'ai pas cru devoir le rendre dans ce sesn-à. Do noti, en effet, dans la phrase suivante, que pendant que Gallus, le nouvel envoyé d'Octave, est en pourparler avec (Léopitre, Proculdius excalade le bàtiment; il ne s'étoit donc pas éloigné.
- (2) Si l'On en croit Dion Cassius, aussitôt qu'Antoine eut expiré, Chôquire se hàta d'en faire informer Octave, en qui elle avoit de la confiance. N'éanmoins elle ne sortit point du liea où le de toit barricadée, afin que el ioute autre considération étoit impuissante, elle pût contenir Octave par la crainte qu'elle n'încendiàt tous ses trésors. Extern ât têtiquese με le ser se Normalia en entre la constitución de la consti
- (3) Après qu'elle eut fait rendre à Antoine les derniers honneurs, on la fit sortir de sa retraite; et on la ramena dans son palais, où elle continua de vivre et d'être servie comme auparavant. *Ibidem*.
- (4) Amyot a traduit, qui se disoit philosophe académique à faulses enseignes. Ce sens est peut-être plus littéral que le mien.
- (5) Il paroît que les philosophes faisoient à Alexandrie comme les prêtres, qui, dans les jours de deuil et d'adversité, laissoient croître leurs cheveux, ainsi que le raconte Hérodote, liv. Il, sect. 36. Il paroît néammoins que les prêtres et les philosophes de profession nétoient pas les seuls qui, dans de pareilles circonstances, s'abstinssent de

couper leur barbe et leurs cheveux. Caton ne toucha plus ni à ses cheveux ni à sa barbe, depuis le jour que l'étendard de la guerre civile eut été arboré entre César et Pompée.

Ille nec harrificam sancto dimovit ab ore
Casariem, duroque admiti gaudia vultu
Ut primimi tolli ferulia viderat arma
Intonsos rigidam in frontem descendere canos
Passus erat, mestamque genis incresecce barbum.
Lucas, Phrss.l lib. II, v. 374 et seq.

- (6) Pourquoi Amyot a-t-il rendu le mot sopsi du texte par gens de savoir? Il a quelquefois cette acception. Mais ici je pense que Philostrate en appeloit moins à la science qu'à la morale, moins aux lumières d'Arrius qu'à son cœur.
- (7) J'ai rendu là les mots du texte autrement que Ricard.
  (8) Du temps d'Amyot et de Daçier on disoit cousut; mais le Dictionnaire de l'académie dit cousit.
- (9) Ces paroles d'Arrius étoient une parodie du mot d'Homère οὐλ ἀγαθὸν Φολυκοιρανία, qui se trouve dans le II<sup>o</sup> chant de l'Iliade, vers 204.
  - (10) Quelle est donc cette impudeur de Paterculus, de dire, fuitque et fortund et clementid Cæsaris dignum quod nemo ex ii: qui contra eum arma tulerant, ab eo jussuve ejus interemptus. D. Brutum Antonii interemit crudelitas. Sex. Pompeium ab eodem victum, idem Antonius, cum dignitatis quoque servandæ dedisset fidem, etiam spiritu privavit. Brutus et Cassins antequam victorum experirentur animum, voluntarid morte obierunt. Lib. II, n. 87. Y avoit-il donc moins de férocité, moins de scélératesse, moins de barharie, à faire égorger ces deux jeunes gens, Antyllus et Césarion, qui tous deux devoient être sacrés pour lui, le premier, comme le fils de son ancien ami, et le second, comme le fils naturel de son grand-oucle, qu'à faire égorger D. Brutus, Sextus Pompée, Cassius, et M. Brutus? Mais Octave ne connut point d'autre moyen d'arriver avec sécurité à l'empire que de faire assassiner tous ceux qui pou-

. - 1171 (500

voient lui faire ombrage. Paterculus ne s'imaginoit donc pas qu'il viendroit après dui des historiens moins abjects et moins serviles, qui oseroient dire la vérité.

- (11) Ricard a traduit, ces menaces et ces craintes furent comme des batteries qui forcèrent sa résistance, et elle se laissa traiter comme on voulut.
- (12) Ce fat Cléopàtre, selon Dion Cassius, qui demanda cette entrevue à Octave. Les détails qu'en donne cet historien sont beaucoup plus étendus que ceux de Plutarque. Ils out même un autre caractère. On y voit Cléopàtre mettre en courre tout le manège de la pantomime d'amatique pour rendre Octave amoureux d'elle; et quand elle s'aperçoit qu'il ne daigne pas même la regadre, prendre le ton larmoyant, l'accent de la supplication, et implorer la clémence du vainqueur dans des termes kypocrites, propres à lui persuader qu'elle n'a aucue intention de cesser de virue. Ibid. n. 11; in fine.

  (13) Le texte porte ici de 30 τῆς μάλιστα τοῦ ζῦν συμε
- χομέν». Le docte annotateur dont l'ai déjà eu occasion de parler plus d'une fois, a remarqué qu'il y avoit une altération dans ce passage, et a cru la faire disparoltre, à la faveur de la legon d'un manuscrit qui porte; ὁ τ δ δ τ τ ε π μέλιστα, ν. τ · λ. Cette leçon, qui, si je ne me trompe, est la bonne, a été choptée dans l'édition de Plutarque donnée en 1794, à Tubingen, par J. G. Hutten.
- (14) Παντάπασιν αὐτὴν φιλο-υχεῖν οἰόμενος. Voyez cidessus, liv. II, chap. XX, note 7.
- (15) Il est probable qu'il étoit fils de ce Dolabella qui figure ci-dessus à la fin du scoul livre d'Applien, et au commencement du troisième, qui étoit consul avec Antoine à l'époque de la mort de César, et qui périt à Loudice, on Cessius vint l'assièger. Au reste Amyot fait de ce Cornélius Dolabella un des mignons d'Octave. Je lui en demande pardon. Le mot reseivase un paroti point devoir prefer à cette idée. L'épithète érreparée y résiste. Dacier ne s'y est pas trompé.

3.

- (16) Dacier a traduit, encore est-ce un grand bien pour moi d'être enterrée dans une terre qui, l'a porté. Cela me paroit un contre-sens. Le mot trisse auroit dù suffire pour lui faire éviter cette inadvertance. Amyot a parfaitement rendu le texte. Ricard a suivi Dacier.
- (17) Amyot a cru devoir traduire, si les dieux de la où tu es à présent. Il est possible, en effet, que Plutarque ait porté sa pensée sur ces dieux-là. Voyez d'ailleurs la note de Dacier sur ce passage.
- (48) Ce fut à Épaj-hrodite, affranchi d'Octave, qu'elle remitto est ballette, Cet Epaphrodite étoit clarge en chef par Octave de tous les détails de la surveillance qu'il faisoit exercer sur Cléopàtre. Celle-ci, pour atténuer les rigueurs de cette surreillance, avoit mis dans sa conduite et dans ses discours tout ce qu'il failoit pour faire penner à l'Argus d'Octave, et à ses satellites, qu'elle ne peasoit nullement à se donner la mort; et ces feintes lui réussirent. Dion Cassius remarque que, dans cette occasion, elle calcèta les tablettes qu'elle charges Epaphrodite de porter lui-même à Octave, safi qu'iln es edoutle pas de ce qu'elle contenionit, et que par conséquent il s'éloigna d'elle sans défance. Ibid. n. 13.
- (19) Amyot a donné à ces mots la tournure de l'interrogation. Je crois que c'est une erreur de sa part. Dacier a mieux saisi le vrai sens de l'apostrophe du soldat.
- (20) Traduire comme l'a fait Ricard, on prétend qu'on avait apporté à Cléopâtre un aspic sons ces figues couvertes de feuilles, c'est avoir manqué d'exactitude et de fidélité.
- (21) Dion Cassius le reconnoît ainsi que Plutarque : καὶ τὸ μὲν σαφές οὐδεὶς οίδεν, ῷ τρόπφ διεφθάρη. Lib. LI, n. 14.

βράχυτάτου άζεται, καὶ τάχιςα καὶ άλυπότατα αὐτὸ φθείρειν. Lib. Ll, n. 14.

- (23) N'en déplaise à Ricard, une image vaut mieux ici qu'une statue. Témoin ces deux beaux vers de Crébillon:
  - « Ce peuple triomphant n'a point vu mes images
  - « A la suite d'un char en butte à ses outrages.
  - (24) Ausa et jacentem visere regiam Fultu sereno fortit, et asperas Tractare serpentes, ut atrum Corpore combiberet venenum. Honat. Odarum lib. I, od. 37.

Voyez également Properce, eleg. IX, liv. III.

- (35) Plutarque ne parle point ici d'un fait consigné dans Dion Cassius et dans Suétone; c'est qu'Octave eut tant de regrets de se voir enlever le plus bel ornement de son triomphe, que sur-le-champ il fit appeler des Paylles, et leur fit succe les deux piquéres du bras de Cléophtre pour la rendre à la vie s'il étoit possible. Cleopatre quam servatam triumpho magnoperé cupiches, ctiann Psyllos admovit, qui venenum ac virus exasugerent. Oct. Cest. n. 17. Quant à ce Psylles, on peut voir dans Dion Casisius, liv. XV, n. 14, ce qu'il en rapporte. Lucain, dans sa Pharsale, chant IX, vers 935, a un passage dans lequel il fait mention de ces Psylles. Voyez la note de Ricard.
- (26) Amyot s'est évidemment trompé en traduisant, Cléopâtre mourut en l'aage trente-huit ans; car le texte porte nettement trente-neuf: s'vis Siorta resonaparora. Le traducteur latin et Dacier ont dit trente-neuf.
  - (27) Les éditions vulgaires portent suprâtiface di malei vio Beauerschaper, mais à la marge du Platinque in-folio de bibliothèque nationale, sur lequel J'ai travaillé, j'ai lu la les du d'un manuscrit qui paroli être la véritable surátiface d'a avronió malei vio descrirerágor.
    - (28) Dans quelques manuscrits on lit deux mille. Voyez

- la marge du Plutarque mentionné dans la note précédente. (20) Fulvie, Cléopâtre et Octavie.
- (30) Suétone ajoute à cette attrocité de la part d'Octave une circonstance bien horrible; c'est qu'il fit arracher Antyllus par ses bourreaux, de la statue de Jules-César auprès de laquelle cet infortuné jeune homme avoit couru chercher un asile, après avoir inutilement employé, à plusieurs reprises, les voies de la supplication. Antonium juvenem, majorem de duobus Fulvid genitis, simulacro D. Julii ad quod post multas et irritas preces confugerat, abreptum interemit. Oct. Cas. n. 17. Dion Cassius nous apprend à ce sujet une horreur de plus; c'est qu'Octave avoit déjà promis à Antyllus sa propre fille en mariage. Tur de din maidur avrur APTUALOS MET RAITOS THE TO TOU Kairagos Buyabépa éy Teyunuivos xal is to tou wateds autou newor, & in Katoratea ittποιέκει καταφυγών έσφάγη. Voici la version latine. Ex liberis autem eorum Antyllus, quanquam ei erat filia Casaris desponsata, ac in patris ejus sacellum à Cleopatra
  - (31) En lui faisant épouser la fameuse Julie.
- factum confugerat, statim jugulatus est. Lib. LI, n. 15. (32) C'est-à-dire, une des filles d'Octavie et de Marcellus,
- (33) Où Dacier a-t-il appris qu'elle se nommoit Agrippine, lorsque Plutarque n'en dit rien? L'auroit-il prise pour l'Agrippine qui est mentionnée un peu plus bas, parcequ'elles se trouvent l'une et l'autre semmes d'un Domitius ? S'il eût consulté Suétone il auroit appris qu'elle se nommoit comme sa sœur, et que l'on les distinguoit par les deux épithètes de major et de minor, selon l'usage des Romains. Ex A ntonid majore patrem Neronis procreavit. Ner. Claud. Cres. n. 5.
  - (34) Elle se nommoit Cæsonia. Voyez Suétone.
- (35) Cette Agrippine, fille de Germanicus, étoit petitefille d'Antonia et de Drusus, et arrière-petite-fille d'Octavio et d'Antoine.
- (36) Ce Domitius, père de Néron, étoit petit-fils de Domitius AEnobarbus, auquel nous avons vu jouer un grand

rôle sons les ordres de Cassius et de Brutus, et il étoit luimême un assex mauvais garnement. Témoin, ces paroles de Suétone. Ex. Antonié majore patrem Neronis procreavit, omni parte vitæ detestabilem. Nero. Claud. Cess. n. 5.

(37) Il résulte bien évidemment de ces deux mots έφ' ἐμῶν, que Plutarque vivoit déjà sous le règne de Néron.

(38) Dacier a traduit il étoit le cinquième descendant d'Antoine. Comment cette grave inadvertaine a-t-elle pui lui échapper? Néron étoit fils d'Agrippine; Agrippine étoit fille de Germanicus; Germanicus étoit fils d'Antoine. Or in y a la que quatre degée de decendance. Néron n'étoit donc que le quatrième descendant d'Antoine; mais il étoit on cinquième successeur le l'Empire. Octave, le premier j'Tibère, le second; Caligula, le troisième; Claude, le quatrième et Mêron, le cinquième.

FIN DES NOTES SUR L'EXTRAIT DE PLUTARQUE. VIE D'ANTOIX

t = Honzor Cint

par C. Marius, consul, jis font condamner à l'exil Métellus, qui refuse de prêter serment d'obéissance à une loi qui est leur ouvrage. Le feu de la sédition s'allume. Apuléius et Glaucias sont lapidés par ordre du sénat. Cécilius Métellus: 55 trappété.

CHAPITRE V. Causes et origine de la guerre sociale. Chefs des deux partis dans cette guerre. Leurs forces respectives. Divers succès qu'ils obtiennent alternativement les uns contre les autres. Evenements qui décident la victoire en faveur des Romains, et qui mettent fin à la guerre. 72

CHAPITRE VI. Nouvelle sédition au sujet de l'usure, entre ceux qui étoient créanciers et ceux qui étoient débiteurs. Le préteur Asellius est assassiné, à cette occasion, en plein / Forum, pendant qu'il fait un sacrifice.

CHAPITRE VII. Commencement des divisions entre Marius et sylfa, as unjert du commandement de la guerre contre Mithrédate, qui svoii été donné à se dernier. Magins, secondé par le tribun du peuple Sulpicius, fait êter ec commandement à Sylla. Suivi de Quintus Pompéius, son colligue, Sylla marche contre Rome; il y entre à force ouverte, et oblige Marius et Sulpicius à prendre la fuite. Sulpicius est tué; Marius se suuve. Sylla fait adopter quelques lois. Quintus Pompéius et étogrég à l'issue de son consulat. Sylla quitte l'Italie pour aller faire la guerre à Mithridate.

CHAPITRE VIII. Cinna devenu consul, s'efforce, à l'instigation des partisans de Marius, de reproduire la loi de ce dernier, au sujet du droit de suffrage des alliés. Son ochlègue Octavius s'y oppose et le chasse de Rome. Le pontife Lucius Mérula est nommé consul à sa place. Cinna est accueilli par l'armée qui étoit dans la Campanie. Il lève de nouvelles troupes. Marius, que ces évencuents out ramené en Italie, vient se joindre, à lui. Cinna et Marius marchent contre Rome. Ils y entrent les armes à la main. Ils y commettent toute sorte de cruautés contre Octavius, contre Mérula et beaucoup d'autres grands personnages.

| 330 TABLE DES CHAPITRES.                                       |
|----------------------------------------------------------------|
| Cinna et Marius sont élus consuls. Marius meurt dans le        |
| premiers jours de son septième consulat. Valérius Flaceu       |
| le remplace d'abord, et Carbon ensuite.                        |
| CHAPITRE IX. Après plusieurs succès obtenus contr              |
| Mithridate, Sylla, informé de ce que Marius et ses par-        |
| tisans avoient fait contre lui et les siens, reprend le chemin |
| de Rome. Message de Sylla au sénat. Cinna le consu             |
| meurt. Préparatifs que font pour résister à Sylla Carbon       |
| l'autre consul, et après lui Norbanus et Scipion ses suc       |
| cesseurs. Sylla arrive en Italie. Plusieurs grands person-     |
| nages accourent auprès de lui. Prodiges qui annoncent se       |
| succès et sa tyrannie. 14                                      |
| CHAPITRE X. Victoires de Sylla et de ses lieutenants contre    |
| Marius le jenne, et la faction dont il est le chef. Cruauté    |
| commises de part et d'autre. Marius est assiégé dans Pré-      |
| neste ; et quand il se voit réduit à la dernière extrémité , i |
| se tue. Prise de la ville de Préneste. Massacre de ceur        |
| qui y sont faits prisonniers. Prise et saccagement de la ville |
| de Norbe. 150                                                  |
| CHAPITRE XI. Cruautés de Sylla après ses victoires, et sor     |
| entrée à Rome. Le consul Carbon est égorgé par ordre de        |
| Pompée, lieutenant de Sylla qui se fait nommer dictateur       |
| perpétuel. Ses lois, ses proscriptions. 178                    |
| CHAPITRE XII. Sylla abdique la dictature, et mène, aprè        |
|                                                                |

CIJAPITRE XII. Sylla abdique la dictature, et mène, après son abdication une vie privée. Particularité à cet égard. L'esprit de sédition commence à fermenter de nouveau. Mort de Sylla. Honneurs funèbres qui lui sont rendus. 197

CHAPITRE XIII. Dissensions qui éclatent, immédiatement après la mort de 5/lla, entre les consuls Lépidus et Catulus. Métellus et Pompée sont envoyé en libérie, pour y combattre Sertorius et Perpenna. Détail des opérations militaires des deux partis. Perpenna fait égorger Sertorius. Il est vaincu par Pompée, et mis à mort par son ordre. 206

CHAPITRE XIV. Spartacus le gladiateur s'échappe de Capouc avec quelques complices. Il ramasse des forces, et arbore l'étendard de la guerre. Victoires qu'il remporte sur les généroux romains, et même sur les consuls. Il cet hatait et tailé en pièces par Crasss. Il est uté avai et champ de hataille. Les restes de son armée sont, partie égorgés, purtie pentlus aux arbres le long de la route de Capoue à Rome. Dissension de Crassus et de Pompée. A la sollicitation du peuple, ils se réconcilient, et congédient chacun son armée.

#### LIVRE SECOND.

- CHAPITRE I. Origine de la conjuration de Catilina. Détails à cet égard. La conjuration est découverte par les envoyés des Allobroges. Les conjurés sont arrêtés et convainces par, les soins et la prudence de Ciceron. Quelques uns d'entre eux sont panis de mort. Catilina et quelques autres de ses complices se font tuer surle champ debatuille, en combattant contre l'armée du consul Antonius, collègue de Cicéron.
- CHAPITRE II. C. Cèsar est envoyé en Ibérie en qualité de préteur. Il se concilie par a viuliance et ses libéralités la faveur du peuple. Aidé par Pompée, il arrive au consulat, et devient le collègne de L. Bibulus. Il se ligite ver Pompée et Crassus; et de concert ils s'emparent de toute l'autorité sous le titre de triumvirs. Il fait des lois d'abord en faveur du peuple, cusuite en faveur des cloraliers. Il détrait l'autorité da sénat, et réduit son collègne Bibulus à l'inaction. Avide d'oltenir le gouvernement des Gaules, et de se venger en même temps de Cicèron et de quelques antagonistes, il se rapproche de quelques uns des ememis de ce dernier, et se lie avec eux. 255
- CHAPITRE 111. Cicéron est hanui de Rome par leş intrigues de Clodius. Poutpée le fait rappeler. César vient prendro du repos dans la Gaule cisalpine. Pompée et Crassus se font clire consuls, et font proroger à César le gouvernement des Gaules. Crassus marche contre les Parthes. Il périt dans cette expédition. Troubles en Italie. Désordres à

Rome, occasionnés par l'assassinat de Clodius. Pompée est investi seul de l'autorité consulaire. 267

- CHAPTERE IV. Loide Pompée contre ceux quiavoient malversé dans l'exercice de leurs magistratures. Cette loi devient une source d'animosité entre Pompée et César. Cette inimitié éclate plus ouvertement, lorsque, par les secrètes insigations de Pompée, le s'enta souge à loter à César son commandement militaire. Conduite de Curion, tribun du peuple, vendu aux intérêts de César. Les consuls déclarent César ennemi de la patrie, et elargent Pompée du commandement en chef pour hit faire la guerre. Carion prend la fuite et se souve dans le camp de César. 263
- CHAPITRE V. César repasse de la Grande-Bretagne dans les Ganles. Cétion revient à Rome, porteur de lettres de César pour le sénat. Après la lecture de ces lettres, Césqest de nouveau déclaré ennemi de la patrie, et les tribuns du peuple, Curion et Antoine, sont chassés de la ville. A leur arrivée dans le camp de César, eclui-ci l'eve l'étendard, passe le Rubicon, et s'empare d'Ariniam. Pompée et le sénat, effrayés antant qu'étounés de la marche rapide de César, sortent de Rome.
- CHAPTRE VI. César fait Domitius prisonnier de guerre dans Corfinium, et le laisse aller. Pompée et les consuls guittent l'Italie et s'embarquent pour Dyrrachium. César se désille à aller combattre en Hérie les lieutenants de Pompée. Aupravant il vient à Rome, et y prend quelques nessurs. Il part pour l'Hérie, où, après plusieurs actions, il demeure vainqueur de Pétréius et d'Afranius. Générosité de sa conduite enverse eux et leurs troupes. 315
- CHAPTRE VII. Curion se rend en Afrique, en qualité de licutenant de Cesar. Il en vieut aux mains avec Varus, licutenant de Pompée, et il remporte la victoire. Curion se et vaineu à son tour, et tué avec une grande partie des siens, dans une bataille contre le roi Juha. Sédition de l'armée de Gésar à Plaisance. César accourt, a paise la sédi-

tion, se rend à Rome, y fait quelques dispositions, et prend la route de Brindes. 328

CHAPITRE VIII. Activité de Pompée après avoir passé la mer Ionienne. Ses préparatifs, sa paissance. Etat des forces de César. Pompée harangue ses troupes et les distribue en quartiers d'hivre dans la Thessalie et la Macédoine. César harangue aussi ese soldats. Il passe la mer n'ayant avec lui qu'une partie de son armée. Il se rend maitre de quelques villes. Il croit surprendre Dyrrachium, mais il est prévenu par Pompée. Ils caupent l'un prés de l'autre. 383 et prévenu par Pompée. Ils caupent l'un prés de l'autre. 383 et l'autre d'autre 
CHAPTRE IX. César s'embarque incognito pour aller chercher à Brindes le reste de son armée. L'impétuosité des flots le jette sur le rivage. Le reste de ses troupes arrive enfin. Actions engagées entre les deux chefs pendant qu'ils campent à Dyrrachinm. La famine assiège César; il est lottu, et presque entièrement défait par Pompée. 352 es

CHAPITRE X. D'armée de César demande à grands cris la bataille. Il croit prudent de diffèrer. Il lève son camp, et gagne la Thessalie. Pompée le suit, et vient camper auprès de lui à Pharsale. Pompée est forcé de livrer, malgré lui, la bataille à César. Ordre et disposition des deux ermées.

CHAPITRE XI. Harangues de Pompée et de César à lems tronpes avant que d'en venir aux mains. Le combat s'engege. Pompée est vaineu. Il prend la fuite. Récompenersque César décernq à ses braves après la victoire. 385

CHAPITRE XII. Pompée prend la route de l'Égypte. Il est assassiné par les satellités du jeune Ptolémée. Les grands de Rome, échappés de la bataille de Pharsale, se retirent à Coreyre auprès de Catón. Sur le refus de Catón, Scipion est nommé général en chef, pour relever le parti de Pompée. Les nus suivent Scipion en Afrique; les autres suivent le jeune Pompée en Bérie.

CHAPITRE XIII. César, après avoir vaineu à Pharsale, va passer l'Hellespont sur de petits bateaux. Il est surpris par Cassius qui commandoit une grosse flotte. Cassius, au lieu de le combattre, l'ui livre ses trirbures, et se met à son service. César arrive en Égypte. Après beaucoup de revers et de dangers, il finit par vaincre Publimée, et par placer Cléopàtre sa sœur sur le trône. Il marche contre Pharnace. Il se rend à Rome pour y apaiser la sédition d'une partie de ses troupes.

CHAPITRE XIV. César part pour l'Afrique. En arrivant, il est battu par Labienus et Pétréius, licutenants de Scipion. Il remporte ensuite une grande victoire en batialle rangée contre Scipion. Instruit de ce revers, Caton se donne la mort à Utique. Juba et Pétréius s'egorgent l'un l'autre dans un festin. S'epion, attaquié sur mer, dans sa fuite, par des vaisseaux de César, se poignarde, et s'élance dans les flots.

CHAPTER XV. Après sa victoire en Afrique, César retourne à Rome. Il y reçoit les honneurs du triomphe. Il distribue des récompenses à ses soldats, et fait des libéralités au peuple. Il part pour aller combattre le jeune Pompée. Il cour le plus grand danger. Son intérplité le sauve. Il bat le jeune Pompée, qui périt, aiusi que plusieurs de ses officiers. 453:

CHAPITRE XVI. César retourne à Rome. Après toutes ses victoires, le sénat et le peuple lui décernent les plus grands honneurs. Le peuple lui suppose l'inteution de prendre le titre de roi, et il manifeste son improbation à cet égard. Ces dispositions du peuple donnent de l'ombrage à César. Il fait le projet d'aller complattre les Gètes et les Parthes. Peu de jours avant son départ, il est assassiné en plein sénat par un grand nombre de conjurés.

CHAPITRE XVII. Agitation et troubles dans Rome après la mort de César. Les conjurés, soutenus par les gladiateurs, se retirent au Capitole, où leurs partisans viennent les joindre. Discours de Marcus Brutus au peuple rassemblé au Capitole. Députation envoyée à Lépidus et à Antoine, dans la vue de mâniteuri la paix. Réponse d'Antoine aux députés. Antoine donne ordre à la sûreté de Rome pendant la nuit, et convoque le sénat pour le lendemain.

CHAPITRE XVIII. Pendant que le sénat s'assemble, Cinna le préteur est assailli par une bande de séditieux. Débats dans le sénat. Opinion d'Antoine. Lépidus et lui font jouer toutes sortes de ressorts pour allumer la fureur du peuple contre les conjurés. Sénatus-consulte qui ratifie tous les actes de l'administration de César, et proclame une amnistie en faveur des conjurés.

CHAPITRE XIX. Violences exercées contre L. Pison, dépositaire du testament de César. Discours de Brutus au peuple dans le Capitole. Cicéron interpose sa médiation entre Antoine, Lépidus et les conjurés. On fait une paix plátrée.

CHAPITRE XX. Ohsèques de César. Lecture de son testament en présence du peuple. Oraison funèbre de César prononcée par Antoine. Jongleries d'Antoine à ce sujet. Il parvient à mettre le peuple en fureur contre les conjurés, qui, dans la crainte d'être massacrés, se sauvent de Rome. 526

CHAPITRE XXI. César périt pour avoir bravé les pronostics qui lui annonçoient sa mort. Parallèle de Cesar et d'Alexandre. 542

## LIVRE TROISIEME.

CHAPITRE I. Dans la vue de se concilier le sénat, Antoine fait égorger Amatius, prétendu fils de Marius, qui excitoit le peuple contre les assassins de César. Il propose le rappel de Sextus Pompée. Haine du peuple contre Antoine. Le sénat lui permet de s'entourer d'une garde. Le sénat donne à Brutus et à Cassius, qui s'étoient sauvés de Rome, la commission des approvisionnements publics. Antoine leur fait ôter le commandement des provinces de Syrie et de Macédoine, et leur fait donner la Crète et Cyrène à la place. Tome II, page 1

- CHAPITRE II. Octave, instruit de la mort de César son grand-onele, se rend d'Apollonie à Brindes, Conseils de sa mère Attia, et de Philippus, second mari de se mère. Il prend le nom de Cesar. Il se rend à home. Il se fait declarer héritier de César et son fils adoptif. Son entrevue avec Antoine. Discours qu'il lui adresse. Réponse qu'Antoine lui fait.
- CHAPITRE III. Octave, indigné de la réponse d'Antoine, vend, avec tous ses biens, ceux de sa mère, ceux de son beau-père Philippus, ceux de ses coheiriters, afin de se concilier la faveur populaire. Il empédie le rappel de Brutus et de Cassius. Adroite manœurer d'Autoine pour se faire donner le commandement de l'armée qui étoit en Macédoine. Trébonins, complice el l'assasinat de César, est surpris et gorgé par Dolabella en Asie. 45
- CHAPITRE IV. Autoine demande au sénat le commandement de la Gaule Gisalpine, qui étoit entre les mains de Décimus Brutus. Le sénat lui refuse ce commandement. Altercations entre Antoine et Octave. Le peuple se déclare en faveur de l'héritier de César. Réconciliation entre Octave et Antoine, qui, secondé par Octave, obtient par un pléhiscite le commandement de la Gaule Cisalpine, en dépit du sénat.
- CHAPITRE V., Antoine se livre de nouveau à son animotité contre Octave. Les tribuns de sa garde s'efforent d'opérer une nouvelle réconciliation. Remontrance des tribuns de la garde d'Antoine à ce sujet. Réponse d'Antoine, dans laquelle il met à découver le secret de toute as conduite depuis la mort de César. Réconciliation d'Antoine et d'Octave.
- CHAPITRE VI. Nouvelles dissensions entre Autoine et Octave. Instruit qu'Antoine est accouru à Brindes pour se mettre à la tête de quatre légions, Octave forme une armée de vétérans avec lesquels il prend le chemin de Rome. Ces vétérans se retirent. Ils revienneut bientôt se

ranger sous les ordres d'Octave, qui se juet en mesure contre Antoine.

CHAPITRE VII. Cruautés d'Antoine envers les chefs de ces légions. Deux d'entre elles e déclarent en faveur d'Octave. Antoine sort de Rome à l'expiration de son consulat, et va se mettre à la tête de ses troupes. Octave refuse le titre militaire que son armée veut lui décerner sans l'autorisation du sénat. L'o seà tuts-consulte le déclare proprièteur. «)

uon dusenat. Cosensus-consulte le declare proporteur. 39 CHAPITRE VIII. Autoine commence les hostilités contre Décimus Brutus pour le chasser de la Gaule Cisalpine. 11 Fassiège dans Modène. Le sénat fait marcher les deux consuls Hirtius et Para 2, sinsi qu'Octave, au secours de Décimus Brutus. Antoine, hattu deux fois, est contraint de lever le siège de Modène. Il est déclare emeni de la patrie, à l'instigation de Cicéron, Le sénat confère à M. Brutus et à Cassius le commandement de toutes les provinces audelà de la mer Jonienne.

CHAPITRE JX. Quoique Octave ne se dissimule pas la malveillance du sénat à son égard, il ne laisse pas de marcher avec Hirtius, l'un des consuls, contre Antoine, qui faisoit le siège de Modene. Pansa, l'autre consul, et Carsuléius sont hatus par les troupes d'Antoine dans un défié entre Mydène et Bologne. Hirtius tombe à l'improviste sur les troupes d'Antoine qui venoient de battre Pansa, et les taille en pières.

CHAPITRE X. Après la seconde victoire contre Antoine, et la mort de lifrius, Antoine lève le siège de Modène. Octave refuse de voir Décimus Brutus et de se réconcilier avec lai. Grandes démonstrations de joie à Rôme au sujet de cette victoire. Le sénat affecte de ne faire aueune mention d'Octave. Il donne à Décimus Bratus seul le commanelement de la guerre contre Antoine. Mort de Pansa. 158

CHAPITRE XI. M. Brutus et Cassius, maîtres de la Syrie et de la Macédoine, réunissent une armée de vingt légions sous leurs ordres. Octave, instruit de leurs progrès, et de la faveur que le sénat leur accorde, prépare les voies de

| conciliation avec Antoine. Octave fait ses efforts pour ob |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| nit.                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |

CHAPITRE XII. Antoine parvient à s'emparer du commandement de sept légions qui etioient sous les ordres de Lépidus. Le sénat commence à craindire qu'Octave ne se réconcilie avec Antoine. Octave envoie quelques centurions à Rome, au nom de toute l'armée. Il fait demander au sénat les récompenses militaires promises à ses troupes, et le consulat pour lui. N'ayant rien obtenu, il harangue son armée, l'excite contre le sénat, et prend le chemin de Rome.

CHAPITRE XIII. La nouvelle de la marche d'Octaverépand dans Rome l'effroit et la consternation. Le sénat lui cervoie des députés avec un décret qui contenoit plusieurs dispositions à son avantage. Un faux bruit ayant fait reprendre courage au sénat, Octave cutre dans Rome, enseignes déployées. Il est nonuné consul. Il fait confirmer l'adoption de César en sa fareur par un plébiscite.

CIIAPITRE XIV. Octave, devenu consul, fair rétracter le décret qui déclare Duishelle annemi de la patrie. Il forme un tribunal, et fait condamner par contumace les assassins de César. Réconciliation d'Antoine et de Lépidus avec Octave. Antoine marche contre Décinus Brutus, qui, abandonné par Plancus, et ensuite par tous ses sollats, prend la fuite, est arrêtée thuis à mort.

## LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE I. Sommaire des matières contenues dans ce livre. Antoine, Lépidus et Octave se réunissent dans une petite île au milieu d'une rivière, entre Bologne et Modène. Ils se partagent le pouvoir et les provinces de la république, sous le titre de triumvirs. Divers pronostics de cet évènement. 221

CHAPITRE II. Après avoir fixé tous les détails de leur plan,

les triumvirs adressent au consul Pedius , à Rome , les nons de quelques proscrits , par le meutre desquels commence le massacre de leurs victimes. Ils se rendent à Rome. Effroi et consternation que répaud leur arrivée. Ils font prochamer l'acte constitutif du triumvirat. Ils font publice ensuite l'acte preliminaire, et les tables des proscriptions.

- CHAPITRE III. Divers détails des proscriptions. Particularités remarquables de la mort ou du salut de quelques nos des proscrits. 246
- CHAPITRE IV. Suite du même sujet. Enfants qui font égorger leurs pères. Femmes qui font égorger leurs maris. Esclaves qui font égorger leurs maîtres. 258
- CHAPITRE V. Proscription de quelques adolescents non encore revétus de la robe virile. Quatorze cents dames romaines sont inserites sur un tableau, et condamnées à des contributions arbitraires. Démarches de ces dames romaines. Discours énergique de l'une d'entre elles, Hortensia, fille du célèbre orateur Hortensius; elle parle du haut de la tribune aus harangues, en présence du peuple et des triumrirs. Effet de son discours. Désordres de tout genre, commis par les troupes, à la faveur des proscripcions. 2878
- CHAPITRE VI. De quelques proterits qui se sauvèrent, et qui parvinrent ensuite aux plus hautes magistratures. Exemples notables d'amour conjugal, de piète filiale, de fidelité domestique. Femmes qui sauvent leurs maris. Enfants qui sauvent leurs pères. Esclaves qui sauvent leurs maîtres.
- CHAPITRE VII. Guerre en Libye, entre Sextius, lieutenant des triunvirs, et Cornificius qui défend le parti de Pompée et de la république. Sextius, secondé par Arabion, un des rois du pays, défait en bataille rangée Cornificius, Lælius, et Ventidius, chefs du parti républicain, et sounet la Libye aux triumvirs.
- CHAPITRE VIII. Dolabella est aux prises avec Cassius.

  3. 21

Battu, il se retire à Laodicée, où Cassius vient l'assièger par mer et par terre. Cassius entre dans Laodicée. Dolabella se donne la mort, a fin d'éviter de tomber visant entre les mains du vainqueur. Marcus Octavius, son lieutenant, imite son exemple. Cassius se dispose à porter la guerre en Égypte contre Cléopâtre. Mais un message de Brutus l'oblige de renoncer à ce projet. Un corps de troupes de Cassius surprend le roi de Cappadoce dans une embuscade. On lui enlève ses trèsors, Conduite de Cassius enversal ville de Tarse.

GHAPITRE IX. Conference de Brutus et de Cassius. Ce dernier marche contre les Rhodiens. Il se rend maître da Rhodes. Il y fait un grand butin. Vengeance qu'il exerce contre les principaux citoyens de cette ville. 3'9

CHAPITRE X. Brutus amasse beaucoup d'argent en Asie. Il marche contre les Xanthiens, assiège leur ville, et y entre à force ouverte. Les Xanthiens, voyant l'enuemi maître de leur ville, se donnent spontanément la mort. La ville de Patara et les habitants de la Lycie es soumettent à Bratus, qui les met à contribution. Marcus, avec de grandes forces navales, vient bloquer Brindes, pour empècher Antoine et Octave de passer la mer Ionienne.

CHAPÍTRE XI. Sextus Pompée, maitre de la Sicile, y consolide a puissance. Il attaque sur mer les forces navales des triumvirs, et les bat. Mureus et Domitius Ænobarbus viennent, avec une nombreuse flotte, prendre poste auprès de Brindes, pour garder le passage de la mer d'Ionie. D'ecidius et Norbanus, lieutenants des triumvirs, s'emparent, dans la Thrace, des défilés qui communiquent d'Enrope en Asie. Brutas et Cassius arrivent avec leur armée auprès du golfe Melan. État de leurs forces. 380

aupres du goite Meian. Liat de leurs forces.

S50
CHAPTER EX III. Joie, espoir et confiance des troupes de
Brutus et de Cassius, à l'aspect de leur nombre, de l'avantege de leur situation, et de l'abondance de leurs munitions.

Baranque de Cassius à son armée.

S50

CHAPITRE XIII. Les lieutenants des triumvirs étant maîtres

des défilés par où l'on passe d'Asie en Europe, Eratus et Cassius, guidés par Rhascupolis, prince du pays, se frayent une route difficile et pénible au travers des moutagues, et viennent camper auprès de la ville de Philippes. 410

CHAPITRE XIV. Antoine et Octava accourent. Ils riennent camper auprès de Brutus et de Cassins. Ouvrages de forification exécutés de part et d'autre. L'audace d'Antoine engage une hataille, contre le gré de Brutus et de Cassins. L'alic commandée par Brutus enfonce l'alic commandée par Octave, et s'empare de son camp. L'aile commandée par Antoine culbute l'aile commandée par Cassius, et se rend maitresse de son camp.

CHAPITRE XV. Cassius, ignorant que Brutus a vaineu de son côté, trompé d'ailleurs par l'approche d'un corps de cavalerie, se fait donner la mort. Brutus lui fait rendre les honaeurs funebres, et prend le commandement de ses troupes. Les deux armées se montrent en bataille sans en venir aux mains. Le même jour de la première bataille, Murcus et Domitius Ænobarhus remportent sur la mer d'lonie une grande victoire contre Domitius Calvinus, qui amenoit des renforts aux trium irs. 483

CHAPITRE XVI. Brutus harangue son armée. Il lui représente que , sans courir la chance des armes , il est sûr de vaincre l'ennemi , per la détresse où il est réduit. Nonobstant ces représentations , Brutus est contraint par ses troupes de livrer bataille. Il est battu , et son armée se débande. 439

CHAPITRE XVII. Brutus, se jugeant dénué de toute ressource, se fait donner la mort par un de ses officiers. Mo eslèbre de Brutus à cette occasion. Tablean raccourci des qualités personnellre de Brutus et de Cassius. La plupart de leurs troupes espitulent avec les trimmirs. Les grands de Rome attachér à la fortune de Brutus et de Cassius se raillent attour de Messals.

## LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE I. Après la mort de Cassius et de Brutus Ies triumvirs abandonnent les environs de Philippes. Antoine se rend en Asic. Octave reprend le chemin d'Italie; le premier pour amasser de l'argeut, le secoud pour faire lesdistributions de terres promises aux troupes. Autoine tombe amoureux de Cléopâtre. Cet amour commence par lui susciter une querre.

CHAPITRÉ II. Octave arrivé à Rome, éprouve beaucoup de difficultés pour distribuer à ses troupes les terres promises. Manœuvres de Lacies Antonius, frère d'Antoine. Intrigues de l'ulvie sa femme, et de Manius à cet égard. Mutinerie des troupes d'Octave. Il les fait rentrer dans la subordination.

CHAPITRE III. Jucius Antonius, à l'instigation de Falvie et de Manius, lève l'étendard contre Octave. Efforts des troupes des deux partis, et des grands de Rome, pour les réconcilier. Octave si y prête de boune foi. On se dispose à la guerre des deux côtes. Forces respectives de Lucius Antonius et d'Octave. Les hostilités commencent, sans espoir, de conciliation.

GIAPTIRE IV. Lucius Antonius se dirige vers les Gaules.

Des lieutenants d'Octave, à la tête de différents corps de troupes, lui en harrent les chemins. Lucius Antonius set réduit à s'enfermer dans Pérose. Octave vient I'y assièger.

Pressé par la famine, il tente trois sorties consécutives. Il est toujours repoussé.

53

CHAPITRE V. Lucius Antonius se voit entièrement destitué de ressources. Il capitule avec Octave. Accueil qu'il en reçoit. Conduite d'Octave après la capitulation. Péruse est réduite en cendres.

CHAPITRE VI. Conduite des autres chefs du parti de Lucius Antonius. Fulvic quitte l'Italie. Octave se défiant d'Antoine, s'empare des Gaules et de l'armée d'Antoine qui occupoit cette province, Il s'empare également de l'Ibérie. Antoine quitte l'Asic. Domitius Zeobarbus vient lejoindre. Ils se présenter l'un et l'autre devant Brindes, qui refuse de les recevoir. Ils en font le siège, et appellent Pompée au secours. Octave arrive pour défendre Brindes. Entremise des soldats pour réconciler Octave et Antoine. 53

CHAPITRE VII. Antoine et Octave se réconcilient de nouveau par les bons offices de Lucius Coccéius, de Julia, mire d'Antoine, et par l'interregion des troupes. On annonce la mort de l'uvie. Les deux triumvirs font entre cux un nouveau partage de l'empière roussin. Afin de cimenter plus fortenent leur réconciliation, on fait épouser à Antoine Octavie, perur d'Octave. Les deux triumvirs se rendent ensemble à Rome.

CHAPTRE VIII. Octave prend la résolution d'aller attaquer Pompée en Sicile. Il est question d'établis sur le peuple un nouvel impôt. Fermentation populaire à ce rujet. Le peuple force les artiumiris anégocier avec Pompée. Ils traitent en effet avec lal', just l'internediaire de Libon, Jean-père de Pompée. Ces trois chefs se séparent. Conduite d'Antione avant son départ. Il va passer Thirer à A thènes. Il fait ses préparatifs de guerre contre les Parthes au commencement du printemps.

CHAPITRE IX. Le feu de la guerre se rallume entre Octave et Pompée, contre l'avis d'Antoine. Actions navales sur la mer de Sigile. Supériorité de Pompée. Une flotte de Pompée vient attaquer Octave, et le force de s'échouer. Détresse d'Octave. Il lui arrive des seçours en forces de terre et de mer.

CHAPTRE X. Octave, assaill' par une templée, perd de nouveau la plus grande partie de ses forces navales. Faut de Pompée, qui ne sait point profiter de sa fortune. Il donne à Octave le temps de constraire d'autres visiceaux, et de réparer ses pertes. Antoine vient au secours d'Octavil la se brouillent de nouveau. Octavie les réconcilie encore. Ils se séparent hous amis. CHAPITRE XI. Octare ayant construit une nouvelle flotte, une nouvelle tempête la lui deitruit. Il en construit encore une autre- Agripps, l'un de ses lieutenants, gegne une bataille navale contre Papias, un des lieutenants de Pompéc, sous les yeux même de ce dernier, et force Papias à prendre la fuite.

CHAPITRE XII. Octave perd une autre bataille navale contre Pompée. Il conrt un très grand danger. Il a toutes les peines du monde à es sauver dans le camp de Messia. Cornificius, un de ses licutenants, est battu par une des flottes de Pompée. Il est réduit à s'échouer. Par le plus grand des basards, il échappe à un péril imminent, grace aux secours qu'il reçoit de Laronius. Pompée, battu sur terre, présente à Octave une bataille fiavale. Il le perd, et prend indiscrètement à fuite.

CHAPITTE XIII. Après la défaite de Pompée, Lépidas, qu'Octave avoit appelé de l'âbye en Siele, veut s'approprier cette province, et en chasser Octave. Trait d'audace de ce dernier. Les troupes de Lépidus l'abandonnent. Octave sauve la vie à Lépidus, et lui-conserve est biens. Nouvelle fermentation des troupes contre Octave. Il l'appaise. Alviote conduit d'Octave pour se conciller la Éveur-paise. Alviote conduit d'Octave pour se conciller la Éveur-

o du peuple.

CHAPITRE XIV. Pompée, arrivé à Mitylène, envoie des députés à Autoine. Il se donne l'air de venir se ranger sous ses dispeaux. En même temps il envoie des émissaires, tant aux rois de Thrace et de Pout, qu'aux Parthes. Il se mêt en était d'hostilité contre les lieutenauts d'Antoine; et tandis qu'il lui tead une main suppliante d'un côté, et qu'il lui fait la geèrre de l'outre, il est attaqué par Furnius et Titius, battu, fait prisonnièer, et mis à mort à Milet.

### VIE D'ANTOINE.

CHAPITRE I. XXVII. Octavie s'embarque pour aller joindre Antoine. 1xXX. Artifices et manège de Cléopátre pour enchaîter Antoine plus que jamais. 1xX. La conduite d'Antoine envers Octavie son épouse le rend odicus aux Romajns. 1xXX. Antoine distribue des royaumes à Cléopátre et à ses enfants. 1xXII. Commencement de rupture entre Antoine et Octave. 1xXIII. Antoine part pour la guerre, menant Cléopátre avec lui. 1xXIV. Leur conduit à Samos. 1xXX. Faute que fait Antoine en donant à Octave le temps de se préparer à la guerre. 1xXVI. Plaintes répandues contre Antoine. Plusieurs de ses amis l'abandonnent. 1xXVIII. Présages functes to contre Antoine. 2051

CHAPITRE II. XXXVIII. Forces respectives d'Antoine et d'Octave. XXXX. Provosciain qu'ils se font l'un à l'autre. XXXX. Domitius pisse du parti d'Antoine dans celui d'Octave. XXXXI. Canidius conseille à Antoine d'établir la guerre auri le coniucent. XXXXII. Cléoptire fait préfèrer la guerre mariime. XXXXII. Les flottes sont en présence. XXXXVI. Catoin s'engage. XXXXV. Cléoptire prend la fuite. Antoine lasuit. XXXXVI. Il soupeavec elle. XXXXVII. Il soupeavec elle. XXXXVIII. Il soupeavec elle. XXXVIII. Il soupeavec elle. XXXVIII. Il soupeavec elle. XXXVIII. Il soupeavec elle. XXXVIII. Il envoie garde à Canidius de reprender le chemin de l'Asia par la Macédoine. XXXVIII. Belle résistance de son armée delevere et de mer.

CIMPITE III. EXELT. Tableau de l'épuiscement où Anbinne avoir réduit la Gréce. xc. Antoine n'a plus d'espirance. xct. Digression sur Timon le Misantrope. xctt. Antoine réjoint Cléopatre. Lanc et délices de leur vie. xctti. Cleopatre tait l'essai de divers poisons. xctv. Antoine et Cléopatre tentent la voie des négociations suprès d'Octave. xcv. Soupeons d'Autoine contre Cléopatre. xcvit. Cléopatre réunit toutes ser richesses dans un même lieu. xcv. Octave viein tutter le siège devant Alexandric. xeviii. Antoine est vaincu et abaudonné. xeix. Il se perce de son épée. c. Il se fait transporter dans le monument on Cléonâtre est enfermée. Sa mort.

CHAPITRE IV. et. Octave envoie Proculeius pour s'assurer de la personne de Cléopâtre. ett. Proculéius entre dans le monument, saisti Cléopâtre, et la désarane c.tt. Honneurs qu'Octave, entrant à Alexandrie, rend au philosophe Arius. ett. Honneurs fundères rendus à Antoine. et. Céopâtre engage son médecin à la seconder dans le projet de se déliver de la vie. ett. Octave vient rendre visite à Cléopâtre. evu. Oblations fundères de Cléopâtre au tombeau d'Antoine. evun. Cléopâtre meurt. etx. Variantes dans les relations de sa mort. ex. Détails sur les enfants d'Antoine sprès sa mort.

FIR DE LA TABLE DES CHAPITRES.

# TABLE ALPHABETIQUE

## DES MATIÈRES

DE L'HISTOIRE DES GUERRES CIVILES D'APPIEN D'ALEXANDRIE.

#### A

ABALA, port sur la côte d'Italie, t. III, p. 201, 215, n. 10.

ABDICATION. Motif qui empêcha César d'abdiquer, t. II,
p. 407, n. 6.

ABELLES (Essaim d') qui venoit se placer sur les enseignes, étoit un sinistre pronostie, t. II, p. 452, n. 8.

ABYDE, ville sur l'Hellespont, du côté de l'Asie, t. II, p. 374, 378, n. 12, 13.

Accres, poëte tragique, t. II, p. 55, n. 2.

Achtens (le port des), ville sur la Propontide, t. III, p. 244, 255, n. q.

Achillas, ministre de Ptolémée, t. I, p. 405. Il prend part à l'assassinat de Pompée, p. 412, n. 12. César le fait mettre à mort, p. 417, 425, n. 4.

Acrille, son mot à Thétis sa mère, au sujet de la mort de Patroele, t. 11, p. 22.

ACILIUS, proscrit, comment il se sauva, t. II, p. 300. ACILIUM, promontoire de l'Acarnanie, t. III, p. 292, 304,

п. 8, 9.

ADALLA, roi des Thraces, auxiliaire d'Antoine, t. III, p. 290.

ADANA, ville de Syrie, voisine de Tarse, t. II, p. 348, n. 10.

ADDITION, ses formalités chez les Romains, t. I, p. 281,
n. 23, t. 11, p. 23.

Adrian fait restaurer le tombeau de Pompée, t. I, p. 408. Adriante, ville de Libye, t. II, p. 333, n. 2. ÆAS, ou Aous, fleuve d'Epire, t. I, p. 360, n. 2.

ÆLIEN, t. 111, p. 161, n. 9, 12.

ÆMILUS LUCUS, juge nommé par Octave, t. III, p. 82, sauvé par lui à Péruse, ibid, p. 89, n. 22.

Emilius Paulus, consul, se laisse acheter par César, t. I, p. 289. Emilius, proserit; détail de sa mort, t. II, p. 270.

ENABLA, ile sur la côte de l'Italie, t. III, p. 130, 139, n. 4. ENEM, ville de Thrace, t. II, p. 386, 388, n. 10. ÆQULANEM, ville d'Italie, t. I., p. 85.

ETHIOPIEN, son aspect étoit d'un sinistre augure, t. 11, p. 460.

ÆTNA, entre en ébullition, t. III, p. 206, 217, n. 14.

Affranchis (les), entreut pour la première fois dans les troupes romaines, t. I, p. 87.

Apranties, lieutenaînt de Pompée en Ilhérie, t. I., p. 320, traite avec César et se retire, 321. Son avis, après la retraite de César eu Thessalie, 367, 377, n. 68. Il s'enfuit de la Libye avec L. Scipion, p. 430.

AFRANIUS (Titus), un des chefs de la guerre sociale, aide à battre Cn. Pompée, t. I, p. 85.

Anstra, lieuteant d'Octave, entre en campagne contre Lucius Antonius, t. III, p. 55. Il seporte sur Péruse. Ibid. Détail de ses mouvements, p. 59. Il enlève deux légions à Planeus, p. 96. Il entre en campagne contre Antoine, p. 101. Il attache les vétérans au parti d'Octave, p. 102. Octave lui donne le commandement de ses forces navales, p. 172. Il remplace Octave à Strong-je, p. 181. Ils porte sur Myles, où il engage une action, p. 185. Détails, p. 186. Cette lataille ne décide rien, p. 187. Travaux avéchtée par Agripa, p. 189, n. 1. Il est repoussé à Tyndaride, p. 197. Il reçoit des villes à composition, jibid. Il se rend maître de Tyndaride, p. 205. Ses forces, p. 205. Il invente l'harpagon, p. 207. Il aggne la dernaire bastaille anvale couper Dompée entre

Myles et les îles Æoliennes, p. 210, 217, p. 22 Honneurs qui Octave lui fait accorder, p. 235, p. 14. Il commande l'aile gauche de la flotte, à la journée d'Actium, p. 296. Un de ses mouvements décide de la fuite de Cléopàtre, p. 298. Il s'empare de Leucade, de Patra et de Corinthe, p. 360, p. 15.

AJAX, saisi de terrenr, t. I, p. 402, n. 24.

ALBE, ville d'Italie, t. II, p. 98, 99.

ALBINOVANUS, traite avec Seylla, et fait égorger un grand nombre des partisans de Norbanus, t. I, p. 167.

ALCIALA, son distique sur le mot de Brutus, t. II, p. 467, n. 2.

ALCIALAD, pourquoi il est aimé par Timon le Misantrope,
t. III, p. 316.

ALEXANDER ab Alexandro, t. I, p. 140, n. 6.

ALEXANDRE, fils d'un roi d'Egypte, est rétabli dans ce royaume par Sylla, t. I, p. 187. Il est égorgé, 188.

Alex.Axpirs., roi de Macédoine, mis en paraillele avec César, t. 1, p. 542; visite le temple de Jupiter Ammon, p. 543. Les eaux de la mer se retirent devant lui, ibid. Il s'élauce seul dans l'enceinte d'une ville enuemie, ibid. Ses succès, ibid. Extrémement aimé de ses soldats, p. 546. Méprise les sinistres pronosties, p. 546, 548. Il périt à Babylone, p. 549.

ALEXANDRE, 'citoyen de Rhodes, est nomme prytane pour défendre Rhodes contre Cassius, t. II, p. 351. Il est battu, p. 356.

ALEXANDRE, fils de Cléopâtre, fait roi par Antoine, t. III, p. 265.

ALEXAS, le Syrien, ami d'Antoine, t. III, p. 299. Il se déclare pour Octave qui le fait mettre à mort, p. 319.

Annierus, officier de Dolabella, livre quatre légions à Cassius, t. II, p. 176.

ALLORROGES (les députés des) révêlent la conspiration de Catilina, t. I, p. 240.

Ar. arat, t. I, p. 144, n. 21.

AMATIUS, chef d'une bande de factieux; ses menées, t. II, p. 2. Antoine le fait égorger, p. 3. Manœuvres séditieuses de ses adhérents, lear châtiment, p. 4.

Амеювех, chef des Gaulois, t. I, p. 301, n. 22. Аминетовия, t. III, p. 318, 332, n. 19.

AMISUM, ville d'Asic, t. I, p. 418, 425, n. 9.

Ammonius, lexicographe, t. 1, p. 35, n. 8; t. III, p. 87, n. 15.

AMPHIPOLIS, ville de Thrace, t. II, p. 413.

Amsanctus (le lac), ou Amsancti, t. I, p. 103, n. 51.

ANYNTAS, nommé roi de la Pisidie par Antoine, t. III, p. 137. Il vient renforcer Furnius, p. 213. Il poursuit Pompée, et le fait prisonnier, p. 250. Il eavoie un corps de troupes à Antoine, p. 231. Il abandonne Antoine, p. 293, 305, n. 14.

Axror, t. 1, p. 251, n. 17, p. 495, n. 39; t. III, p. 296, n. 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 23, 30, 33, 34, 37, 50; µl. 305, n. 10, 13, 16, 17, 18, 24, 27, 28, 37, 41, 42, 47; p. 330, n. 15, 29, 31, 52, 34; p. 351, n. 1, 4, 6, 8, 15, 16, 17, 19, 26.

ANAXANDRIDE, auteur comique chez les anciens, cité, t. III, p. 22, n. 22

Ancharius, égorgé par l'ordre de Marius, t. I, p. 137.

Andriaque, port des Myréens, dans l'Asie mineure, t. II, p. 374, 378, n. 10.

Andros, île de la mer Egée, t. III, p. 8, 16, n. 9.
Anius, fleuve d'Epire, t. I, p. 360, n. 2.

Anius, neuve d'Epire, t. 1, p. 360, n.

Annibal, t. I, p. 99, n. 28, 29. Battu sur mer par les Rhodiens, t. II, p. 362, n. 4.

Antioche, ville forte en Syrie, t. II, p. 345, n. 4.

Anthornus, battu par les Romains, t. II, p. 352, 362, n. 4.
Anthistérion, mois du calendrier grec, t. I, p. 551, n. 4;
t. III, p. 329, n. 11.

ANTISTUS (Caius), marche contre Cécilius Bassus, t. III, p. 345, n. 2. ANTIUM, ville d'Italie, t. I, p. 132, t. III, p. 42. ANTOINE, tribun du peuple, remplace Curion, partisan déclaré de César, t. I. p. 305. Vains efforts de sa part. Il se sauve de Rome avec Curion, p. 306. César lui donne le commandement de ses forces en Italie, p. 319. Il est battu par Oct. Dolabella, lieutenant de Pompée, p. 332. Il passe la mer Ionienne avec succès avec le reste de l'armée de César, p. 355. Commande dans l'armée de César à la journée de Pharsale, p. 387. Il offre un diadème à César, pendant la célébration des Lupercales, p. 457. Ses précautions, lorsqu'il apprend la mort de César, p. 480. Les conjurés lui envoient une députation , p. 486. Sa réponse aux députés , p. 488. Il convoque le sénat, p. 489; et fait transporter chez lui les trésors et les registres de César, ibid. Son opinion dans le sénat au sujet des conjurés, p. 400. Il sort du senat pour se montrer au peuple, et le pressentir, p. 501. Il reprend la parole dans le sénat, p. 505. Son projet de sénatus-consulte est adopté, p. 508. Ses enfants sont envoyès en otage au Capitole, p. 522. Il fait l'oraison funèbre de César, p. 527. Jongleries de sa part à ce sujet, p. 528. Il agite la robe sanglante de César, p. 531. Ce spectacle excite l'indignation du peuple, ibid. Il regagne la bienveillance du sénat qu'il s'étoit aliéné, t. II, p. 2. Il fait égorger Amatius, p. 3. Il propose de rappeler S. Pompée, et de lui rendre tous ses biens, p. 4. Le sénat lui permet de s'entourer d'une garde, p. 5. Usage qu'il fait des registres de César, p. 6. Il se réconcilie avec Dolabella, p. 9. Il demande, et le sénat lui accorde le commandement de la Macédoine, p. 10. Sa versatilité, p. 11, n. 1. Il envahit les biens du grand Pompée, p. 13, n. 5. Accueil qu'il fait à Octave, p. 23. Sa réponse au discours d'Octave, p. 28. Sa conduite au sujet des biens de Pompée, p. 38, n. 12. Sa conduite hypocrite; piège qu'il tend à Brutus et à Cassius, p. 39, n. 15, 21, 22. Ménage peu la mémoire de César, p. 42, n. 23. Ses intrigues pour obtenir le commandement d'une armée, p. 50. Il fait voter l'abolition de la

dictature, ibid. Il intrigue pour empêcher qu'Octave ne soit nommé tribun, p. 54. Il demande au sénat le commandement de la Gaule cisalpine, p. 59. Désense qu'il fait à Octave, p. 60. Les tribuns de sa garde s'interposent entre Octave et lui, p. 63. Ils se réconcilient, et Octave le seconde auprès du peuple pour obtenir le commandement de la Gaule, p. 64. Ils se brouillent de nouveau, p. 68. Les tribuus de sa garde s'interposent une seconde fois, p. 6q. Réponse qu'il leur fait ; détails sur toute sa conduite publique, p. 71, 78. Secret de ses intentious révélé, p. 79. Il se réconcilie de nouveau av. c Octave, ibid. Sa vision à ce sujet, p. 82, n. 7. Ses intentions, ilid. n. 8. Il accuse Octave d'en vouloir à ses jours, p. 83. Il se rend à Brindes pour se mettre à la tête de son armée , p. 85. Actes sanguinaires, p. 91, n. 3; 95. Il amadoue ses soldats, p. 96. Il se rend à Rome; comme il s'y conduit, p. 97. Deux de ses légions quittent son parti, ibid. Ses fureurs, p. 104, n. 2. Il fait sommer Décimus Brutus de sortir de la Gaule, p. 110. Attaqué par Cicéron dans le sénat, p. 114. Défendu par Pison , 118. Il déclame contre Cicéron, p. 128. Il est déclaré ennemi de la patrie, p. 130. Motifs qui accélèrent son départ de Rome, p. 139, n. 25. Propositious qu'il fait faire au senat, p. 142, n. 33. Il est battu par Hirtius, p. 153. Il refuse d'engager une nouvelle action, p. 158. Il y est forcé, ibid. Il est battu, et lève le siège, p. 159, 160. Il passe les Alpes et s'approche de Lépidus, p. 188. Il pratique ses troupes qui passent de son côte; 190. Ventidius vient le joindre; ce qui le met à même d'en imposer de nouveau à ses ennemis . ibid. Révolution dans les esprits à Rome, ibid. Révocation du décret qui le déclare ennemi de la patrie, p. 212. Il marche contre Décimus Brutus; Asinius Pollion et Plancus embrassent son parti, p. 213. Il fait égorger Décimus Brutus , p. 220. , n. 11. Il traite avec Octave et Lépidus , et ils forment le triumvirat, p. 223. Sinistres présages, p. 225. Il menace Octave de traiter avec Brutus, p. 227,

n. 2. Sa défiance, ibid., n. 4. Il fait son entrée à Rome comme triumvir , p. 234. Sa joie féroce , lorsque Lénas lui apporte la tête de Cicéron, p. 262. Il vient se mettre à la tête de l'armée dans la Thrace, p. 415. Il arrive à Amphipolis, et campe auprès de Cassius et de Brutus, p. 418. Il fait de vains efforts pour en venir aux mains, p. 421. Hardie entreprise éventée par Cassius , ibid, Il engage le combat ; il culbute la phalange de Cassius, et se rend maître de son camp, p. 424. Impatient de combattre de nouveau, it harangue ses troupes, p. 436. Détails, p. 439. Extrême détresse de son armée, p. 440. Il force l'armée de Brutus à combattre, p. 442. It excite ses soldats, et leur dévoile . leur véritable position, p. 445. Il remporte la victoire, p. 447. Son respect pour le corps de Brutus, p. 461. Il recoit ses troupes à composition, ibid. Il traite avec Messala et Bibulus, p. 463. Résultats, p. 464, Il se rend en Asie, t. III, p. 4. Il sacrifie à Diane, p. 5. Les citoyens romains fugitifs viennent se jeter à ses pieds ; il leur pardonne, ibid. Sa harangue aux députés des peuples de l'Asie, ibid. Sa conduite à leur égard, p. 8. Il voit Cléopâtre oui le subjugue : horreurs qu'elle lui fait commettre, p. 10. Il envoie piller Palmyre; ce qui allume la guerre entre les Parthes et lui , p. 11. Il se rend à Alexandrie , p. 12. Il v passe l'hiver ; sa conduite, p. 13. Sa défiance à l'égard d'Octave, p. 15, n. 7. Contraste de son titre de triumvir, ct de sa conduite, p. 18, n. 18. Son frère, sa femme et Manius son ami défendent ses intérêts contre Octave, p. 27. Ses mouvements, p. 95. Il blame la conduite de Lucius, de Fulvie et de Manius, ibid. Il trouve Fulvie à Athènes, ibid, On lui propose de s'associer Pompée, p. 95. Il prend le chemin de l'Italie, qq. Brindes lui ferme ses portes ; il en fait le siège, p. 101. Il appelle Pompée, itid. Opérations militaires, p. 102. Colloque de ses soldats avec ceux d'Antoine, p. 103. On lui annonce la mort de Fulvie, p. 111, Il se décide à se réconcilier avec Octave, p. 116. La réconciliation s'opère ; il épouse Octavie, sœur d'Octave, p. 117. Nou-

veau partage de l'empire romain, p. 118. Il révèle à Octave ce que Saldiviénus lui a proposé , p. 119. Il sauve Octave de la fureur populaire, p. 129. Il agit pour traiter avec Pompée. p. 130. Il traite en effet ; conditions, p. 133. Ils se régalent tour à tour, p. 134. Il retourne à Rome avec Octave, p. 136. Il retourne en Asie; fait des rois à son gré, p. 137. Il va passer l'hiver à Athènes ; sa conduite , p. 138. Son goût pour les Lettres , p. 144 , n. 27. Appelé par Octave , il arrive à Brindes, p. 148. Sinistre pronostic, ibid. Il s'en retourne en menaçant Ménodore, p. 149. Autres pronostics, p. 160, n. 4. Il retourne en Italic, p. 169. Nouvelles plaintes entre Octave et lui, p. 170. Octavie les réconcilie, ibid. Il reprend le chemin de l'Asie, après s'etre prorogé pour ciaq nouvelles années dans le triumvirat, p. 172. Instruit de la conduite de Pompée, il charge Titius de surveiller ses mouvements, p. 240. Il reçoit des députés de la part de Pompée, p. 241. Ses lieutenants lui envoient des émissaires de Pompée qu'ils ont fait arrêter, p. 243. Il les confronte avec les députés, et néanmoins il se laisse persuader par ces derniers, ibid. Cleopatre le subjugue de plus en plus, 263. Son traité avec le roi des Mèdes, p. 264. Il se décide à faire la guerre à Octave , ibid. Sa conduite à Alexandrie envers les enfants de Cléopâtre, p. 265. Il charge ses amis à Romé de récriminer contre Octave. p. 266. il ordonne à Canidius d'entrer en campagne avec seize légions, p. 267. Il se rend à Samos avec Cléopâtre, et s'y livre à tous les plaisirs, p. 268. De Samos il vient à Athènes; il harangue Cléopátre en qualité d'orateur des Atheniens , p. 269. Plancus et Titius l'abandonnent , p. 270. Il prend le parti de Cléopâtre contre Géminius son propre ami , p. 273. D'autres amis l'abandonnent , ibid. Pronostics, p. 274. Il est appelé le second Bacchus, ibid. Motif prépondérant qui le décide à la guerre civile, p. 277, n. 13. Il s'affuble des emblèmes de la royauté, p. 280; n. 24. Il forme un senat composé de ses amis , p. 283, n. 38. Pourquoi Octave ne le fait pas déclarer

ennemi de la patrie, 287, n. 54. Ses forces de terre et de mer, p. 290. Malgré la supériorité de ses forces de terre, il se laisse persuader par Cléopâtre de vider la querelle par une bataille navale, p. 201. Sa réponse à la provocation d'Octave, p. 292. Il prend poste avec sa flotte auprès du promontoire d'Actium , ibid. Il fait ses dispositions, p. 203. Domitius l'abandonne, ainsi qu'Amyntas et Déjotarus, ibid. Détails des préparatifs de la bataille, p. 295. Détails de l'action, p. 297. Il suit Cléopâtre qui a pris la fuite, p. 200. Il joint Cléopâtre , ibid. Euriclès le poursuit et l'atteint, p. 300. Il demeure trois jours dans la stupeur, ibid. Il envoie ordre à Canidius de passer de Macédoine en Asie, p. 301. Il prend la route de l'Afrique, ib. Message d'Octave. et sa réponse pleine de sens, p. 304, n. 6. Cruautés de sa part, 305, n. 11. Sa harangue à son armée avant la journée d'Actium, p. 307, n. 19. Vraie position de sa flotte, 308. n. 23. Sa fuite comparée à celle de Pâris, p. 310, n. 3q. Son isolement en Afrique, p. 314. Ses amis l'empêchent de se donner la mort ; il retourne à Alexandrie, ibid. Sa Misantropie , p. 315. Il quitte sa Timonienne . p. 317. Il fait déclarer pubère Césarion, et fait prendre la robe virile à son fils Antyllus, p. 318. Fêtes et réjonissances à ce sujet, ibid. Il tente de négocier avec Octave, p. 319. Il fait battre de verges Thyrée, affranchi d'Octave, et son agent auprès de la reine , p. 320. Assiégé par Octave daus Alexandrie , il bat la cavalcrie de son ennemi , p. 322. Il provoque Octave à un combat singulier, ibid. Il perd toute espérance, ihid. Sinistre pronostic, p. 323. Il se dispose à livrer bataille, ibid. Sa flotte l'abandonne, ibid. Sa cavalerie l'abandonne également, 324. Il est battu à la tête de son infanterie, ibid. Trompé par le bruit de la mort de Cléopâtre, il ordonne à Eros, son fidèle esclave, de lui arracher la vie, ibid. Eros s'étant poignardé sous ses yeux, il se poignarde lui-même, p. 325. Il se fait porter dans le monument où Cléopâtre s'est réfugiée, ibid. Cléopâtre aidée de ses femmes, le tire en haut et l'introduit par une 3. 25

fenêtre, ibid. Son dernier discours à la reine, p. 3-6, Il expire, p. 3-7. Sa fin tragique accomplit l'imprécation de Brutus contre lui, p. 357, n. 41. Cléopâtre lui rend les honneurs funèbres, p. 342. Ses enfants et ses descendants, p. 343. Admitable conduite d'Octavie à l'égand de ses enfants, ibid. Deux de ses filles, Autonia major, et Antonia minor, époueunt, la première, Domitius Ænobarbus, et la seconde, Drauss, frère de Tibère, p. 349, 356, n. 33.

ANTONIUS (Marcus), l'orateur, proscrit par Marius, t. I, p. 136. On découvre son asile; il est égorgé, p. 137. Son éloge, p. 144, n. 20.

ANTONIUS, le consul, poursuit et taille en pièces l'armée de Catilina, t. I, p. 243.

Axrosturs (Caius), Cézar loi donne le commandement de l'Illyrie, t. I., p. 339. Préteur, il reçoit la déclaration d'Octare, en sa qualité de fils adoptif de César, t. II, p. 23. Il célèbre des jeux publics pour Brutus, p. 47. Il va prendre en Macédoine le commandement de l'armée de son frère, p. 51. Il dispute la Macédoine à Brutus, p. 176. Ses troupes l'abandonnent. Brutus le traite avec considération, mais sesperfides manœuvres le font mettre à mort, p. 177; 183, n. 6.

Ανθρώπινος , t. II , p. 154 , n. 6.

ANTYLLUS, fils d'Antoine, déclaré pubère, t. III, p. 318. Trahi-par Théodore son instituteur, il est égorgé, p. 341. Atroce procédé d'Octave à son égard, p. 356; n. 30.

APEMANTE, misantrope, t. III, p. 316.

Απλετος, t. II, p. 155, n. 3.

Apollopone se défie d'Ephestion et d'Alexandre, t. I, p. 347. Le devin Pythagoras le rassure, ibid.

APOLLON-ARCHÉOÈTE, son monument en Sicile, t. III, p. 198, 212, n. 41. Origine de ce monument, p. 213, n. 5. APOLLONIE, ville d'Epire, t. I, p. 345, 350, n. 15.

AFOLIONIUS RHODIUS, son scholiaste cité, t. II, p. 376, n. 2; t. III, p. 17, n. 15, p. 178, n. 5.

APOLIGPHANES, lieutenant de Pompée, t. III, p. 185.

Apornéose, César en reçoit les honneurs, t. I, p. 533. L'usage s'en établit, 534.

\*\*\*Partix\*\*, repris , i. 1, p. 10, n. 7, p. 191, n. 17, p. 192, n. 20, p. 246, n. 1, p. 265, n. 7, p. 503, n. 29, p. 523, n. 1, p. 536, n. 1, p. 12, h. 1, p. 12, n. 4, 1, p. 1, p. 83, n. 12, p. 80, n. 1, 4, 5, p. 105, n. 4, 6, p. 132, n. 5, 8, 12, 14, 27, 28, p. 168, n. 5, p. 184, n. 8, 13, 14, p. 196, n. 1, p. 278, n. 10, p. 346, n. 15, p. 407, n. 8, p. 450, n. 2, p. 469, n. 8, 9; t. III, p. 64, n. 1, p. 85, n. 8, p. 161, n. 1; p. 234, n. 9, 21.

APPION, proscrit. Comment il fut sauvé, t. II, p. 315.

Approx, chef des forces navales d'Octave, est assailli par une tempète, t. III, p. 178.

Appros-Claudius, triumvir pour l'exécution de la loi agraire, de Tibérius Gracchus, t I, p. 21.

Arson, fleuve d'Epire, t. I, p. 347, 351, n. 19, p. 360, n. 2, 4.

APULIUS SATURNIUM est menacé d'être chassé du sénat, t. 1, p. 57, 18 em ets ur les rangs pour le tribunat, p. 58. Il est proclamé tribun, ibid. Il provoque l'exil de Q. C. Métellus, ibid. Il propose et fait roter une loi agraire, p. 59 et 60. Il seconde les voies de fait de Glaucias, qui veut se faire nommer consul, p. 62. Il est proserit par décret du sénat, p. 63. Il périt avec Glaucias, ibid.

Aruléius, proscrit. Comment il se sauva, t. II, p. 301.

APULÉIUS, autre proscrit. Audace qui le sauva ,t. II, p. 307.
Rencontre bizarre , p. 308.

AQUILA (Pontius), complice de la conjuration contre César, t. I, p. 462. Sa mort, t. II, p. 220, n. 12. Sa fière contenance envers César, ibid.

Aquilée, ville d'Italie, t. II, p. 213.

AQUILIUS ( Manius ) , t. I , p. 231 , n. 17.

AQUILIUS (Marcius), termine la guerre des ceclaves, t. I, p. 25, n. 6. AQUILIUS (Niger), historien, t. II, p. 167, n. 2.

Aquinus, se déclare en faveur des coujurés, après la mort de César, t. I, p. 481.

ARAMON, Fils de Massinissa, d'abord du parti de Pompée, se déclare pour le parti d'Octave, et se joint à Sextius, t. 11, p. 350. Ses troupes pénètrent dans le camp de Cornificius, p. 351.

Anangens (les) envoient des secours à Cassius, t. II, p. 341.
Antoine leur fait ordonner de livrer à Cléopâtre un imposteur qui se prétendoit son frère, t. III, p. 10, p. 20, n. 21.
Ancnéladus, orateur, député vers Cassius par les Rhodiens,

Archélaus, orateur, député vers Cassius t. II, p. 351.

Archibius, citoyen d'Alexandrie, donne mille talents à Octave pour qu'il respecte les statues de Cléopâtre, t. III, p. 349.

Anchirecture militaire des anciens, t. III, p. 66, n. 11. Année, ville d'Italie, t. I, p. 340.

Agerà, t. III, p. 232, n. 1.

Angent, est le nerf de la guerre, t. II, p. 407, n. 7.

ARIABATHE, auxiliaire de Pompée, t. I, p. 375.

ARIARATHE, dispute la couronne de la Cappadoce à Sisinna. Il perd son procès au tribunal d'Antoine, t. III, p. 9. Aricie ville d'Italie, t. I, p. 132.

ARIMINUM, ville d'Italie, t. I, p. 131, 162, 166, 167; t. II, p. 97,99. Promise aux soldats des triumvirs, p. 224.

ARIOBARZANE, roi de Cappadoce, abdique, t. I, p. 194. Son fils maltraité par Cassius, t. II, p. 343, 366, n. 16.

Austéas, célèbre jongleur, t. III, p. 256, n. 15.

ARISTOPHANE, son scholiaste cité, t. II, p. 56, n. 6, p. 318, n. 4, p. 347, n. 9; t. III, p. 13q, n. 1, p. 32q, n. 10.

ARRETIUM, ville d'Italie, t. I, p. 167. Aujourd'hui Arczzo, p. 175, n. 26.

ARRIE, sa mort courageuse, t. II, p. 220, n. 11.

Annien, proscrit, sauvé par son fils, t. II, p. 303.

Annius (Quintus), préteur, t. I, p. 229, n. 8, 9.

Arrivs, philosophe d'Alexandrie. Honneurs que lui rend Octave, t. III, p. 340. Son avis sanguinaire fait égorger Césarion, p. 342.

ARRUNTIUS, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 264.

ARRUNTIUS, proscrit. Audace qui le sauva, t. II, p. 307. Rencontre bizarre, p. 308. Il rentre à Rome, t. III, p. 144, n. 25.

Arsinoé, sœur de Cléopâtre. Son sort, t. III, p. 10.

ARTABAZE, t. I, p. 382, n. 29.

ARTÉMIDORE, court au sénat prévenir César, et le trouve égorgé, t. I. p. 465, 476, n. 44.

ARTÉMISE, ville de Sicile, t. III, p. 205, 217, n. 16.

ASCLÉPIADE, cité, t. III, p. 16, n. 11.

ASCULUM, ville d'Italie, t. 1; p. 77, 85, 86, 91. C'est aujourd'hui Ascoli, t. I, p. 97, n. 17.

ASELLIUS (le préteur), assailli et mis à mort, t. I, p. 106.

Asintus Potation est envoyé par César en Sicile, t. I., p. 318, 325, n. 15. Quand il voit Curion perdu, il as sauve à Utique, p. 350. Son embarras pour s'embarquer, p. 381. Ses mémoires, p. 400, n. 21. Dans la Gaule Transslpine avec deux légions, t. II, p. 99. Il reçoit ordre de combattre Antoine, p. 62. Il embrasse le parti d'Antoine, p. 213. Quelques détails historiques touchant Asinius Pollion; p. 217, n. 6. Il entre en campagne pour seconder Lacius Antonius, t. III, p. 55. Détails de les mouvements, p. 57. Il traite avec Ænobarhus, et l'attache au parti d'Antoine, p. 94.

Asris ou Clypca, vi'le des Carthaginois, t. III, p. 191, n. 5.

Asprénas, tribun du peuple, séduit par le sénat, démasqué par Antoine, t. II, p. g.

Assassins de César périssent presque tous de mort violente, t. I, p. 550, 551, n. 21.

- Assemblées du feurle (les) ne se tenoient pas toujours dans le Forum, t. I, p. 9, n. 3, p. 33, n. 2.
- ASTURUM, maison de campagne de Cicéron, t. II, p. 277, n. 8.
- Artenius, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 273. Atroce conduite et juste châtiment de son esclave, ibid.
- ATHÉNÉE, auteur des Deipnosophistes, 4. III, p. 16, n. 10, p. 22, n. 23.
- ATILIUS, jeune proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 287.
- ATTALUS lègue ses états aux Romains, t. 111, p. 5.
- Arra, nièce de César, et mère d'Octave, donne des conseils à son fils, t. II, p. 18. Elle l'exhorte à se conduire avec artifice et hypocrisie, p. 23, 33, n. 1. Ses pronosties touchant la grandeur future d'Octave, ibid. Sa mort, p. 296, n. 6.
  - Arricus (Pomponius), ami de Cicéron, proscrit, mais sauvé par Antoine, t. II, p. 275, n. 7. Son opinion sur la faute commise par les conjurés, auteurs de la mort de César, t. I, p. 523, n. 2.
- ATTILIUS est égorgé par un des satellites de C. Gracchus, t,I, p. 47, 52.
- Arrius Navius, le plus renommé des augures, t. II, p. 229.
- Augidius Bassus, historien romain, t. II, p. 279, n. 14.
- Auridus (l'), fleuve d'Italie, t. 1, p. 97, n. 18, p. 100, n. 35.
- AUGUSTINUS (Divus), t. I, p. 92, n. 1, p. 438, n. 15.
- AULU-GELLE, t. I, p. 26, n. 11, p. 68, n. 13, p. 232, n. 26, p. 249, n. 16, p. 251, n. 26, p. 263, n. 7, p. 301, n. 18, p. 333, n. 6, p. 381, n. 26, p. 403, n. 32; t. II, p. 324, n. 20.
- Aurélius (Quintus), proscrit à cause de sa maison d'Albe, t. I, p. 189, n. 5.
- Aunélius, chevalier romain. Son rêve touchant Crassus et Pompée, t. I, p. 232, n. 27.

Αὐτοκράτωρ. Acception de ce mot, t. II, p. 38, n. 10, p. 317, n. 4, t. III, p. 108, n. 12, p. 163, n. 18, p. 192, n. 16. Avenne (le lac), Agrippa le fait communiquer avec la mer, t. III, p. 189, n. 1.

#### R

BABYLONE, ville d'Assyrie. Alexandre y meurt, t. I, p. 548.

BAIES, ville d'Italie, t. III, p. 130, 140, n. 7.

Balarum, port voisin du détroit de Messine, t. II, p. 383, 387, n. 2.

Balbinus, proscrit et rappelé, t. II, p. 313. Sa conduite envers Lépidus devenu homme privé, p. 314.

Balbus (Cornélius). Il empèche César de se lever pour faire honneur au sénat, t. I, p. 470, n. 6.

Baleus, du nombre des proscrits. Détails de sa mort, t. II, p. 263.

BARBATIUS, questeur d'Antoine, nuit à son frère Lucius, t. III, p. 54.

Barre. Laisser croître sa barbe et ses cheveux étoit un signe de deuil, t. I, p. 277, n. 2, p. 302, n. 22; t. III, p. 341, 351, n. 5.

Barbulas sauve Marcus qui étoit du nombre des proscrits, et est ensuite sauvé par lui, t. II, p. 312.

Bapdiaiot, t. I. p. 145, n. 26.

Bagileus, t. III, p. 87, n. 15.

Basillus (Minucius), complice de la conjuration contre César, t. I, p. 462. Il est égorgé par ses esclaves, t. II, p. 215.

Basses (Cécilius) subordonné à Julius Sextus, parent de César, t. II, p. 174. Violences de Julius Sextus à son égard. Il le remplace dans son commandement, ibid. Assailli par Statius Murcus; il le 'bat, p. 175. Il se met sous les ordres de Cassius, ibid, p. 182, n. 1.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

Beaufort, ses recherches sur les divers dénombrements du peuple romain, t. I, p. 450, n. 4.

Bésics ( Caïus ) remplace le consul J. Sextus César décédé, t. I, p. 86.

Bénévent, ville d'Italie, dont les triumvirs promettent le territoire à leurs troupes à titre de récompense, t. II, p. 224.

Bernélius, commentateur d'Éticane de Byzanee, t. II, p. 376, n. 2, p. 388, n. 7; t. III, p. 47, n. 3.

Bibulus (Lucius), consul, collègue de César, t. I, p. 254. Il se déclare contre la loi agraire de César, p. 256. Il renonce aux affaires, p. 257. Proserit, et rappelé, t. II, p. 299.

BISULUS (Lucius), licutenant de Cassius, trace un sentier pour l'armée de Cassius autour des montagnes des Sapéens, t. II p. 412. Il traite avec les triumvirs, p. 463. BISULUS (Marcus), commandant en chef des forces navales

de Pompée, t. I, p. 339.

392

Bicue blanche de Sertorius, t. I p. 207, 216, n. g. Jongleries de Sertorius à ce sujet, ibid.

EILLZeoco, traducteur du voyage de Néarque, t. I, p. 444, n. 20.

BITHYNICUS forcé de céder la Sicile à Sextus Pompéc, t. II, p. 381.

Boceuus, roi de Mauritanie, envahit la capitale de Juha, t. I, p. 43o. Possédoit la moitié des états de Massinissa, t. II, p. 33o. Porte la guerre en Ibérie, contre Octave, p. 43.

Bocches, roi d'Afrique, auxiliaire d'Antoine, t. III, p. 290.
Borcles, commentateur de Paterculus, t. II, p. 37, n. 7,

BONHEUR, une de ses définitions, t. I, p. 197.

Bos (Lambert). Ses Ellipses greeques, t. II, p. 40, n. 19. Bosen (Jérôme de), auteur d'une Anthologie greeque, t. III, p. 330, n. 14. Βουλευτήριος, lieu où s'assembloit communément le sénat, t. I, p. 6q, n. 22.

BOVIANUM, ville des Samnites, t. I, p. 103, n. 52.

Braccio, traducteur d'Appien en Italien, t. II, p. 275, n. 2, 5, p. 320, n. 11.

BRAGADA, fleuve de la Libye, t. I, p. 329.

BRANDIR, vieux mot français, t. II, p. 280, n. 17.

BRETAGNE ( Grande ). Les anciens la regardoient comme la dernière limite du monde, t. II, p. 243, n. 11.

BRIGES (les), peule établi en Épire, t. I, p. 317. BRINDES, ville d'Italie, t. I, p. 315, 344.

BRISSON, t. I, p. 230, n. 12.

BRUNCK, savant helléniste, t. III, p. 330, n. 14, 15.

BRUTTIENS, peuple d'Italie, t. II, p. 319, n. 8. BRUTUS et Cassius ne proserivirent point les partisans des

triumvirs, t. I, p. 10, n. 7. BRUTUS (Marcus), surnommé Cépion, conspire contre César, t. I, p. 459. Soin que César prend de lui à la journée de Pharsale, p. 460. Clandestinement provoqué à conspirer contre César, p. 461. Confie son projet à Cassius, ibid. Ses anxiétés, p. 465. Il frappe César à la cuisse, p. 467. Son origine, p. 472, n. 22. Ami des ouvrages de Platon, p. 473, n. 22. Il étoit beau-frère de Cassius, p. 474, n. 29. Son mot touchant César, p. 476, n. 40. Il descend avec Cassius du Capitole au Forum, p. 485. Il remonte au Capitole, p. 486. Il fait appeler les plébéiens, p. 514. Discours qu'il leur adresse, ibid. Il invective contre César, p. 515, 516, 517. Sagesse du peuple romain dans l'établissement des colonies, p. 519. Politique intéressée de César à ce sujet. p. 520. Promesses de Brutus aux vétérans, p. 521, Effet de son discours, p. 522. Brutus se rend au Forum; il est accueilli par des applaudissements, ibid. Il cherche à se concilier les vétérans, t. II, p. 3. Espérances de Brutus, p. 5. Nouvelles défiances, p. 7. Il sort de Rome à la faveur 394

d'une commission du sénat, p. 8. Après l'avoir dépouillé de son commandement, on lui en donne un autre, mais inférienr, p. 10. Sa confiance dans Antoinc, p. 39, n. 15. Il fait célébrer ses jeux, p. 47. Trompé dans l'espoir qu'il avoit fondé là-dessus, il se décide à prendre la voie des armes, p. 49. Il assemble des forces, p. 51. Détails an sujet de ses jeux, p. 55, n. 4. Le senat lui rend le commandement de la Macédoine, et l'étend à d'antres provinces, p. 130. Texte des décrets du sénat, p. 143, n. 35. Sa conduite à l'égard de Caïns Antonius, et de ses troupes, p. 176, 177. Elles se déclarent en sa faveur, ibid. Le senat le fait inviter à mener ses forces en Italie, p. 291. Il va joindre Cassins pour se concerter avec lui, p. 349. Ses intentions patriotiques, p. 362, n. 6. Polémocratie, veuve d'un roi de Thrace, implore son appui, p. 368. Il se met en campagne contre Xanthe, ville de Lycie, ibid. Il assiège cette ville; détails, p. 369. Il la prend, p. 372. Il marche contre Patara, 373. Il la recoit à composition; sa conduite, ibid. Trait notable de justice, p. 374. Sa fameuse vision, p. 378, n. 13. Il arrive en Thrace avec Cassius, p. 385. Ils sc portent on avant, p. 386. Forces des deux chefs, ibid. Détails, p. 390. Cassius harangue l'armée, p. 391 -404. Justice que lui rend Antoine, p. 406, n. 1. Il campe dans le voisinage de Philippes, p. 415. Il se fortific, ibid. Avantages de sa position; il traîne en longueur, p. 420, 421. L'action s'engage malgré lui, p. 422. Il enfonce le corps de bataille d'Octave, et s'empare de son camp, ibid. Honorables motifs de sa répugnance et de celle de Cassius à livrer bataille, p. 425, n. 2. Il apprend que Cassius s'est donné la mort, p. 429. Il fait transporter ses restes dans l'île de Thasc, p. 433, n. 7. Il harangne son armée, p. 434. Mouvements militaires, p. 439. Son caractère, ses mœurs, p. 441. Son armée lui fait donner la bataille contre son gré, p. 443. Il encourage ses soldats, p. 444. Il est battu, p. 447. Tache unique dans tout le cours de sa vie, p. 450, n. 1. Pronostics, 452, n. 8 Il gagne des hauteurs, p. 454. Son exécration contre Antoine, ibid. Il fait proposer à ses troupes de tenter un coup de main , p. 455. Sur leur refas il se fait donner la mort , p. 456. Son eloge sinsi que celui de Cassius , ibid. Pronosties, p. 460. Honneurs qu'Antoine rend à ses reliques, p. 461. Détails de ga mort, p. 466, n. 2. Son exclamation, p. 467, n. 2. Sa faute unique, 468, n. 4. Son testament de mort, 469, n. 10. Son portrait , ibid, n. 11. Son eloge, 473, n. 19; 1. III, p. 121, n. 4.

Bucolianus, complice de la conjuration contre César, t. I, p. 462. Il frappe César au front, p. 467.

BUFFON, t. I, p. 123, n. 22.

BULENGER, son ouvrage sur les augures, t. II, p. 229, n. 11.

C

CADIX, ville d'Ibérie. Trait notable d'un de ses habitants, en l'honneur de Tite-Live, t. II, p. 278, n. 9.

CAIÈTE, ville d'Italie, t. II, p. 277, n. 8.

CAIUS CESAR, refuse d'abdiquer le commandement; ses motifs, t. I. p. 4 et 5. Il s'empare de la dictature, sa fin, p. 5 et 6. Fait des dettes durant son édilité et sa préture, p. 236. Son avis touchant Catilina et ses complices, p. 241. Son discours à ce sujet, p. 250, n. 20. Il part pour l'Ibérie, p. 252. Prêt à recevoir les honneurs du triomphe, il y renonce pour aller briguer le consulat, p. 253. Il se coalise avec Pompée et Crassus, p. 254. Nommé consul, il fait voter une loi agraire, p. 255. Il fait voter de nouvelles lois, et se concilie le peuple, Pompée, et l'ordre des chevaliers, p. 258. Il obtient le commandement de la Gaule et de quatre légions pour cinq ans, ibid. Il donne sa fille à Pompée, p. 259. Il désigne pour les magistratures ses plus chauds partisans, ibid. Ses vues secrètes, son hypocrisie, p 261, n. 3. Il fait arrêter Caton, p. 263, n. 7 et 8. Il refuse de répudier Cornélie, pour complaire à Sylla, p. 266, n. 17. Ses succès dans les Gaules, et son retour sur les frontières d'Italie, p. 26q. Il se fait proroger son commandement

pour einq autres années, p. 270. Il intrigue pour se maintenir en autorité, p. 287. Il quitte les Gaules, et se porte vers l'Italie, p. 304. Il adresse un message au sénat, p. 305. On lui nomme un successeur, ibid. Il entre en campagne, p. 307. Il passe le Rubicon ; détails, p. 308, 312, n. 15. Il s'assure de l'Italie, p. 318. Il se rend à Rome, p. 319. Il va combattre en Ibérie les lieutenants de Pompée, qui finissent par lui céder cette province, p. 320. Il fait faire des propositions à Pompée, p. 326, n. 18. Sédition de son armée à Plaisance, p. 332. Il punit les plus coupables p. 333: Trait de justice, ibid. Il retourne à Rome, et se fait nommer dietateur, ibid. Ses actes, ibid. Il se rend à Brindes, p. 334. Il harangue son armée, p. 343. Il s'embarque et prend terre aux monts Cérauniens, p. 344. Il se porte sur Orieum, et d'Orieum sur Apollonie, p. 345. Il s'efforce, mais en vain, de surprendre Dyrrachium, p. 346. Son intrépidité et son mot au pilote qui le portoit , p. 353. Sa détresse, p. 357 Projet insensé, ibid. Il est battu par Pompée, 358. Humiliation de ses soldats, p. 365. Il refuse de les mener à l'ennemi, p. 366. Il va camper à Pharsalc, p. 367. Il se dispose à combattre, p. 371. Ses forces, p. 373. Sa harangue à son armée, p. 384. Ordre de bataille, p. 387. L'action s'engage, p. 390. La victoire commence à se déclarer pour lui, p. 392. Déroute de l'ennemi, p. 393. Il s'empare du camp de Pompée, p. 394. Résultats de la bataille, p. 305. Il quitte Pharsale, p. 415. Il va passer l'Hellespont, fait voile pour Rhodes, et de Rhodes pour l'Égypte, p. 416. Arrivé à Alexandric, il fait punir de mort les ministres de Ptolémée , p. 417. Il est assailli par Ptolémée, et battu d'abord; il finit par un succès décisif contre ce prince, p. 418. Honneurs qu'il rend à Pompée, ibid. Il marche contre Pharnace, ibid. Il le bat et lui fait prendre la fuite, p. 419. Il retourne à Rome; sédition parmi ses troupes, p. 420. Sa conduite envers les séditieux, p. 421, Il pardonne et part pour la Libye, p. 423. En arrivant, il est battu par les lieutenants de L. Scipion , p. 428. Il remporte une victoire complète , 430. Il écrit un libelle contre Caton . p. 434. Trait superstitieux de sa part, p. 436, n. 7. Il fait égorger plusieurs de ses ennemis , p.442, n. 19. De retour à Rome, il recoit les honneurs de plusieurs triomphes à la fois ; détails à ce sujet , p. 443. Actes politiques , p. 445. Il va combattre le fils de Pompée en Ibérie, p. 446. Danger qu'il court; il gagne la bataille, p. 447. Il retourne à Rome, p. 453. Honneurs qu'on lui décerne, ibid. Il trompe l'attente du peuple, p. 455. Sa conduite violente contre les tribuns du peuple Maryllus et Cæsetius, p. 456. On soupconne qu'il veut prendre le titre de roi , p. 457. Il refuse par deux fois le diadème qui lui est offert par Antoine, p. 458. Il projette une grande expédition ; ses motifs, ibid. Peu de jours avant son départ, il est assassiné en plein senat, p. 45q. Pronostics, p. 464. Présages sinistres des victimes, p. 466. Casca lui porte le premier coup. 467. Il se débat, s'enveloppe de son manteau, et expire au pied de la statue de Pompée , p. 468. Mot qui décéla son ambition , p. 472, n. 18. Son dernier mot, p. 477, n. 51. Son corps est porté chez lui , p. 480. On lui décerne des honneurs funèbres aux dépens des deniers publics , p. 514. On ouvre son testament; impression de cet acte sur le peuple, p. 526. Son effigie en cire; cet aspect excite le peuple contre les conjurés, p. 532. Son bûcher, son premier autel, p. 533. Son projet d'avoir plusieurs femmes, p. 539, n. 15. Comparé avec Alexandre, 542. Il réforme le calendrier, p. 549. Ses craintes d'être mis en jugement, p. 552, n. 12.

Catts Graccius, triumvir pour l'exécution de la loi agraire de Tibérius son frère, t. 1, p. 21. Il est élu tribun du pèugle, p. 42. Il fait voter des distributions de froment aux citoyens pauvres, tôid. Il est réelu, p. 48. Il fait passer les magistratures judiciaires des sénateurs aux cheraliers, ibid. Conséquéaces de cette mesure, p. 44. Il fait ouvrir de grandes routes, ibid. Déchu de sa popularité, il va organiser une colonie chi Libye avec Falvius Flaccus, p. 46. Deretour à Rome, avec Flaccus, ils excitent uns sédition

au milieu de laquelle ils périssent l'un et l'autre, p. 47, 48 et 49. Son imprécation contre le peuple romain, p. 54, n. 15.

CALATIE, ville d'Italie, t. II, p. 85.

CALÈNE, ville d'Italie, t. II, p. 309, 323, n. 18.

Catésos (O. Fufius), ami d'Antoine, propose de lui envoyerdes députés, t. II, p. 151, n. 2. Auteur de l'Apologie d'Antoine qu'Appière a mise dans la bouche de Pison, p. 155, n. 12. Il ouvre l'avis de déclarer Dolabella, ennemi de la patrie, p. 142, n. 50. Il sauve Varron qui étoit du nombre des proscrits, p. 510, 524, n. 21. Il remet deux légions d'Antoine à Octave, t. III, p. 21. Il entre en campagne contre Octave, p. 158, n. 6, p. 56. Sa mort, p. 94.

CALEPIN, lexicographe, t. II, p. 283, n. 23.

CALIGURIS, ville d'Ibérie, t. I, p. 210, 217, n. 14.

Callimaque, auteur de l'épitaphe de Timon, t. Ifi, p. 317, 330, n. 14.

Callipus égorgé à Rheggium, t. II, p. 433, n. 4.

CALOR, rivière d'Italie, t. 1, p. 103, n. 51. CALPURNIE, semme de César. Son rêve, t. I, p. 464.

CALVISUS-SASINUS, chef de forces navales au service d'Octave, t. III, p. 150. Attaqué par Ménécrate, p. 151. Il est hattu par Démocharès, p. 153. Octave vient à sa rencontre, p. 154. Il s'arance de son côté, p. 156, et le joint, p. 157 Octave lui ôte tout commandement, p. 172. Il se constitue l'accusateur d'Antoine, p. 271.

CAMÉRIE, ville d'Italie, t. III, p. 94, 105, n. 2.

CAMILLUS, chef de Gaulois, sa perfide conduite envers Décimus-Brutus, t. II, p. 214, 215.

CANDIDATS. Le sénat avoit droit d'en présenter pour le consulat , t. I , p. 66 , n. 7.

Candidus, premier traducteur d'Appien en latin, t.I, p. 280, .n. 21, p. 381, n. 27, t. III, p. 255, n. 11.

CANEDIUS, lieutenant d'Antoine, reçoit ordre d'entrer en

campagne, p. 266. Il se hisse acheter par Cléopâtre, et conseille à Antoine de ne pas renvoyer la reine en Egypte, p. 267. Il conseille à Antoine de ne pas renvoyer la reine en Egypte, p. 267. Il conseille à Antoine de renoncer à la mer, et de comhattre Octave sur terre, p. 294. Il lui conseille en outre de renvoyer Cléopâtre, ibid. Il prend la fuite, et son armée passe sous les ordres d'Octave, p. 302. Il vient apporter à Antoine la nouvelle de la défection de spn armée, p. 317.

CANNES , ville d'Italie , t. I , p. 98.

Canuléus (Caius) cite en jugement P. Furius, qui s'étoit opposé au rappel de Métellus, t. I, p. 64.

Canuse, ville d'Italie, t. I, p. 90. Aujourd'hui Canosa, p. 104, n. 56, p. 159, p. 172, n. 1; t. III, p. 110, n. 17.

CANUSTENS (les), peuple d'Italie, t. I, p. 82.

CANUTIUS, tribun, se déclare pour Octave, et excite le peuple contre Antoine, t. II, p. 86, 93, n. 7.

CANUTIUS, ennemi d'octave, t. III, p. 83, 92, n. 28.

CAPENUS SEQUANUS, donne la mort à Décimus Brutus, t. II, p. 220, n. 11.

Caroue, t. I, p. 159, promise aux troupes des Triumvirs, t. II, p. 224.

CARDON (PAPIRUES), embrasse le parti de Cinna, t. I. p. 182. Il est nommé consul en remplacement de Valèrius Flaccus, p. 139. Il seconde Cinna contre Sylla, p. 148. Il demeure seul consul, après la mort de Cinna, p. 150. Il fait déclarer ennemis de la république tous les partisans de Sylla, p. 161. Il est nommé consul pour la seconde fois, p. 162. Il est battu par Métellus, p. 163. Battu sur plusieurs points, il va chercher ungasile en Libre, p. 168. Son mot au sujet de Sylla, p. 172, n. 5. Poursuiri par Pompée, il est pris et égorgé par son ordre, p. 180. U meurt avec làcheté, p. 189, n. 7.

CARDIE, ville de Thrace, t. II, p. 386, 389, n. 13.

CARINAS, partisan de Carbon, est battu par Métellus, t. I,

p. 162. Il est battu par Pompée et Crassus, p. 165. Il est hattu, pris et égorgé, p. 170. Sa tête est promenée autour des murs de Préneste, *ibid*.

CARSULEUS est envoyé au-devant de Pansa pour le protéger, t. II, p. 148. ll engage un combat de concert avec Pansa, p. 149.

CARTHAIA, ville d'Ibérie, t. I, p. 448.

Caraubon (Isaac), t. I, p. 97, n. 20; p. 335, n. 1; p. 336, n. 6; p. 436, n. 6; p. 536, n. 10; t. II, p. 80, n. 1; p. 243, n. 9; p. 321, n. 12; t. III, p. 65, n. 4; p. 121, n. 3; p. 217, n. 15.

Casca (Caïus), complice de la conspiration contre César, t. I, p. 462.

Casca (Servilius), complice de la conjuration contre César, t. 1, p. 462. Il craint d'être découvert, p. 465. Il porte le premier coup à César, p. 467, 477, n. 50. Au moment où Octaveentreà Rome pour se faire nommer consul, il prend la fuite, t. Il, p. 216, n. 3

Casilinum, ville d'Italie, t. II, p. 85.

Casius (le mont), montagne d'Egypte, t. I, p. 405.

Cassurs (Caius) sauve les débris de l'armée de Crassus, t. I, p. 279, n. 15; p. 408. Il rencontre César sur l'Helespont, etlui livres ex suiscaux de guerre, p. 416. Il consspire contre César, p. 459. Il tâte les intentions de Brutus, 461. Ses perplexités, p. 459. Il tâte les intentions de Brutus, p. 467. Il étgit beau-frère de Brutus, p. 473, n. 29. Zélateur des principes républicains, même dés son enfance, p. 474, n. 31. Il descend du Capitole au Forum; son discours su peuple, p. 486. Il retourne au Capitole, lbid. Il fait inviter les plébéiens de se rendre au Tapitole, p. 514. Il se rend au Forum avec Brutus, après avoir reçu des otages, p. 522, Il cherche à se concilier les vétérans, t. II, p. 2. Ses espérances, p. 5. Craintes nouvelles, p. 7. Le sénat lui donne une commission hors de Rome, p. 8. On lui confere une nouvelle province, mais inférieure, en remplacement de

celle qu'on lui avoit enlevée , p. 10. Il se décide à prendre les armes, p. 49. Il lève des troupes et amasso de l'argent, p. 51. Le sénat lui rend le commandement de la Syrie; il met sous ses ordres tous les chéls des autres provinces, p. 130. Texte des sénatus-consultes rendus à ce sujet, p. 143, n. 35. Bassus, Murcus, M. Crispus, Alliénus, lui livrent les légions dont ils ont le commandement, p. 175, 176. Le sénat lui fait dire de passer en Italie, p. 191. Il entre en campagne contre Dolabella , p. 340; et vient mettre le siège devant Laodicée, ibid. Il est battu dans une première bataille navale, ibid. Il est vainqueur dans une seconde action, p. 341. Il entre dans Laodicée par trahison, et la saccage, p. 342. Il renonce à marcher contre Cléopâtre, ibid. Eloge de sa conduite en Syrie pendant sa questure sous Crassus, p. 345, n. 3. Traits qui l'honorent, p. 346, n. 7. Réuni avec Brutus, ils concertent leur plan de campagne, p. 349. Il se prépare à marcher contre Rhodes: réponse qu'il fait à ses députés, p. 350. Nouvelle réponse qu'il fait à Archélaus, autre député de Rhodes, p. 353. Vraí but de la guerre qu'il soutient, p. 354. Il remporte une victoire navale à Myndes, p. 356. Il vient attaquer Rhodes, dont il se rend maître, p. 358, 35q. Sa conduite. ibid. Ses intentions patriotiques, p. 362, n. 6. 11 passe l'Hellespont et arrive dans la Thrace, p. 385. Ses forces, p. 386. Détails. p. 390. Il harangue l'armée ; véhémence de cette harangue, p. 391. Détails politiques, p. 393, 399. Objet de la guerre actuelle, p. 400, 407, n. 8. Exhortations et libéralités à l'armée, p. 404. Il se porte sur Ænum et Doriseum, p. 405. Il campe dans le voisinage de Philippes, p. 415. Il se retranche, ibid. Force de son campement, p. 420. Il traine en longueur, p. 421. Il évente le secret des travaux d'Antoine et les contrarie, p. 422. L'action s'engage, p. 423. Son corps de bataille est enfoncé, son camp pris, p. 424. Il se tue, p. 428.

Cassius Parmensis, complice de la conjuration contre César, t. I, p. 555, n. 24. Il choisit parmi les vaisseaux des Rho-3. 26 diens, et quitte Rhodes où il commandoit, t. III, p. 2, 14, n. 2, Il abandonne Pompée, ettraite avec Titius, licutenant d'Antoine, p. 246. Détails sur son compte, p. 256, n. 17.

Catilas (Cains), ses intrigues pour arriver an consulat, 1.1, p. 257. Conspire coutre Rome, bid. Le complot est éventé, p. 228. Délibération du sénat contre luit ess complices, 241. Décret de mort, 242. Attaqué par le consul Antonius, il se fait tuer les armes à la main, 243. Son discours à ses troupes, p. 250, n. 24, 25.

CATON D'UTIQUE, son Opinion contre César et contre Catilina, t. I, p. 212. Il fait décerner à Cicéron le titre de Père de la Patrie, p. 243. Son discours contre Catilina, p. 250, n. 21. Son éloge, ibid. Il combat une loi agraire de César, et l'attaque personnellement, p. 256. Ses clameurs contre les intrigues de César, p. 259. Propose d'acheter des suffrages pour empecher César d'être élu, p. 262, n. 6. Il est éloigné de Rome par Pompée, p. 276. Il va prendre possession de l'île de Cypre, ibid. Son mot au sujet de Domitius, p. 278, n. 11. Son deuil à l'aspect de la guerre civile, p. 302, n. 22. Il quitte la Sicile, p. 318. Sa répugnance, à répandre le sang des Romains, p. 324, n. 11. Il fait voile pour la Libye, p. 408. Il refuse le commandement, p. 409. Après la défaite de L. Scipion, il se donne la mort, p. 433. Son éloge, ibid. Ses efforts pour impliquer César dans la conspiration de Catilina, p. 2/19, n. 19. Il met en jugement ccux qui avoient égorgé les proscrits de Sylla, t. II, p. 244, n. 16. Son mot au sujet de Sylla, ibid. Son fils se fait tuer à la bataille de Philippes, p. 462.

CATULUS (Lutatius), t. I, p. 138. Son éloge, p. 145, n. 26. CATULUS (Quinctus), consul, se déclare pour le parti de Sylla, et bat Lépidus son collègue, t. I, p. 205. Son mot au sujet de Pompée, p. 245, n. 2.

Céculius, complice de la conjuration contre César, t. I, p. 462-

CELLARIUS, t. I, p. 97, n. 20, p. 172, n. 3, p. 216, n. 10, p. 230, n. 13, p. 247, n. 10; t. III, pl 16, n. 9, 12, 14,

 $\begin{array}{c} 15,\, p,\, 51,\, n,\, 21,\, p,\, 64,\, n,\, 1,\, 6,\, p,\, 105,\, n,\, 2,\, 3,\, 13,\, 14,\\ 15,\, 16,\, 17,\, p,\, 139,\, n,\, 4,\, 7,\, 10,\, p,\, 162,\, n,\, 14,\, p,\, 175,\\ n,\, 10,\, p,\, 191,\, n,\, 5,\, 7,\, 21,\, 22,\, 25,\, p,\, 215,\, n,\, 7,\, 15,\, 20,\\ p,\, 254,\, n,\, 7,\, 12,\, 13,\, 13. \end{array}$ 

Céos, île de la mer Égée, t. III, p. 8, 17, n. 14.

CÉPHALONIE, île de la mer Ionienne, t. III, p. 42.

Cérios donne dans le piège que lui tend Q. Pompédius, t. I, p. 83.

CERAUNIENS (les monts), t. I, p. 344; t. III, p. 334, n. 28.

Chan, historien de la guerre civile, t. 1, p. 280, n. 17, p. 301, n. 22; p. 311, n. 4; p. 312, n. 10, 13; p. 313, n. 16; p. 325, n. 16; p. 326, n. 16; p. 7, 18; p. 335, n. 2, 3; p. 337, n. 9, 11; p. 348, n. 3, 4; p. 349, n. 8, 9, 10, 11, 12; p. 350, n. 14, 16; r. 17, 18; p. 351, n. 19, p. 362, n. 9, 13; p. 363, n. 14, 16, 18, 20, 21; p. 376, n. 1, 2, 3, p. 378, n. 12; p. 357, n. 4, 19, 21; p. 329, 29; p. 410, n. 4, 11; p. 429, n. 2, 3; p. 435, p. 5.

Cásan (Lucius), oncle d'Antoine, est du nombre des proscrite, i. Il, p. 2/2, n. 6. Son nom est le second sur la liste des proscrite, p. 246, 254, n. i. Il étoit un des plus intrépides défenseurs de la liberté de Rome, ibid. n. 2. Il est sauvé par sa œur, mère d'Antoine, p. 298.

Césanion, fils de Cléopâtre, fait roi par Antoine, t. III, p. 265, 279, n. 19; livré à Octave par son instituteur, p. 342. Il est égorgé, ibid.

Césonius, ou Césennius Leato, auteur de la mort de Cnéius, fils ainé du grand Pompée, t. I, p. 452, n. 13.

CESTIUS, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 269.

Cestius, citoyeu de Péruse, incendie sa maison, et toute la ville en même temps, t. III, p. 82, 90, n. 24.

Cérnéous, ennemi de Sylla, vient se joindre à lui, t. I, p. 153. Complice de Catilina, p. 238.

CHALCIS, les anciens avoient plusieurs villes de ce nom, t. II, p. 416, n. 1. Charmon, femme de chambre de Cléopâtre, t. III, p. 274.
Dérniers soins qu'elle rend à Cléopâtre, p. 347. Sa réponse
à un des satellites d'Octave, ibid. Elle tombe roide
morte, ibid.

CHARONITES, sobriquet de magistrature, t. II, p. 14, n. 8. CHATIMENT, des làches et des délateurs, t. I, p. 436, n. 6. CHIUSI, ville d'Italie, t. I, p. 171, n. 18.

Cicéron reproche à Antoine d'avoir été le premier assassin de César, t. J, p. 69, n. 19; cité p. 70, n. 24; p. 94, n. 14; p. 144, n. 20; p. 145, n. 26; p. 173, n. 12; p. 174, n. 17; p. 192, n. 22; p. 200, n. 2. Instruit de la conspiration de Catilina. il prend ses mesures, p. 238. Danger qu'il court d'être assassiné par les conjurés, p. 23q. Il fait délibérer sur leur compte, p. 241. Il les fait étrangler sous ses yeux après leur condamnation , p. 242. Il est proclamé à ce sujet Père de la Patrie, p. 243, 247, n. 13. Ses clameurs contre le triumvirat de Crassus, César et Pompée, p. 260, 264, n. q. Accusé par Clodius, il s'exile spontanément, p. 268. Il est rappelé, ibid. Il fait l'oraison funèbre de Caton, p. 434, 470, n. 11; p. 491, n. 7. Il fait l'éloge de l'amnistie accordée aux conjurés, p. 522, 523, n. 2. Son opinion touchant le discours de Brutus , n. 10. Applaudit à la conduite d'Antoine, t. II, p. 5. Son éloge de la conduite de Dolabella, p. 12, n. 4. Sa conférence avec Brutus et Cassius, p. 14, n. 9 et 10. Il reproche à Antoine d'avoir tourné à son profit le trésor de César, p. 42, n. 23. Sa joie, au sujet des jeux de Brutus, p. 55, n. 4. Son indignation touchant Dolabella, p. 57, n. q. Son langage touchant les projets d'Octave contre Antoine , p. 90 , n. 1. Vraic date du voyage d'Antoine à Brindes, p. 91, n. 3. Son entrevue avec Octave, 92, n. 6. Son langage au sujet des actes sanguinaires d'Antoine, p. 102, n. 1. Au sujet de sa fuite, p. 105, n. 4. Profusion d'éloges qu'il donne à Octave, p. 107, n. 9. Efforts de Cicéron pour faire déclarer Antoine ennemi de la patrie, p. 111, 112. Son discours à cet effet, p. 111, 118. Il rédige le sénatus-consulte concernant Antoine,

p. 127. Faussement accusé par Antoine d'avoir pris part à la conjuration contre César, p. 137, n. 20. Vengé d'une fausse accusation d'Appien , p. 140 , n. 28 , 29. Ses mesures actives contre Antoine, p. 148. Menacé par P. Ventidius, il prend la fuite, ibid. Solennités qu'il fait célébrer à l'occasion de la levée du siège de Modène, p. 162. Il fait l'éloge de la conduite d'Octave à ce siège, p. 169, n. 6. Ridicule qu'il se donne cu appuyant Octave qui brigue le consulat, p. 180, 181. Sa lettre au sujet de Caius Antonius, p. 183, n. 6. Ses sentiments vrais touchant Octave, p. 184, n. 9. Vengé d'avoir secondé les brigues d'Octave pour le consulat, p. 186, n. 14. Il presse Brutus et Cassius de passer en Italie, p. 197, n. 6. Il disparoit, se remontre, ct demande unc entrevue à Octave, p. 201, 202, 205. Il se déclare de nouveau contre lui, ibid. Il est proscrit, p. 232: Abandonné par Octave, p. 242, n. 5. Détails de sa mort, p. 261, 277, n. 8. Férocité de Fulvie contre sa tête, p. 281; n. 20. Son éloge, ibid. n. 21. Octave est forcé de rendre hommage à son patriotisme, ibid. Deuil universel à son sujet, p. 283, n. 22. Il n'auroit pas été d'avis de conspirer contre César, p. 471, n. 12.

Cicénon (le fils), proscrit, se réfugie auprès de Pompée, t. II, p. 314. Comment il est traité par Octave, ibid. p. 326, n. 20. Il vient se joindre aux chefs du parti de Brutus, t. III, p. 3.

CILLON, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 270.

CIMBER (Tullius), complice de la conjuration contre César, t. I, p. 462. Demande à César le rappel de son frère, p. 467. Il donne le signal du meurtre, ibid. Il se rend dans

la Bithynie, t. II, p. 2.

Cinxa, le consul, relève le parti de Marius, t. T. p. 127. Ses démèlés avec Octavius son collègue, ibid. Battu par Octavius, il sort de Rome, et il est remplacé dans les fonctions consulaires par L. Mérola, p. 128. Son discours à son armée, p. 129. Il marche contre Rome, p. 130. Il tente de pénétrer dans Rome; il est repoussé, p. 132. Le sérala tiu en livre l'entrée, p. 134. Il fait égorger les esclaves qui l'avoient secondé, p. 139. Il est élu consul pour la seconde fois, ibid. Il prend ses mesures contre Sylla, p. 148. Il est égorgé par ses soldats, p. 150.

Cinna, préteur, se déclare en faveur des conjurés après la mort de César, t. I. p. 484, p. 523, n. 4.

CINNA (Helvius), est mis en pièces par le peuple, t. I., p. 532. Détails à ce sujet, p. 538, n. 15. Cliargé par César de présenter une loi qui devoit lui permettre de prendre autant de femmes qu'il voudroit, *ibid*.

CIRTA, ville de Numidie, t. I, p. 430; t. II, p. 329, 334, n. 4.

CLANIUM, rivière d'Italie, t. I, p. 100, n. 34.

CLAUDIEN, le poëte, t. I, p. 103, n. 51.

CLÉMENT (M.), traducteur de Cicéron, t. I, p. 24, n. 5.

CLÉOMEROTE. Son suicide blâmé par Lactance, t. I, p. 438, n. 14.

CLÉOPATRE, refuse des secours à Cassius, t. II, p. 341. Elle en envoie à Dolabella, p. 346, n. 5. Elle se dispose à amener des secours aux triumvirs, p. 360. Son naufrage, p. 375. Elle vient joindre Autoine, t. 111, p. g. Elle se justifie, et le subjugue, p. 10. Antoine la suit à Alexandrie, p. 13. Son inclination pour S. Pompée, p. 251. Elle eraint qu'Octavie ne vienne joindre Antoine; son manège, p. 263. Antoine la proclame reine d'Égypte , de Cypre , de Libye et de Cælésyrie, p. 255. Elle joue la déesse Isis, p. 266. Elle suit Antoine à Samos, p. 258. De là à Athènes, p. 269. Honneurs que lui décernent les Athéniens, ibid. Elle engage Antoine à préférer une bataille navale, p. 291. Son calembourg au sujet d'Octave, p. 292. Elle fait prévaloir son avis sur celui de Canidius, p. 294. Précautions pour assurer sa fuite, ibid. Elle prend la fuite au fort de l'action, p. 298. Antoine la suit, p. 299. Ce fut elle-même qui donna l'ordre de prendre la fuite, p. 309, n. 3, 4. Elle se rend en Égypte, p. 314. Hardie conception de sa part, ibid. Elle fait elioisir le poison le plus propre à donner la mort, p. 318. Elle essaie de négocier avec Octave, p. 319.

Elle fait bon accueil à Thyrée, agent d'Octave, p. 320. Elle célèbre avec une magnificence inouie l'anniversaire d'Antoine, p. 321. Elle livre à Antoine la femme et les enfants de Seleucus pour les immoler, ibid. Elle se fait préparer un monument, où elle enferme tous ses trésors, ibid. Instruite des revers d'Antoine, elle vient s'enfermer et se barricader dans ce monument, p. 324. Elle fait répandre le bruit de sa mort, ibid. Aidée de ses femmes, elle iutroduit Antoine mourant dans son monument, p. 326. Ses précautions en arrivant en Égypte pour prévenir toute sédition, p. 328, n. 6. Ses crnautés quand elle y fut arrivée, ibid. C'étoit elle qui avoit fait livrer Pélusum à Octave. p. 334, n. 30. Elle lui fait livrer aussi sa flotte, p. 335, n. 35. Son but en faisant répandre le bruit de sa mort, p. 336, n. 37. Elleentre en pourparler avec Proculéius, p. 339. Elle est saisie vivante par Proculéius, ibid. Elle veut sc tuer, Proculcius l'en empêche, p. 340. Elle est remise sous la garde d'Épaphrodite, affranchi d'Octave, ibid. Elle rend les honneurs funèbres à Antoine, 342. Elle prend la résolution de se laisser mourir de faim, ibid. Octave vient la voir; détails de cette entrevue, p. 343. Son emportement contre Séleucus son ministre, 344. Instruite des projets d'Octave à son égard, elle lui fait demander la permission de celébrer des libations funéraires en l'honneur d'Antoine ; détails, p. 345. On lui apporte un panier de figues, p. 346. Les satellites d'Octave laissent passer le panier de figues, ibid. Elle adresse des tablettes à Octave, ibid. On la trouve sans vic, p. 347. Variantes sur l'instrument de sa mort, ibid. Éloge de son courage, 355, n. 24. Vains efforts pour la rendre à la vie , ibid. n. 25.

CLODIUS, licutenant de Brutus, chef de quelques forces navales, tom. III, p. 2.

CLODIUS BYTHINICUS, ennemi d'Octave, t. III, p. 83.

CLODIUS PULCHER, son intrigue galante avec la femme de César, t. I, p. 259. Il est nominé tribun du peuple, ibid. Il traduit Cicéron en jugement, p. 267. Son insolence p. 268. Il est assassine par un des esclaves de Milon, p. 273. Suites de sa mort, p. 274. Intrigue ourdie pour son adoption, p. 281, n. 23.

CLUENTIUS (Lucius) un des chefs des alliés, brave Sylla, et le force à se replier, t. I, p. 88. Il se replie à son tour, ibid. Battu par Sylla, il périt en combattant, p. 89.

CLUSIUM, ville d'Italie, t. I, p. 164, 165, 168; p. 174, n. 18.

CLUVERIUS, t. I, p. 97, n. 20, p. 435, n. 2; t. II, p. 387, n. 2; t. III, p. 49, n. 12, 14, 15, 16, p. 109, n. 13, 14, p. 161, n. 7, p. 191, n. 8, p. 193, n. 22, 25, p. 212, n. 2, 3, 4, 5, 7.

Coccéius (Lucius), ami d'Antoine et d'Octave, s'interpose pour les réconcilier, t. III, p. 112. Détails à cc sujet, p. 114, 115, 122, n. 8.

Coccynum, promontoire de Sicile, t. III, p. 199.

Caserius, tribun du peuple. Atroce conduite de César à son sujet, t. I, p. 456. Son vrai nom, p. 470, n. 3.

COHORTES prétoriennes. On les composoit de soldats qui avoient fait leur temps de service, et qui demandoient à servir encore, t. III, p. 4.

COLUMELLE, t. I, p. 100, n. 31.

Colonies. Motifs politiques des Romains dans l'établissement des colonies, t. I, p. 23, n. 1, p. 33, n. 2.

Comicss (les) du peuple romain ne se tenoient pas exclusivement dans le Forum, p. 33, n. 2.

CONTRATION CONTRE CESAT, i. 1, p. 462. Noms des conjurés, ibid. Leurs mesures, ibid. Leur conduite après la mort de César, p. 481. Les conjurés s'emparent du Capitole, p. 482. Causes de leur peu de succès auprès du peuple, p. 483. Leur partisans demandent la paix, p. 484. Ils les font venir du Capitole au Forum, p. 485. Ils envoient des députés vers Antoine et Lépidus, p. 483. Forandé faute qu'ils firent, p. 91, n. 7. Résultats possibles de la conjuration, ibid, n. 8. Débats dans lesénat, au sujet des conjurés, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le Forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le forum ders, p. 497, 500, 501. Leurs partisans dans le forum ders partisans dans le

mandent la paix, p. 304. Sénatus-consulte qui vote une amnistie en leur faveur, p. 508. Antoine excite contre eux la fureur du peuple, p. 431. Le peuple vient les assaillir, p. 533. Ils abandonnent Rome, t. II, p. 2. Leurs motifs, p. 471, n. 12. Leur entreprise précipite la ruine de la république, jübid.

CONSENTIA, ville d'Italie, t. III, p. 101, 109, n. 16.

Considius, senateur, sa réponse à César, t. I, p. 264, n. 8.

CONSTANTIN, lexicographe, t. III, p. 107, n. 6.

CONSULAT, âge requis pour y arriver, t. I, p. 509, n. 3. CONTRIBUTIONS, mode de perception employé quelquefois par les Romains, t. III, p. 5.

COPONIUS. Son bon mot au sujet de Plancus, accusateur d'Antoine, t. III, p. 284, n. 42.

Corcyre, île de la mer Ionienne, t. I, p. 319.

Concuréens (les) s'établissent à Dyrrachium, t. I, p. 317.

Cordour, ville d'Ibérie, t. I, p. 447.

CORFINIUM, ville d'Italie, t. I, p. 104, n. 52, p. 315.

CORINTHE, ville du Péloponnèse. Agrippa s'en empare, t. III, p. 306, n. 15.

COBIOLAN, chassé de Rome, t. I, p. 2.

CORNELLE (le grand), t. I, p. 201, n. 3, p. 314, n. 21, p. 399, n. 17.

Cornélie, femme de César, t. 1, p. 266, n. 17.

Connélie, mère des Gracques, t. I, p. 24, n. 4, 5.

CORNÉLIENS, esclaves affranchis par Sylla, t. I, p. 185.

CORNELIUS, centurion d'Octave. Son audace, t. II, p. 199, n. 14.

Consurtues, lieutenant d'Octave, amène des forces navales, t. III, p. 149. Battu par une tempète, ibid. Il est aux prises avec Démocharès, p. 155. Mauvais succès, p. 156. Octave lui donne le commandement de ses troupes de terre en Sicile, p. 193. Pressé par la famine, il se met en mouvement pour traverser la Sicile, p. 202. Difficultés de ce trajet, p. 203. Laronius lui amène du renfort, p. 204. Il se réunit à Agrippa, ibid.

CORNITICIUS, défend le parti du sénat dans la Libye, t. II, p. 191. On augmente ses forces, p. 198, u. 7. Accueille les proserits, p. 296. Il refuse d'obtempèrer à la sommation de Sextius, p. 329. Hostilités, ibid. Détails militaires, p. 331. Son camp est pris; il est battu, et il périt sur le champ de bataille, p. 332.

CORNUTUS, préteur, se donne la mort après que ses légions se sont déclarées pour Octave, t. 11, p. 204.

CORNUTUS, proscrit par Marins, t. I, p. 137.

CORONAS (Sicilius). Voyez Silicius (Publius).

Compiliens (les), peuple de Thrace, t. II, p. 385, 388, n. 7.

Совекстном по техате, t. I, p. 125, n. 30, p. 140, n. 4; t. III, p. 14, n. 1, p. 52, n. 23, p. 283, n. 41, p. 285, n. 47, p. 303, n. 5, p. 310, n. 35, p. 312, n. 47, p. 313, n. 13, 27, 28.

Convinus, nommé consul avant l'age requis, t. II, p. 194.

Coscovus (Caius), chef des Romains, prend et brelle Salapie, t. 1, p. 8g. Il soumet Cannes, et assiège Canuse, ibid. Il est battu par les Samnites, ibid. Il trompe Trebattus general des Samnites, et le bat, ibid. Il ravage le pays des Larinates, des Vénusiens et d'Asculum, et soumet les Pédicles, p. 91.

Cossume, femme de César, t. I, p. 256, n. 17.

Cossyne, île sur les côtes de Sicile, t. III, p. 177.

Corra se condamne spontanément à l'exil, t. I, p. 76.

Crasses (Licinius), marche contreSpartacus, et List décimer deux légions, t. 1, p. 223. Il bat Spartacus, ibid. Il taille en pièces l'armée de Spartacus, et externine les gladiateurs, p. 225. Sa rivalité etsa réconciliation avec Pompée, p. 226. Il forme un triuntvirat avec Pompée et César, p. 251. Il se rend caution pour Césax, p. 261, n. 2. Nommé consul avec

- Pompée, p. 270. Il va périr dans son expédition contre les Parthes, p. 271.
- CRASSUS (Licinius). César lui confie la Gaule Cisalpine, t. I, p. 319.
- CRASSUS (Manius Aquilius), chargé par le sénat d'aller lever des troupes contre Octave, t. II, p. 205. Il est arrêté déguisé en esclave, et conduit à Octave qui l'épargne pour le moment, p. 206.
- CRASTINUS, ses prouesses à la journée de Pharsale, t. 1, p. 395. Honneurs que César lui fait décerner, p. 396, 403, n. 31.
- CREMUTIUS (Codrus). Son opinion sur les lettres d'Antoine, t. II, p. 33, n. 1.
- CRISPUS (Marcius), chargé d'aller renforcer Murcus en Syrie, t. II, p. 175. Il reconnoît l'autorité de Cassius, ibid.
- CRITOBULE, chirurgien d'Alexandre, t. I, p. 554, n. 26. CRITONIUS, l'édile, fait célébrer des jeux. Sa conduite à l'é-
- gard d'Octave, t. II, p. 60. Carxus, lieutenant de Spartaeus, t. I, p. 221. Il périt dans
- une action contre un des consuls, ibid.

  CROISSANT, signe du mahométisme; d'où emprunté, t. III, p. 161, n. 9.
- Culléon, lieutenant de Lépidus, livre passage à Antoine, t. II, p. 188.
- CUMES, ville d'Italie, t. I, p. 87, 102, n. 47.
- Curies, distribution politique des citoyens romains, t. II, p. 207.
- Cunon, ennemi déclaré de César, est élu tribun du peuple, t. 1, p. 288. Il se vend à César, p. 289. Il intrigue en faveur de César, jibid. Ses succès dans le sénat et aux yeur du peuple, p. 290. Attaque Pompée ouvertement, p. 291, 292. Son avis l'emporte, p. 291. Ses succès rendus vains par les consuls, p. 295. Il s'érufuit auprès de César, p. 296. César l'enroye en Sieile. p. 319. Il est envoyé en Libye, et

débute par des succès, p. 329. Il est battu, et périt en combattant, p. 330. Son quolibet au sujet de César, lors de son triomphe des Gaules, p. 450, n. 4.

CURIUS (Quintus) trahit le secret de la conspiration de Catilina, t. I, p. 238.

CURULES (les magistratures) donnoient séance au sénat, t. I, p. 474, n. 30.

Gysique, ville sur l'Hellespont, t. II, p. 368, 376, n. 2; t. III, p. 244, 254, n. 8.

#### n

DARIER, traducteur de Plutarque, 1. III., p. 276, n. 6, 8, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 31, 33, 36, 37, 46, 50, 53, 56, p. 50, 51, 51, 15, 24, 27, 33, 36, 47, p. 328, n. 1, 11, 15, 20, 27, 31, 32, p. 351, n. 1, 8, 15, 16, 17, 19, 26, 33, 38.

Δαίμονα (κατά), t. III, p. 175, n. 11.

Damasirrus fait de vains efforts pour débloquer Préneste, t. I, p. 168.

DARDANIENS (les), peuple d'Illyrie, t. III, p. 137.

Darius, fils de Pharnace, nommé roi de Pont par Antoine, t. III, p. 137.

Décrave nommés pour examiner la conduite publique d'Antoine, e. Z., 180. Proclamation de leur part, tbid. Décenvi s nommés pour distribuer des terres aux vainqueurs de Modène, p. 185, n. 13.

DETANUS (C.) puni pour avoir donné des regrets à la mort de Saturninus, t. I, p. 71, n. 24.

Décidius Saxa, lieutenant des triumvirs, gagne la Thrace, t. II, p. 385, 388, n. 6. Il quitte ses positions et vient joindre Norhanus, p. 411.

Décimus Bautus chargé par César du siège de Marseille, LI, p. 326. César lui donne le commandement de la

Gaule, p. 333. Il conspire contre César, p. 460. Il vient décider César, qui hésitoit à se rendre au sénat, p. 464. Déclaré fils adoptif de César, et appelé à sa succession, p. 526. Il se rend dans la Gaule dont il a le commandement, t. II, p. 2. Les chefs du sénat lu font dire de se mettre en mesure contre Autoine , p. 59. Sa réponse à la sommation d'Autoine de sortir de la Gaule, p. 110. Il s'enferme à Modène; Antoine vient l'y assiéger, p. 111. Le sénat loue son refus d'obtempèrer à la sommation d'Antoine, p. 113. Après la levée du siège, il craint Octave, p. 160. Il lui fait demander une entrevue, ibid. Il le menace, p. 161. Raison pourquoi il ne poursuit pas Antoine, p. 168, n. 3. Sa conférence avec Octave, ibid,, n. 5. Il se met en route pour Bologne où Pansa l'avoit appelé, et il rétrograde instruit de sa mort, p. 171, n. g. Planeus vient se joindre à lui, p. 179. Effet que fit à Rome la nouvelle de cet évènement , ibid. Il bat en retraite devant Antoine , p. 213. Octave vient lui barrer le chemin, ibid. Ses troupes de nouvelle levée l'aban-· donnent d'abord, et ses vétérans ensuite, 214. Il se déguise ; il est arrêté et conduit à un chef de Gaulois, qui fait apporter sa tête à Antoine, p. 214, 215. Il meurt avec · lacheté, p. 220, n. 11.

Décius proscrit. Détails de sa mort, t. II', p. 270.

Decrus, ami d'Antoine, reçoit de la part d'Octave des ouvertures de rapprochement, t. II, p. 178.

Décesse (la bonne) des Romains, t. I, p. 265, n. 16. Désoranus abandonne Antoine, t. III, p. 293.

DELLIUS, ami d'Antoine, l'abandonne, t. III, p. 273.

Démétriade, ville de Macédoine, t. II, p. 130, 143, n. 34. Démétrius, battu par les Rhodiens, t. II, p. 352.

Dimogrands, affranchi de Pompée, remplace Ménécrate, t. III, p. 153. Ses succès contre les forces navales d'Octave, p. 155. Il défend Myles, p. 185. Action engagée contre. Agrippa, p. 186. Succès équivoques, p. 187. Déмогном l'aruspice. Conseil qu'il donne à Alexandre, t. I, p. 553, n. 15. Réponse qu'Alexandre lui fait, ibid.

Démostriène, t. I, p. 250, n. 20; t. II, p. 38, n. 9, 24.

DENYS d'Halicarnasse, t. 1, p. 202, n. 10; t. II, p. 229, n. 11, p. 243, n. 9.

DÉNOMBREMENT. César fait le dénombrement des citoyens romains, t. 1, p. 445. Recherches sur cette matière, p. 450, n. 4.

DERCITEUS Soldat de la garde d'Antoine, apporte à Octave le glaive dont Antoine s'est donné la mort, t. III, p. 327. DESMARES (Odct Philippe), repris, t. I, p. 10, n. 3, p. 25, n. 7 et 8, p. 26, n. 11 et 12, p. 37, n. 11, p. 50, n. 1, 2, 3, 4, p. 51, n. 6, p. 52, n. 9, p. 65, n. 1, 3, p. 68, n. 16, p. 6q, n. 18, p. 97, n. 18, p. 98, n. 24, p. 101, n. 37, 38, p. 108, n. 3, 4, p. 120, n. 1, p. 122, n. 10, 11, 15, p. 125, n. 27, p. 140, n. 4, p. 141, n. 7, 10, p. 144, n. 22, p. 157, n. 5, p. 158, n. 8, 11, 12, p. 172, n. 6, p. 174, n. 19, p. 189, n. 6, p. 190, n. 10, 13, 14, p. 192, n. 19, p. 200, n. 1, p. 214, n. 4, p. 218, n. 17, 18, p. 231, n. 22, p. 233, n. 28, p. 301, n. 21, p. 361, n. 8, p. 493, n. 14, p. 535, n. 5; t. II, p. 242, n. 3, p. 387, n. 5; t. III, p. 23, n. 24, p. 33, n. 2, 3, 5, p. 49, n. 9, 10, 13, p. 69, n. 17, p. 85, n. 6, 13, 17, 18, p. 121, n. 5, 9, p. 139, n. 2, 8, 12, 29, p. 162, n. 12, p. 191, n. 7, p. 194, p. 32, p. 215, n. 8, 19, 24, p. 236, n. 19, 254, n. 3, 21, 24, 31.

Devin Égyptien, déclare à Antoine que le démon d'Octave a la prépondérance sur le sien, t. 3, p. 160, n. 4.

Διακόπτειν, t. I, p. 277, n. 4.

DIANE, prêtres de cette déesse, qui étoient eunuques, t. III, p. 21.

DICÉARCHIE, ou Dicearchie, ville d'Italie, t. III, p. 94, 105, n. 3.

DICTATURE déférée pour la première fois par le peuple, t. I, p. 336, n. 8. Dictature à vie; tyrannie certaine, p. 469, n. 5.

Distr (intervention des), t. I, p. 379, n. 17, p. 413, n. 17,

p. 467, s. CXVI, p. 510, n. 5, p. 551, n. 3, 6; t. II, p. 326, n. 29, p. 451, n. 2, 460; t. III, p. 180, 192, n. 15, p. 215, n. 9, p. 256, n. 18, p. 268, 310, n. 38.

Dieux, actions de graces qu'on leur rendoit, t. III, p. 236, n. 16.

Diodore de Sicile, t. I, p. 100, n. 33, p. 172, n. 7; t. II, p. 416, n. 4; t. III, p. 20, n. 21, p. 86, n. 11, p. 109, n. 15, p. 161, n. 9, p. 190, n. 4, p. 254, n. 7.

Diopore, fils d'Eucrate, t. I, p. 509, n. 4. Dioporus, t. I, p. 250, n. 20.

Diooène-Laerce, t. I, p. 411, n. 10.

Diomère, t. I, p. 273, 280, n. 21.

Diomède, secrétaire de Cléopâtre, fait transporter Antoine auprès de la reine, t. III, p. 325.

Dion Cassius, t. I, p. 301, n. 18, p. 303, n. 29, p. 311, n. 6, p. 351, n. 19, p. 411, n. 10, 11, p. 452, n. 13, p. 470, n. 9, p. 523, n. 5, p. 539, n. 15, p. 555, n. 24; t. II, p. 13, n. 5, p. 33, n. 1, p. 37, n. 7, 9, 12, 20, p. 82, n. 8, p. 134, n. 10, p. 136, n. 12, p. 142, n. 31, 33, p. 172, n. 10, p. 183, n. 6, p. 208, n. 8, 10, 11, p. 216, n. 1, 3, 4, p. 220, n. 11, p. 227, n. 3, 4, 7, 8, 9, 10, p. 241, n. 1. Cite un trait de proscription notable, p. 242, n. 2, 6, 10, 13, 16, p. 255, 6, 7, 8, q, p. 281, n. 18, 26, p. 295, n. 5, 6, p. 318, n. 6, 12, 29, 30. Erreur de sa part relevée, p. 333, n. 1, 2, 3, 5, 7, 8, p. 345, n. 1, 2, 3, 4; 5, 7, 10, p. 364, n. 8, 10, 14 15, 16, p. 377, n. 7, 9, p. 387, n. 2, 4, 9, p. 407, n. 6, 8, p. 425, n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, p. 451, n. 6, 7, p. 467, n. 2, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26. Son opinion sur les résultats de la bataille de Philippes, ibid.; t. III, p. 14, n. 4, 6, 8, 21, p. 47, n. 2, 4, 6, 11, 21, 22, p. 64, n. 1, 2, 4, 6, p. 90, n. 25, 27, 28, p. 105, n. 5, 7, 8, 19, 21, p. 120, n. 2, 6, 12, 13, p. 140, n. 7, 14, 15, 16, 17, 19, 26, p. 158, n. 1, 3, p. 174, u. 8, 9, 12, 15, p. 189,

n. 1, 2, p. 194, n. 23, 33, p. 218, n. 21, 25, p. 233, n. 5, 11, 13, 14, 15, 17, p. 253, n. 1, 2, 19, 23, 25, 29, p. 279, n. 19, 25, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 49, 54, 55, 59, p. 263, n. 6, 9, 11, 15, 19, 23, 32, 34, 38, 44, p. 258, n. 5, 18, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, p. 251, n. 2, 12, 18, 21, 22, 25, 36.

DIRIBITORES, t. 1, p. 262, n. 6.

Divination pratiquée par les anciens Hébreux, t. II, p. 230, n. 11.

DIFISORES, t. I, p. 262, n. 6.

DOLABELLA, gendre de Cicéron, se déclare en faveur des conjurés après la mort de César, t. I, p. 481. Sa proposition à ce sujet, p. 485. Il chante la palinodie, et se déclare contre les conjurés , p. 500. Il devient l'arbitre de la paix, et envoie ses enfants en otage aux conjurés, p. 525, n. 13. Il se réconcilie avec Antoine, t. II, p. q. Il demande au peuple le gouvernement de la Syrie et l'obtient, p. 10. Sa conduite patriotique à l'égard des factieux, adhérens d'Amatius, p. 12, n. 4. Il se hâte de se rendre dans la Syrie, p. 49. Trébonius lui ferme les portes de Smyrne et de Pergame, p. 51. Il surprend Smyrne, s'en empare, et se fait apporter la tête de Trébonius, p. 52. Il est déclaré ennemi de la patrie, p. 128. Détails des horreurs qu'il se permit contre Trébonius, p. 141, n. 30. Nommé consul avant l'âge requis, p. 194. Octave fait révoguer le décret qui le déclare ennemi de la patrie, p. 211. Menacé par Cassius, il va s'enfermer dans Laodicée, p. 340. Il débute par un succès sur mer, ibid. Il est battu dans une seconde bataille, p. 341. Quand il voit Cassius maître de Laodicée, il se donne la mort, p. 342.

DOLABELLA (Cornélius), ami d'Octave. Sa bienveillance pour Cléopàtre, t. III, 344. Il prévient la reine qu'Octave doit la faire partir pour Rome avec ses enfants, p. 345, 353, n. 15.

DOLABELLA (Octavius), lieutenant de Pompée, bat Antoine, t. I. p. 332, 335, n. 4, DOMITIEN se sauve sous le costume d'un isiaque, ou prêtre d'Isis, t. II, p. 323, n. 17.

Domitius (Lucius) nommé pour remplacer César, t. I, p. 305. Il est bloqué et fait prisonnier par César, p. 315. Commande l'aile gauche de Pompée, à la journée de Pharsale, p. 387. Il est tué, p. 395.

DOMITIUS ENGBARBUS, lieutenant de Cassius et de Brutus, vient renforcer Murcus dans la mer Ionienne, t. II, p. 384. Grand succès contre Domitius Calvinus, lieutenant des triumvirs, p. 430. Détails, p. 431. Quelques chefs de l'armée de Brutus se joignent à lui après la bataille de Philippes, t. III, p. 3. Il se renforce, p. 28. Ses succès contre les forces navales d'Octave, p. 43. Il traite avec Asinius Pollion, et s'attache au parti d'Antoine , p. 94. Il vient audevant de lui, p. 99. Il n'assista point à la bataille de Philippes, p. 108, n. 11. Coccéius le défend auprès d'Octave, p. 114. Antoine l'envoie commander en Bithynie, p. 117. Son traité avec Antoine lui devient commun avec Octave, p. 118. Il avoit réellement participé à la conjuration contre César, p. 120, n. 2. Il parvint au consulat en 722, et mourut de sa belle mort, ibid. Consul l'an de Rome 722, p. 281, n. 28. Ami d'Antoine, il se contient devant Octave; il s'échappe de Rome et va joindre Antoine, ibid. En Bithynie, il vient renforcer Furnius, p. 243. Son petitfils devient le père de Néron, p. 356, n. 35.

DOMITIUS CALVINUS, lieutenant des triumvirs, battu dans la mer Ionienne par Murcus et Ænobarbus, t. II, p. 430. Détails de cette bataille navale, p. 431, 432. Il conseille à Antoine d'éloigner Cléopatre, t. III, p. 267. Il l'abandonne et meurt de regret, p. 293, 305, n. 13.

Doriscum, ville de Thrace, t. II, p. 405, 408, n. 9.

DRABISCUM, ville de Thrace, t. II, p. 414.

DRACHME attique, sa véritable valeur, t. II, p. 92, n. 3.

Drorr de cité, un des titres auquel il s'acquéroit, t. I, p. 288.

3.

Davsus (Livius), tribun du peuple, promet aux alliés de leur accorder les droits de cité, t. 1, p. 73. Il forme le projet de réconcilier les sénateurs et les chevaliers, ibid. Ce projet éproure de la contradiction, p. 74. Les sénateurs et les chevaliers de déclarent contre lui, p. 75. Il est assassiné dans sa maison, p. 76, 94, n. 12, p. 95, n. 14,

Dausus Lavius se donne la mort après la bataille de Philippes, t. II, p. 473, n. 21.

DUCERE UXOREM. Vrai sens de cette expression, t. I, p. 539, n. 15.

Duellius, t. I, p. 140, n. 4.

Dukénus, t. I, p. 24, n. 3, p. 104, n. 58.

Dyrrachium, ville d'Épire, t. I, p. 316.

Dyrrachus, fils de Neptune, t. I, p. 316.

# E.

Écuyen, armiger, ûnantorie, t. II, p. 433, n. 3. Efficie de Cesar en cire, t. I, p. 532. L'usage de ces effigies étoit commun du temps de Polybe, p. 537, n. 13.

Εγεύετο, t. I, p. 437, n. 13.

Ηγημόνες, t. I, p. 93, n. 6, p. 190, n. 9.

ÉGINE, Antoine la donne aux Athéniens, t. III, p. 8.

EGNATIUS (Marius) s'empare de Vénafre, t. I, p. 80.

EONATIUS, proscrit, détails de sa mort, t. II, p. 263. ÉLÉAZAR, son discours aux habitants de Massada, t. I, p. 102, ° n. 46.

ÉLIATE, golfe sur les côtes d'Italie, t. III, p. 178.

Ellirse du mot ἀγορὰ, t. III, p. 66, n. 7. Génie elliptique de la langue grecque, p. 192, n. 17.

Ημιόλιον, t. I, p. 38t, n. 26.

Емричте́ове, son origine, t. I, p. 23, n. 2.

ÉNALLAGE bon à noter, t. I, p. 540, n. 16; t. II, p. 56, n. 5.

Enerclorédie par ordre de matières, i. III, p. 19, n. 20. Énée, t. I, p. 280, n. 21. Chef de la ligne généalogique de

César, 1. II, p. 250, n. 21. Chef de la ligne gencalogique de César, 1. II, p. 27, 302. Fondateur d'Ænum, ville de Thrace, p. 388, n. 10.

Entrée, fleuve de Thessalie, t. I, p. 386.

Ennemis (être impitoyable envers ses): doctrine des anciens sur ce point, t. <u>I</u>, p. 200, n. 2.

Enterrements modernes, copiés des cérémonies funèbres des anciens, t. I., p. 535, n. 6.

ÉPAPHRODITE, affranchi d'Octave, chargé de la garde de Cléopàtre, t. III, p. 340. Cléopàtre l'éloigne sous prétexte d'un message pour Octave, p. 354, n. 18.

Εφεδρεύαν παρεζομένοις, t. <u>I</u>, p. <u>52</u>, n. <u>10</u>, p. 509, n. <u>2</u>; t. III, p. 110, n. <u>18</u>,

Ernèse, ville de l'Asie mineure, sous les ordres de Trébonius, t. II, p. 52.

Ernestion, favori d'Alexandre, un devin prédit sa fin prochaine, t. I, p. 547.

Ericrère, son Manuel cité, t. III, p. 291, n. 10.

ÉPIDAMNE, ville d'Épire, t. I, p. 316.

ÉPIDAMNUS, roi d'une partie de l'Épire, t. 1, p. 316.

Érrroun de Tite-Live, L | 1, p. 23, n. 3, p. 25, n. 6, p. 65, n. 8, p. 70, n. 23, 24, p. 69, n. 1, p. 64, n. 13, p. 67, n. 16, p. 68, n. 25, p. 164, n. 13, p. 163, n. 164, n. 13, p. 163, n. 164, n. 15, p. 163, n. 164, n. 165, n. 164, n. 165, n. 164, n. 165, n

Ептретос, t. I, p. 381, п. 26.

Énos, esclave d'Antoine, reçoit l'ordre de lui donner la mort, t. III, p. 324. ll se tue lui-même, p. 325.

ÉRYTHRÉE ou Érythres, ville de Béotie, t. I, p. 316.

ESCLAVAGE, son origine, son fondement, t. II, p. 347, n. 9. Eschaves ( guerre des ), t. I, p. 15, 24, n. 6. Provoqués par Cinna, ils répondent à sa proclamation, p. 133. Leurs excès punis par Cinna, p. 139. Chez les Romains, ils prenoient le nom de celui qui les avoit affranchis, p. 145, n. 27. La croix étoit leur supplice ordinaire, t. II, p. 12, n. 3. Esclave qui venge son maître immolé par les satellites des triumvirs, p. 269. Atroce conduite d'un esclave qui décèle son maître et le fait égorger, p. 273. On les suspendoit par les aisselles pour les fustiger, t. III, p. 333, n. 27.

ÉSERNIE, ville d'Italie, t. I, p. 80, 89.

Ests, rivière d'Italie, t. 1, p. 162, 173, n. 9.

Esquillen ( le marché ), théâtre du combat entre Marius et Sylla, t. I, p. 113.

Es xaipas issas, expression grecque naturalisée dans le français, t. II, p. 451, n. 3.

ÉTIENNE (Charles), t. III, p. 191, n. 7.

ÉTIENNE (Henri), t. II, p. 40, n. 19, p. 43, n. 26, p. 451, п. 3.

ÉTIENNE de Byzance, t. I, p. 96, n. 17, p. 350, n. 15, p. 425, n. 9; t. II, p. 364, n. 11, p. 376, n. 2, p. 388, n. 7, 10, 11, p. 409, n. 11, p. 416, n. 1, 6; t. III, p. 16, n. 9, 10, 11, 13, 15, 20, 21, p. 47, n. 3, p. 109, n. 13, p. 140, n. 10. Erosie, ville d'Italie, t. I, p. 218, n. 16.

ETRIERS, t. I, p. 50, n. 5.

ÉTRURIE (aruspices d'), interrogés touchant de sinistres pronostics, t. II, p. 225. Réponse et trait de courage de leur chef, p. 226. Leur grande et ancienne réputation, p. 229, n. 11.

EUPHORION, cité, t. III, p. 16 n. 11.

Ευφημία, t. II, p. 416, n. 4

EUPHRONIUS, instituteur des enfants de Cléopâtre, est envoyé à Octave, t. III, p. 319.

EUPORUS, t. 1, p. 53, n. 13.

EURICLES, Lacédémonien, poursuit Antoine, l'atteint et n'ose pas l'attaquer, t. III, p. 300.

EURIPIDE, t. I., p. 438, n. 15; t. II, p. 365, n. 14.

Eutropius, t. I, p. 92, n. 1, p. 173, n. 7, p. 174, n. 13.

Еυтуснès, sa réponse à Octave, t. III, p. 296, 308, n. 25.

Εξελίσσεις , t. III , p <u>162</u> , n. 12. Εχιε notable , t. II , p. <u>323</u> , n. 19.

Exilés rappelés, à l'exception de Milon, t. I, p. 333.

Expression contre le costume, t. II, p. 13, n. 7.

### F

Fanénius, secrétaire intime de César, s'attache à Antoine, t. II, p.6.

Fablus Sanoa, patron des Allobroges, apprend le secret de la conspiration de Catilina, t. I, p. 240.

FACTUS, dernier éditeur de Pausanias, t. III, p. 288, n. 56.

FAISCEAUX (les) étoient l'attribut de plusieurs magistratures romaines, t. I, p. 269.

FALERIN (le mont), t. 1, p. 85, 101, n. 41.

Fanoon, lieutenant d'Octave en Libye, refuse de rendre le commandement à Sextius, qui l'attaque, le bat, et le réduit à se donner la mort, t. III, p. 43. Détails sur son compte, p. 51, n. 21.

Fannius, lieutenant de Cassius au siège de Rhodes, t. II, p. 358.

FAONIUS, pressenti sur la conjuration de César; sa réponse, t. I, p. 474, n. 32. Il se déclare en faveur des conjurés après la mort de César, p. 481. Sagmort après la bataille de Philippes, t. II, p. 473, n. 21

FATALISME, doctrine commune chez les anciens, t. III, p. 282, n. 32.

FAUSTUS, fils de Sylla, encore enfant, reçoit un soufflet de la part de Cassius, enfant comme lui, t. I, p. 474, n. 31.

FAVENTIA, ville d'Italie, t. I, p. 166, 175, n. 25.

FÉRENTINS (les), peuples d'Italie, t. I, p. 78.

FERMO, ville d'Italie, t. I, p. 102, n. 42.

Festus, t. I, p. 93, n. 9; t. II, p. 55, n. 3; t. III, p. 68, n. 14, p. 141, n. 10.

Fisulum, ville de la Toscane, t. I, p. 228.

Figures (Lucius), chef des forces navales de Dolabella, t. II, p. 340.

FIRMUM, ville d'Italie, t. I, p. 85.

FLAMEN DIAL, t. I, p. 128.

FLAMMIAS, commandant de la flotte de Curion, prend la fuite sans attendre Asinius Pollion, t. I, p. 331.

FLAVIUS (Caius), ennemi d'Octave, t. III, p. 83.

FLORUS, i. I, p. 24, n. 4, 8, p. 26, n. 13, p. 51, n. 7, p. 67, n. 8, 10, 12, p. 68, n. 14, p. 69, n. 17, 19, p. 70, n. 22, p. 23, n. 14, p. 63, n. 17, 19, p. 70, n. 23, p. 13, p. 14, p. 24, n. 12, p. 26, n. 15, p. 18, n. 25, p. 160, n. 15, p. 18, n. 25, p. 160, n. 3, p. 141, n. 10, p. 143, n. 16, 17, 19, p. 144, n. 25, p. 146, n. 30, p. 172, n. 1, p. 174, n. 14, 17, p. 175, n. 24, p. 177, n. 40, p. 189, n. 1, 3, p. 214, n. 2, 3, p. 217, n. 14, p. 28, n. 1, 3, p. 214, n. 2, 3, p. 217, n. 14, p. 28, n. 1, 3, p. 216, n. 12, 14, 12, p. 25, n. 20, p. 25, n. 24, p. 276, n. 7, 11, p. 250, n. 20, p. 251, n. 25, p. 298, n. 11, p. 290, n. 13, 12, 20, p. 251, n. 25, p. 298, n. 11, p. 290, n. 13, 12, 10, 30, n. 4, p. 360, n. 2, p. 360, n. 2, p. 360, n. 2, p. 361, n. 18, p. 377, n. 14, 15, p. 380, n. 20, a1, 22, 23, 25, p. 382, n. 32, p. 397, n. 14, 15, p. 380, n. 20, a1, 21, 23, 25, p. 382, n. 32, p. 397, n. 14, 15, p. 380, n. 20, a1, 2, 23, 25, p. 382, n. 32, p. 397, n. 74, 10, 33, 31, p. 410, a. 21, 11, 31, 16, p. 444, n. 1, p. 446, n. 8, p. 19, p. 450, n. 2, p. 19, p. 456, n. 8, p. 19, p. 450, n. 2, p. 29, p. 20, p. 20

m. 1, 7, 8, 10, 12, 13, p. 469, n. 1, 17, 31, 34, 53, p. 493, n. 14; t. II, p. 154, n. 1, p. 254, n. 1, p. 426, n. 6, p. 467, n. 2, p. 473, n. 19; t. III, p. 47, n. 2, 20, p. 66, n. 10, 124, n. 13, p. 253, n. 1, 8, p. 277, n. 13, 24.

FORTUNE (la) désignée chez les Grecs par l'expression 8005, quoique masculine, t. III, p. 192, n. 15.

FORUM, son enceinte pour ceux qui avoient le droit de suffrage, t. 11, p. 67, n. 6.

FORUM GALLORUM, bourg de la Gaule transalpine, t. Π, p. 153, 155, n. 8.

FREINSHÉMIUS, t. I, p. 70, n. 22, p. 96, n. 15, p. 55 ts, n. 5; t. II, p. 132, n. 1, p. 322, n. 12, p. 324, n. 22, 24, 25; t. III, p. 144, n. 24, p. 173, n. 5.

Frères (mort tragique de deux), t. 1, p. 142, n. 11.

FULIGNIUM, ville d'Italie, t. III, p. 59, 68, n. 12.

FULVIE, femme de qualité, maîtresse de Quintus Curius, révèle le secret de la conspiration de Catilina, t. I, p. 238, 247, n. 11.

FULVIE, femme d'Antoine. Octave épouse la fille qu'elle avoit eue de Clodius, l'ennemi de Cicéron, t. II, p. 228, n. q. Elle dévoue des citoyens à la mort de son autorité privée, p. 256, p. 9. Témoin Rufus, p. 272. Services que Pomponius Atticus lui avoit rendus, p. 275, n. 7. Sa férocité au sujet de la tête de Cicéron, p. 281, n. 20. Indigne accueil qu'elle fait aux dames romaines, p. 289. Elle commence à s'agiter contre Octave, t. III, p. 27. Elle veut contenir Lucius Antonius, mais Manius change ses intentions, p. 36, Elle fait suivre et surveiller Octave , ibid. Ses défiances à l'égardd'Octave, p. 38. Elle instruit Antoine de l'état des choses par un message, ibid. Son portrait; son influence sur Lucius Antonius, sur le sénat, et sur les comices, p. 47, n. 2. Elle forme pour elle une sorte de conseil privé, composé de sénateurs et de chevaliers , p. 49 , n. 9. Elle excite les chefs des corps de troupes d'Antoine à venir au secours de Lucius. p. 56. Elle prend la fuite et va s'embarquer à Brindes.

p. 94. Antoine la trouve à Athènes, p. 95. Il la laisse malade à Skyone, p. 99. Sa mort, p. 111. Résultat de cet évènement, ibid. 120, n. 1.

Fuxura FLaccus, triumvir pour l'exécution de la loi agraire, de Tib. Gracchus, 1. 1, p. 38. Il est diu tribun du peuple, p. 42. Il est adjoint à C. Gracchus pour une commission en Libye, p. 46. Il seconde les mences séditieuses de Gracchus, et périt avec lui, p. 47, 48 et 48.

FULVIUS, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 267.

Fundane (pompe, oraison) chez les anciens, t. I, p. 202, n. 19.

FUNÉRALLES publiques étoient accordées à ceux à qui l'on accordoit la sépulture dans le Champ-de-Mars, t. II, p. 173, 11.

FURFIDIUS. Son mot au sujet des proscriptions de Sylla, t. I, p. 177, n. 40. FURIUS, chargé par Antoine de lui apporter la tête de Déci-

mus Brutus, t. II, p. 220, n. 11.

Funius (Publius), tribun du peuple, s'oppose au rappel de Métellus, t. I, p. 64. Il est cité en jugement à ce sujet, et mis en pièces par le peuple, ibid.

FERNICS, député par Lucius Antonius vers Octave, t. III, p. 72. Antionie le charge de lui aller chercher quatre légions en Libye, 138. Lieutenant d'Antoine en Asie, il accueille Pompée, et hientôt îl se met en meurre, p. 45. Est hattu par Pompée p. 245. Il rejoit lois renforts, et poursuit Pompée, p. 246. Îl s'abstient de traiter avec lui, p. 248.

G

GABIE, ville d'Italie, t. III, p. 41.

GABINIUS (A.), tribun du peuple, t. I, 245, n. 2.

GARINIUS fait voile avec quelques troupes de César, que des peuples d'Illyrie taillent en pièces, t. I, p. 355.

Galba (Servius), complice de la conjuration contre César,

 I, p. 46a. Sa relation de la défaite d'Antoine, adressée à Cicéron, t. II, p. 155, n. 9.

Galàzs, petite rivière d'Italie, près de Tarente, t. III, p. 105,

GALLIUS (Quintus) attente à la vie d'Octave, t. II, p. 212. Il s'embarque et ne reparoît plus, ibid.

GALLUS, envoyé d'Octave auprès de Cléopatre, t. III, p. 330.

Antoine (Cornélius), lieutenant d'Octave, s'avance de la Libye vers l'Égypte, t. III, p. 334, n. 29. Ses succès contre Antoine, ibid.

Gallogrèce (la), région de l'Asie mineure, t. II, p. 389, n. 15.

GANOA (le) ou le Gangitès, fleuve voisin de la ville de Philippes, t. II, p. 415, n. 9.

GARGANUS (le mont), t. I, 221, 229, n. 10; t. III, p. 110, n. 20.

GÉDOYN, traducteur de Pausanias, t. I, p. 36, n. 8.

Gellius Canus, proscrit, mais sauvé par Antoine, t. II, p. 275, n. 7.

GELLIUS ( L. ) propose de décerner à Cicéron une couronne eivique, t. I, p. 251, n. 26.

Géminius, ami d'Antoine. Sa réponse à Cléopâtre, t. III, p. 273.

Gknusus, fleuve d'Épire, t. I, p. 360, n. 2.

Γέρρα, t. III, p. 68, n. 14.

Geslen, t. I, p. 175, n. 27, p. 280, n. 21, p. 348, n. 6; t. II, p. 406, n. 2; t. III, p. 18, n. 19, p. 85, n. 6, 18, p. 106, n. 6, p. 173, n. 5, p. 255, n. 11.

Géra, proscrit, comment il fut sauvé, t. II, p. 302.

Gères, peuples d'Illyrie, accusés de projets d'invasion, t. II, p. 50.

GIGANTOMACHIE, monument de sculpture à Athènes, t. III, p. 288, n. 56.

GIBALDI (Lilius), cité, t. III, p. 20, u. 20.

GLADIATEURS (des) s'échappent de Capoue, t. I, p. 220.

Prennent parti pour les assassins de César, p. 480.

GLANIS, flcuve d'Italie, t. I, p. 164, 174, n. 18.

GLAPHYRA, mère de Sisinna. Impression que sa beauté fait sur Antoine, t. III, p. 9.

GLAUCIAS est menacé d'être chassé du sénat, t. I, p. 57. Il se met sur les rangs pour le consulat, et fait assommer Memmius, son compétiteur, p. 62. Il est proscrit par décret du sénat, p. 63. Il est mis à mort à coups de pierres, ibid.

GLAUCON, médecin du consul Pansa, arrêté et mis en prison par Torquatus, comme auteur de la mort du consul, t. II, p. 167, n. 2. Brutus écrit à Cicéron une lettre en sa faveur, ibid.

GLOSE d'Orléans, t. III, p. 20, n. 20.

GOMPHOS, ville de Thessalie, t. I, p. 367. Elle est livrée au pillage. Prodige, ibid. 377, n. 6.

Γονυκλίνης, t. II, p. 43, n. 26.

GRANIUS MARCELLUS court risque d'être immolé par Tibère, t. III, p. 89, n. 22. Il est acquitté, p. 90, n. 22. GRAVINA, t. I, p. 26, n. 11.

ORAVINA, t. 1, p. 20, u. 11

GRECS d'Asie. Comment traités par Antoine, t. III, p. 7.

Gлотіць, philologue batave, cité, t. III, p. 22, n. 22, p. 173, n. 5.

GRUMENTE, ville d'Italie, t. I, p. 81, 99, n. 28.

GÉRRE sociale (la) éclate, 1. 1, p. 72. Ses causes, ibid. Les alliés se donnent des otages. L'insurrection commence dans Asculum, p. 72. Noms des peuples confédérés, p. 78. Ils envoient des députés au sénat. Réponse du sénat, p. 79. Ches de l'armée romaine, et leurs licutenants, ibid. Chefs de l'armée des alliés, p. 86. Evènements, p. 81, 82, 83, 84, 85, 86. L'insurrection menace de s'étendre, p. 87. Quelques uns des alliés sont admis au droit de cité, ibid. Le sénat finit par accorder le droit de cité à tous les alliés, à l'exception des Sammites, p. 91. Les alliés en avoient l'ambition depuis long-émars, p. 92, n. 2. Cette guerre coûts

plus de sang que n'en avoient coûté celle de Pyrrhus, et celle d'Annibal, p. 105, n. 59.

#### H.

Hache, avoir la tête tranchée d'un coup de hache, à l'instar des victimes, c'étoit une ignominie, t. I, p. 229, n. 12, p. 250, n. 25.

Halis, lieu de la sépulture de Timon le misantrope, t. III, p. 316.

HANNON, chef des Carthaginois, t. I, p. 99, n. 28.

HARMÉNOPULE, sa définition du mot esclavage, t. II, p. 367, n. 9.

HARMOSTES, mot grec, t. II, p. 243, n. 8, 9.

HARPAGUS, licutenant de Cyrus le Grand, attaque les habitants de Xanthe, t. II, p. 372.

HARPESSUS, rivière de Thrace, t. II, p. 412, 416, n. 2. HARPOCRATION, lexicographe, t. III, p. 68, n. 14.

HEBRE, fleuve de Thrace, t. II, p. 412, 416, n. 3.

Histora refuse le vin que sa mère lui présente, et pourquoi ; t, III, p. 336, n. 40.

Hátánus, lieutenant d'Octave, perd la Sardaigne qu'il avoit surprise; t. III, p. 118. Bien traité par Ménodore, p. 124, n. 14.

Неллеме, t. II, p. 40, n. 19.

Héliodone, auteur des Æthiopiques, t. III, p. 336, n. 41. Helvius Blasio, amide Décimus Brutus, lui donne l'exemple de mourir en Romain, t. II, p. 220, n. 11.

HENRY IV. Vénération pour sa statue, t. I, p. 36, n. 9.

HERCULANUM', ville d'Italie, t. I, p. 103, n. 48. HERCULES. Ses exploits en Epirc, t. I, p. 316. Chef de la ligne

généalogique d'Antoine; t. II, p. 27; t. III, p. 274. Herneogérus, annotateur de Suctone, t. III, p. 191, n. 11. Hérodien, grammairien grec, cité, t. III, p. 22, n. 23.

HERODE, nommé roi de l'Iduniée et de Samarie par Antoine, t. III, p. 137. Il envoie un corps de troupes à Antoine, p. 291. Il passe dans le parti d'Octave, p. 317.

1 - 5 - - Pane and to Pane a comic, P. c.)

Не́воротг, t. I, p. 36, n. 8, p. 350, n. 15, p. 398, n. 9; t. II, p. 377, n. 6, p. 408, n. 9; t. III, p. 110, n. 20, p. 351, n. 5.

Hésychius, le lexicographe, t. II, p. 365, n. 14, p. 416, n. 4; t. III, p. 67, n. 11, 14.

Hésychius de Milet, t. III, p. 256, n. 15.

Hérnusques (les), peuples d'Italie, t. I, p. 87, 88.

HIFFONE, ville d'Italie, promise avec son territoire aux troupes des triumvirs, t. II, p. 224. Octave promot à ses citoyens de les excepter de cette mesure, p. 383, 387, n. 3; t. III, p. 173, n. 3.

HIRPINS (les), peuples d'Italie, t. I, p. 78, 79.

Hintius, auteur de l'histoire de la guerre d'Alexandrie, t. I, p. 425, n. 4, p. 437, n. 9.

Histus (A.), consul désigné par César, succède à Antoine, t. II, p. 107, p. 8. Son installation, p. 111. Le sénat le charge d'aller au secours de Décimus Brutus, p. 113. Il fait le partage des troupes avec Octave, p. 147. Il entre en campagne pour défendré Modne, tible. Grand succès qu'il obtient contre Antoine, p. 152. Il s'efforce de pénétrer dans Modène, p. 158. B'illant succès ; let uée enternat dans le camp d'Antoine, p. 159, par un assassin qu'on arcuse Octave d'avoir aposté, p. 167, n. 2. Il est inhumé dans le Champ-de-Mars, p. 173, n. 11.

HIRTIUS, du nombre des proscrits, comment il se sauva, t. II, p. 304.

Hispon, accusateur aposté par Tibère, t. III, p. 90, n. 22. Hobbes, une des ses sentences, t. I, p. 510, n. 7.

Homere, t. 1, p. 398, n. 9, p. 402, n. 25; t. II, p. 389, n. 10; t. III, p. 87, n. 15, p. 144, n. 29, p. 336, n. 40, p. 352, n. 9.

Ногьогнове, t. III, p. 223, п. 2.

Horace, t. I, p. 99, n. 27, p. 100, n. 35, p. 101, n. 37, p. 175, n. 12; t. II, p. 316, n. 1, 2; t. III, p. 85, n. 7, p. 105, n. 1, p. 145, n. 29, p. 214, n. 5, p. 232, n. 1, p. 286, n. 53, p. 355, n. 24.

Horrensia. Véhément discours qu'elle adresse aux triumvirs. t, II, p. 290, 294, n. 3.

Horrensius, ami de Caton d'Utique, le prie de lui céder Marcia sa femme, t. 1, p. 433. Détails à ce sujet; motif honorable de la conduite d'Hortensius , p. 440 , n. 17.

Horrenstus, lieutenant de Brutus en Macédoine, recoit ordre de donner la mort à Caius Antonius, t. II, p. 183, n. 6, p. 204, n. 3. Il périt à la bataille de Philippes, p. 473,

HOSTILIA CURIA, t. 1, p. 69, n. 22. HYDRUNTE, ville d'Italie, t. I, p. 318, 324, n. g.

HYPASPISTE, t. I, p. 358, 364, n. 19.

JAMBLICHUS, roi d'Arabie. Antoine le fait périr au milieu des tortures, t. III, p. 305, n. 11.

Icon, une des Cyclades, t. III, p. 8, 17, n. 13.

JEAN-BOND, commentateur d'Horace, t. III, p. 145, n. 29. l'apòr (70), en quoi differe du mot rade, t. I, p. 35, n. 8, p. 69, n. 21, p. 102, n. 45.

IONABAA (Nicolas), antiquaire napolitain, t. III, p. 253,

IGNATIUS (Marius), bat le consul J. Sextus César, t. I, p. 84. ILERDE, ville d'Ibérie, t. I, p. 320.

IMPÉRATOR, origine, et nature de ce titre d'honneur, t. I, p. 328, 335, n. 1; t. III, p. 219, n. 29.

IMPOSER , On EN IMPOSER , t. I , p. 301 , n. 19.

INSUBRIENS (les), peuples de la Gaule cisalpine, p. 65, n. 5. INTERDICTION du toit, du feu, et de l'ean, t. I, p. 68, n. 14.

JOHANNAU, étymologiste, t. III, p. 19, n. 20.

Josephe, historien grec, t. I, p. 102, n. 46, p. 541, n. 17; t. II, p. 323, n. 17; t. III, p. 68, n. 14, p. 140, n. 7.

I wros, t. II, p. 283, n. 23.

Ina, femme de chambre de Cléopâtre, t. III, p. 274. On la trouve morte à côté de la reine, p. 347.

- ISAURICUS (Servilius), consul et collègue de César, t. I, p. 333.
- Isis, son temple à Rome, t. II, p. 323, n. 17-Un de ses prêtres aide à sauver un proserit, ibid. Manœuvre d'un autre prêtre, qui favoire une intrigue adukère, ibid. Forme de ses cornes, t. III, p. 161, n. 9.
- Jusa, attaché au parti de Pompée, t. I. p. 328. Taille en pièces l'armée de Curion , p. 350. Il abuse de sa victoire, p. 351. Il seconde les opérations militaires de L. Scipion, p. 428. Il vole au secours de sa capitale envahie par Bocelus, p. 450. Après la défaite de L. Scipion, il se donne la mort, p. 434.
- JUDACILIUS, entraîne de nouveaux alliés dans la guerre sociale, t. 1, p. 82. Il bat Cn. Pompée, p. 85. Il vole au secours d'Asculum sa patrie. Il y pénètre à force ouverte. Il se défend jusqu'à l'extrémité. Il meurt en héros, p. 86.
- JUDICIAIRE (pouvoir), influence majeure de ce pouvoir, t. I, p. 93, n. 8.
- JUTFS, donnent des regrets à la mort de César, t. I, p. 541, n. 17. Avoient rendu des services à César, ibid.
- JULIA, mère d'Antoine, recueillie par Pompée, se rend auprès de son fils, t. III, p. 95, 106, n. 5. Ses vertus, ibid. p. 122, n. 7.
- JULIOTOLIS, nom donné à la ville de Tarse, t. II, p. p. 346, n. 10.
  JULIUS POLLUX, lexicographe, t. III, p. 67, n. 11, p. 279, n. 20.
- JULIUS. SEXTUS, parent de César, commande en Syrie, t. II, p. 174. Sa conduite envers Bassus. Il est tué par ses soldats, ibid.
- Junia, femme de Lépidus, fille de Scribonie, la sœur de Caton, t. II, p. 325, n. 27.
- JUNIUS BRUTUS, fondateur de la république romaine, t. I, p. 36, n. 9. De quel nombre de sénateurs il composa le sénat, p. 93, n. 9.
- Juntus, proscrit, sauvé par son affranchi Philopœmen, t. 11; p. 306.

JUNIUS SATURNINUS, son témoignage touchant la fureur d'Octave contre les proscrits, t. II, p. 245, n. 17. JUNON LACINIENNE, son temple, t. III, p. 253, n. 1. JUSTICE (la). Son empire, t. I, p. 228, n. 4.

Justice (la). Son empire, t. 1, p. 228, n. 4. Juvénat., t. I, p. 217, n. 14; t. III, p. 18, n. 18.

ĸ

ΚΙΒΟΗΜΑΝ, t. I, p. 203, n. 10, p. 535, n. 4. Κολοφώνα (τὸν) ἐπετεθώναι, t. II. p. 334, n. 6. Κοδρόπολιε, t. III, p. 123, n. 10. Κπαστέπε, t. I, p. 31.

# ٠ L.

LABÉON, son opinion sur le compte des lois d'Octave, t. I, p. 68, n. 13. Se donne la mort après la bataille de Philippes, t. 1I, p. 462.

LABIÉNUS, lieutenant de L. Scipion, bat César en Libye, t. I, p. 428. Il est blessé, 429.

LABIÉNUS, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 269, 285, n. 32.

LABIÉNUS, réfugié chez les Parthes, t. III, p. 118, 124,

n. 13. Lacébémone. Brutus en promet le pillage à son armée, t. II,

p. 436. LACINIAE TOGAE, t. I, p. 34, n. 6.

LACINIUM, promontoire du pays des Bruttiens, t. III, p. 239, 253, n. 1.

Lactancz. Son jugement touchant le suicide de Caton et de Cléombrote, st. I, p. 438, n. 14.

Lelus, lieutenant de Cornificius, assiège Cirta, t. II, p. 329.

Il lève le siège, p. 331. Détails militaires, ihid. Revers. Il s'égorge lui-même, p. 332.

LAMPONIUS bat Licinius Crassus, t. I, p. 80.

I.AMFSAQUE, ville d'Asie, dans la Mysie, t. III, p. 244, 254, n. 7. Artaxercès donne cette ville à Thémistocle, ibid.

LANUVIUM, t. I, p. 273, 280, n. 21; t. III, p. 42.

Lagnicée, ville de Syric occupée par Dolabella, t. II, p. 340.
Antoine rend la liberté à ses habitants, t. III, p. 8.

LARCHER (M.), t. I, p. 36, n. 8, p. 398, n. 9, p. 410, n. 1, 4; t. III, p. 51, n. 17, p. 67, n. 11, p. 215, n. 5.

Largus, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 272.

LARINATES (les), peuples d'Italie, t. I, p. 91.

LARISSE, ville de Thessalie, t. I, p. 394.

\*Laronius, lieutenant d'Agrippa, amène du renfort à Cornificius, t. III, p. 204.

Larfatésius instruit Lépidus des manœuvres d'Antoine, t. II, p. 189. Ses conseils étant méprisés par Lépidus, il se poignarde, p. 196, n. 2.

LAURON, ville d'Ibérie, t. I, p. 206.

LAVINIE, ville d'Italie, t. I, p. 132.

LAVINIUS, fleuve d'Italie, dans une île duquel se forme le triumvirat d'Antoine, Octave, et Lépidus, t. II, p. 222.

LEFÈVRE DE VILLEBRUNE, traducteur du Manuel d'Épictète, t. III, p. 191, n. 10.

Léoson de Mars abandonne Antoine, t. II, p. 97. Brillante action qu'elle soutient, p. 149.

Léctors romaines. Variation du nombre d'hommes dont elles étoient composées, t. II, p. 199, n. 15.

Lénas, centurion, assassine Cicéron, t. II, p. 261, 279, n. 13.

LENTULUS (Cornélins), complice de Catilina, t. I, p. 238.

Il est destitué de ses fonctions de préteur et constitué prisonnier, p. 240.

LENTULUS BATIATUS, t. I, p. 228, n. 1.

LENTULUS, proscrit. Comment il se sauva, t. II, 300. Courage et tendresse conjugale de sa femme, ibid.

LENTULUS SPINTHER SE déclare en faveur des conjurés après la mort de César, t. I, p. 481, 491, n. 6.

LENTULUS, lieutenant de Cassius au siège de Rhodes, t. 11, p. 358. Sa lettre au sénat, p. 363, n. 7. 11 s'empare de Myra, p. 374.

Léon (l'empereur), t. III, p. 161, n. 9, p. 193, n. 18.

Létroix (Mareus Émilius), consul, se déclare en favenr des alliés, et contre les partisans de Silla, t. I, p. 20i. Battu par Catalus, son collègue, il va mourir en Sardaigne, p. 205. Son intention étoit de faire abroger toutes les lois de Sylla, p. 24j. n. 24.5.

Lérious (Émilius ). César lui donne le commandement de Rome, t. 1, p. 319. De l'Ibèric, p. 333. Tandis qu'il retourne de l'Ibérie, il décerne la dictature à César, p. 337, n. o. Reçoit Cesar à souper chez lui la veille de son assassinat, p. 463. Sa conduite lorsqu'il apprend la mort de César, p. 480. Il entre dans Rome avec des forces pour empecher les troubles, p. 496. Il sort du sénat avec Antoine, p. 501. Le peuple l'invite à se rendre au Fornm, et il s'y rend, p. 503. Ses jongleries, ibid. Ses enfants envoyés en otage aux conjurés, p. 522. Commande quatre légions en Ibérie. t. II, p. 99. Statue érigée en son honneur, p. 132, n. 4. On le charge de combattre Antoine, p. 162. Antoine s'approche de lui et pratique son armée, p. 189. Son armée reconnoît Antoine pour chef, p. 190. Son caractère, ibid. 196, n. 1, p. 197, n. 4. Le décret qui le déclaroit ennemi de la patrie est revoqué, p. 212. Il est associé au triumvirat, p. 223. Il fait son entrée à Rome en cette qualité, p. 234. Il fait mettre son frère sur la liste des proscrits, p. 254, n. 3. Il recoit les honneurs du triomphe : sa proclamation à ce sujet, p. 288. Devenu homme privé, traitement qu'il éprouve de Mécène et du consul Balbinus, au sujet d'une conspiration de son fils, p. 314, 324, n. 26. Soupçonne par Antoine et Octave de servir les intérêts de Pompée, t. III, p. 4, 15, n. 6. Il est purgé de ce soupçon, p. 24. Il est compris dans le nouveau partage de l'Empire, p. 118. Octave l'appelle

3.

en Sicile , p. 177. Il vient débarquer en Sicile et s'empare de plusieurs cités, p. 178. On lui amène du renfort, p. 185. Il fait sa jonction avec Octave, p. 206. Il truite avec Plennius, p. 211. Il prétend rester maître de la Sicile , p. 221. Brouillerie entre Octave et lui , p. 222. Ses troupes l'abaudonneut, p. 225. Octave lui die toute autorité , p. 224.

Léridus (Paulus), frère du triumvir, du nombre des proscrits, t. II, p. 2/2, n. 6. Son nom est inscrit le premier, p. 216, 251, n. 1. Les centurions des triumvirs l'éparguent: il se retire à Milet, p. 298.

Lérinus, lieutenant de Brutus, maître de l'île de Crète, t. III, p. 3.

Leucorètre, promontoire, t. III, p. 197, 212, n. 1.

LEUCOPHRYNE, surnom de Diane, t. III, p. 10, 18, n. 20. Étymologie de ce mot, p. 19, n. 20.

Lévesque (M.), traduoteur de Thucydide, t. I, p. 509, n. 4; t. 111, p. 213, n. 5.

Libox (Lucius), beau-père de S. Pompée, accompagne Julia auprès d'Autoine, t. III, p. 95. Il est mandé à Rome pour négocier, p. 130.

LIBON , historien latin , t. II , p. 175 , 182 , n. 1.

LIBURNIDES, espèce de vaisseaux, t. I, p. 317, 323, n. 6; t. III, p. 191, n. 11.

LIBURNIENS, peuple d'Illyrie, t. I, p. 317.

Libre. Ses différents noms chez les Romains, t. II, p. 328. Lioarius (Quintus), complice de la conjuration contre César,

t. I, p. 462. LIGARIUS, deux frères de ce nom, proscrits. Détails de leur mort, t. II, p. 264.

LIGARIUS, autre proscrit de ce nom. Détails de sa mort, t. II, p. 265. Intrépidité de sa femme, p. 266, 283, n. 24.

Lilynés, ville de Sicile, t. I, p. 428; t. III, p. 177, 190, n. 3.

IAPARA, île sur les côtes de Sicile, t. III, p. 177, 190, n.4.

Lifse (Juste), t. I., p. 192, n. 23, p. 230, n. 12; t. II, p. 377, n. 3; t. III, p. 68, n. 14.

Linis, fleuve d'Italie, t. 1, p. 78, 99, n. 30.

LITERNE, fleuve d'Italie, t. 1, p. 78.

Livir, femme de Tib. Claud. Néron, suit son mari fugitif, t. 111, p. 106, n. 5. Dètails de son mariage avec Octave, p. 158, n. 5. Bon mot des Romains au sujet de ses couches, p. 150. Pronosite qu'elle reçoit de la future grandeur d'Octave, p. 189, n. 2.

LIVIUS DAUSUS, tribun du peuple, se déclare contre Caïus Gracchus, t. I, p. 45. Voyez ci-dessus l'article Drusus (Livius).

Los curiata relative aux adoptions, t. II, p. 206.

Lor Licinia, t. I, p. 14, p. 23, n. 3.

Lor (mise hors de la loi), t. I, p. 69, n. 20.

Lor qui permettoit de se soustraire à la vindicte publique par un exil volontaire, t. II, p. 406, n. 4.

Lois (les) étoient déposées dans le trésor public, in ærario, t. I, p. 298, n. 8.

Lors agraires, leur nature et leur origine, t. I, p. 12. Abus et résultat de ces lois, ibid. p. 13. Débats des citoyêns au sujet de ces lois, ibid. p. 16 et 17. Discours de Tibérius Gracchus en faveur de sa loi agraire, ibid. p. 18 et 19. Difficultés d'exécution de cette loi, p. 38.

Loss (effet rétroactif des), t. I, p. 297, n. 1.

Loss prohibitives de tout culte étranger à Rome, t. II, p. 323, n. 17.

LORYME, port dans la Carie, t. II, p. 358, 364, n. 11.

 $\begin{array}{l} \underline{Leain, t. 1, p. 27g, n. 17, p. 302, n. 22, p. 515, n. 15, 17, p. 353, n. 2, p. 355, n. 15, p. 380, n. 25, p. 537, n. 1, \\ \underline{a, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 23, p. 510, n. 5; t. II, p. 197, n. 3, \\ \underline{p. 23g, n. 11; t. III, p. 105, n. 1, p. 174, n. 7, p. 218, \\ \underline{n. 20, p. 352, n. 5, 25.} \end{array}$ 

LUCANIENS (les), peuple d'Italie, t. I, p. 78, 89.

Lectrus, ami de Brutus, se laisse arrêter sous son nom, t. II, p. 449. Il se fait conduire à Antoine : mot énergique qu'il lui adresse, ibid. Il accompagne Autoine fugitif en Afrique, t. III, p. 314.

Lucius Antonius, frère d'Antoine. Son intention d'égorger son frère pour se mettre à sa place, t. II, p. 13q, n. 26. Consul, il agit pour empêcher Octave d'accaparer la confiance des légions, t. III, p. 27. Ami des principes républicains, il déclame contre Octave, p. 35. Il protège les eitovens spoliés, p. 36. Fulvie l'invite à se modérer, ibid. Elle l'excite de nouveau : il prend des mesures militaires, ibid. Divers chefs de troupes le réconcilient avec Octave : conditions, p. 37. Nouvelles défiances : nouvelles tentatives de rapprochement, p. 40. Il n'achève pas d'arriver au rendez-vous, p. 41. La guerre s'allume : forces respectives, ibid. Il fait de nouvelles levées, p. 44. Les peuples de l'Italie inclinent en sa faveur, ibid. Il accuse Octave d'hypocrisie, et récrimine contre lui, p. 46. Il commence les hostilités, p. 53. Il se rend à Rome : il harangue le peuple, p. 54. Détails des opérations militaires, p. 55. Il vient s'enfermer dans Péruse, ibid. Sa détresse, p. 59. Il fait de vains efforts pour se faire pur, p. 60. Après l'action la plus chaude, il est force de rentrer dans la place, p. 62. Il se dispose à capituler, p. 63. Motif qui l'avoit appelé à Rome, p. 65, n. 3." Il obtient le surnom de Pius, et pourquoi, ibid. n. 4. Sa harangue à ses troupes, p. 70. Il envoie des députés à Octave, p. 72. Il se rend lui-même auprès d'Octave, p. 73. Discours énergique qu'il lui adresse, p. 74. Motifs de sa conduite, p. 75. Il livre son armée à Octave, p. 79. Les chefs de son parti se dispersent, p. 93. Il est mandé par Octave : réponse qu'il lui fait, p. 98. Octave l'envoie en Ibérie, ibid.

LUCIUS, frère de Cassius, est accueilli par Antoine, t. III, p. 8.

Lucius, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 269.

Locros Roros, meurtrier de Tihérius Gracchus, t. <u>I.,</u> p. <u>36,</u> n. 10.

Lucius Sestius. Voyez Publius, t. ff, p. 326, n. 30.

Lucius, beau-père d'Asinius Pollion, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 270.

LUCRÉTIUS, proscri\*. Comment il se sauva, t. II, p. 306, 322, n. 13.

Lucain (le lac). Agrippa le fait communiquer avec la mer, t. III, p. 189, n. 1.

Lucullus, auteur d'un Essai sur la guerre sociale, t. I, p. 92, n. 1. Arrive à Brindes, de retour de la guerre contre Mithridate, p. 225.

Lucullus, fils du vainqueur de Mithridate, périt à la hataille de Philippes, t. I, p. 473, n. 21.

LUPERCALES durant la célébration desquelles Antoine offre le diadème à César, t. I, p. 457.

Lupies, ville d'Italie voisine de Brindes, t. II, p. 19.

LYCIENS (les) refusent des secours à Cassius, t. II, p. 341. Ils envoient des députés à M. Brutus pour lui offrir leurs services, p. 374. Antoine les exempte de toute contribution, t. III, p. â.

Lysias, orateur gree, t. II, p. 366, n. 14.

Lysimachie, ville de Thrace, t. II, p. 386, 389, п. 12.

# M

MACHIAVEL, t. I, p. 35, n. 7.

Маскове, t. <u>1</u>, p. <u>265</u>, n. <u>16</u>, p. <u>278</u>, n. <u>7</u>; t. II, p. <u>285</u>, n. <u>32</u>, p. <u>319</u>, n. <u>10</u>, 11...

Magnésie, ville d'Æolie, t. III, p. 18, n. 20.

MALGRUS, roi d'Arabie, auxiliaire d'Antoine, t. III, p. 330.

MANUS, ami zélé d'Antoine, défend ses iniérêts contre Octave, t. III, p. 27. Il excite lessentiments jaloux de Fulvie,
p. 35. Ses déclamations contre Octave, p. 39. Il empéche
la réconciliation entre Octave et Lucius, p. 42. Il entrave

de nouveau tout rapprochement entre Octave et Lucius, p. 46. Antoine le fait mettre à mort, p. 118, 125, n. 17.

Mantites (Caius), complice de Catilina, t. I, p. 238.

MARCELLUS (Claudius), est nommé consul , t. I, p. 288. De concert avec son collègue, il charge Pounjée de marcher contre César, p. 295. Il rend nulle une prévarication de Pompée, p. 298, n. 8.

Marcellus, son animosité contre César, t. 1, p. 288.

MARCIA, femme de Caton d'Utique, t. 1, p. 432. Caton la cède à son ami Hortensius, ibid. Détails à ce sujet, p. 439, n. 17.

MARCIAN l'Héraeléote, eité, t. III, p. 51, n. 20.

MARCUS, officier de Dolabella, refuse de se laisser séduire par Cassius, t. 11, p. 341. Sa mort, p. 342, 346, n. 6. MARCUS, proscrit: Comment il fut sauvé, t. II, p. 304.

Marcus, lieutenant de Brutus, proserit et sauvé, se met au

service de Barbulas, t. II, p. 312. Mareus Antonius est élu consul, t. I, p. 62.

MARIUS, consul, seconde Apuléius et Glaucias pour faire exiler Métellus, t. I, p. 58. Il tend un piège au sénat touchant la loi agraire d'Apuléins , p. 60. Il prête le serment prescrit par cette loi , ibid. Il est forcé d'agir contre Apuléius et Glaucias, p. 63. Motifs de son inimitié contre Métellus, p. 67, n. g. Sa versatilité, p. 70, n. 22. Il ne peut souffrir le spectacle des honneurs rendus à Métellus, lors de son rappel, p. 71, n. 25. Il reçoit le commandement de Rutilius dans la guerre sociale, p. 83. Il bat les Marses, p. 84. Il convoite le commandement de la guerre contre Mithridate, p. 110. Il se le fait décerner par une loi, ibid, Battu par Sylla dans le sein de Rome, il prend la fuite, p. 114. Il est déclaré ennemi du peuple romain, avec ses adhérents, p. 116. Il va se eacher dans les marais de Minturne, ibid. Il s'embarque, rencontre quelques amis, est repoussé de la Libye, et passe l'hiver sur les flots, p. 117. 118. Son avariee, p. 120, n. 3. Pronostie qui décide de son salut, p. 124, n. 23. Marius vient débarquer en Toseane, p. 130. Il embrasse le parti de Cinna, et vient se joindre à lui, p. 131. Il cerne Rome, de concert avee Cinna, ibid. Cl. Appius le laisse pénétrer dans la ville ; mais Octavius et Cn. Pompée le repoussent, p. 132. Il ravage les environs de Rome, ibid. Son rappel est prononce: il entre dans Rome avec Cinna, p. 134. Ses proscriptions, p. 135, 136, 137. Il fait révoquer les lois de Sylla, raser sa maison, confisquer ses biens, et le fait déclarer en outre ennemi de la république, p. 138. Il est élu consul pour la septième fois, et meurt plein de projets de vengeance contre Sylla , p. 139. Mot de Marius, p. 140, n. 14.

MARIUS le jeune est nommé consul : il est battn anprès de Préneste, t. 1, p. 162. Il s'enferme dans cette place, p. 163. Il envoie ordre au préteur Brutus de faire égorger quatre de ses mortels ennemis, ibid. Vains efforts pour le débloquer, p. 166. Il tente vainement de se faire jour au travers des retranchements ennemis, ibid. Il se donne la mort, p. 170. Mot de Sylla à son sujet, ibid.

MARONÉE, ville de Thrace, t. II, p. 386, 389, n. 11. Marseille assiégée par César, t. I, p. 326, n. 16.

Manses (les), peuples d'Italie, t. I., p. 78. Ils sont battus par Marius, p. 84. Ils tuent Cornélius Caton, le collègue de Cn. Pompée, p. 88, 90.

MARTIAL. Son opinion sur le suicide, t. I, p. 439, n. 15.

MARUCINS (les), peuples d'Italie, t. I, p. 78, 90. MARYLLUS, tribun du peuple, Violente conduite de César à son sujet, t. 1, p. 456. Son vrai nom, 470, n. 9.

Massada, ville de la Judée, t. 1, p. 102, n. 46.

Matius, favori de César, t. II, p. 66, n. 2.

MATTHIEU ( évangile selon saint ), t. I, p. 536, n. 7.

MAXIME-DE-TYR, t. I, p. 25, n. 10.

Mécène aecuse le fils de Lépidus d'avoir conspiré contre Octave, t. II, p. 313. Sa conduite à l'égard du jeune homme et de sa mère, p. 325, n. 26. Oetave l'envoie à Antoine,

p. 169. Il le charge d'aller contenir à Rome les partisans de Pompée, p. 179.

Ménicis (Catherine de), t. I, p. 424, n. 1. Son mot atroce à l'aspect du cadavre de Coligni. ibid.

MÉGABATE, auxiliaire de Pompée, t. I, p. 375.

MÉGABYZE, prêtre de Diane, t. III, p. 10, 20, n. 22. Nature de son sacerdoce. ibid.

Μεγαλοτραγία, t. III, p. 106, n. 6.

Mégare, ville de Sicile, t. III, p. 213, n. 5.

 $M\rm \acute{e}\rm LAN$  ( le golfe ) en Thrace , t. 11 , p. 386 , 368 , n. 14.

MENMIUS mis en jugement en vertu d'une loi de Pompée, t. 1, p. 285. Il veut user d'une des dispositions de cette loi. Il est obligé d'y renoncer, p. 286.

MEMMICS, concurrent de Glaucias pour le consulat, est assommé, t. 1, p. 62.

MEMMIUS, le conquérant de l'Asie, est condamné à l'exil, t. I, p. 77.

Ménage, auteur d'étymologies, t. II, p. 210, n. 12.

Méréerate, affranchi de Pompée, chef de ses forces navales, t. III, p. 150. Son combat contre Ménodore, p. 151. Il est hlessé, p. 152.

Ménénius, proscrit. Comment il se sauva, t. II, p. 306.

Méxonors, chef des forces navales de Pompée, est envoyé au secours d'Antoine, t. III, p. 101. Il reprend la Sardaigne surprise par un lieutenant d'Octave, p. 13 E. Dion Cassius le nomme Ménas, p. 125, n. 15. Il conscille à Pompée de ne pas faire la paix, p. 131. Cousseil qu'il donne à Pompée, pendant que les triumvirs sont dans son vaisseau, p. 135. Intrigues pour le desservir auprès de Pompée, p. 149. Il traite de sa défection, p. 148. Menace d'Antoine, p. 149. Comment il est accueili par Octave, ibid. Il combat contre Ménéerate, p. 151. Il le bat, p. 151. Tempète qu'éprouve sa flotte, p. 165. Il repasse dans le parti de Pompée, p. 172. Il machine une nouvelle défection, p. 180. Octave ratifie le traité; mais il disgracie Ménodore, p. 182.

Mnroseshs, t. III, p. 161, n. 9.

Ménuta (Lucius) remplace Cinna dans le consulat, p. 128. Il est dépouillé de cette magistrature, qui est rendue à Cinna, p. 133. Il est appelé en jugement, et se donne lui-nueme la mort, p. 138.

Mrssata, proserit, rappelé, reste attaché au parti de Brutus, t. II, p. 29g, 316, n. 2. Il traite avec les truuwirs après la journée de Philippes, p. 463, 474, n. 23. Il traite avec Ménodore, t. III, p. 182. Il passe en Sieile avec deux légions, p. 183. Après cirer repassé sur la côte d'Italie, il sauve Octave hattu par l'Ompée, p. 201. Générosité de sa conduite envers Octave, p. 2022.

MESSINE, ville de Sicile, t. I, p. 428, 435, n. 1; t. III, p. 161, n. 7. Anciennement appelée Zanele. ibid.

Métapont, ville d'Italie, t. I, p. 229, n. 7.

Métellus (Caïus). Question hardie qu'il ose faire à Sylla, t. I, p. 189, n. 4.

Métellus (Cécilius) succède à Cosconius, durant la guerre sociale, et bat Pompédius, chef des alliés dans la Pouille, t. I, p. 91.

Mérzilvis, depuis surnommé Pius, sollicite en vain le tribun. P. Furius de cesser de s'opposer au rappel de son père, t. I, p. 6½. Il vient se joindre à Sylla, p. 152. Il est nommé consulavee lui, p. 188. Il faith guerre à Sertorius, de concert avec Pompée, p. 207. Il bat Perpenna, ibid.

Métellus, tribun du peuple, menacé de la mort par César, t. I, p. 319, 324, n. 13.

Métellus, proscrit. Comment il fut sauvé, t. II, p. 303.

MEURSIUS, proserit. Comment it tut sauve, t. 11, p. 303. MEURSIUS, critique batave, t. III, p. 256, n. 15.

Midaïum, ville de Phrygie, t. III, p. 257, n. 23.

MILANION, ennemi des femmes, t. III, p. 329, n. 10. MILET, ville de l'Asie mineure. Le frère de Lépidus le trium-

110 110 010

vir s'y réfugic, t. II, p. 298. Sextus Pompée y est égorgé, t. III, p. 251.

Milos, tribun du peuple, instigué par Pompée, provoque le rappel de Cicéron, t. 1, p. 268. Fiqué contre Pompée, il se retire à Lanuvium, p. 275. Un de ses esclaves assassime Clodius, ibid. Il se rend à Rome pour se justifier de ce meurtre, p. 275. Il celt chassé avec Coellus, ibid. Manœuvre à ce sujet, p. 275. Il est chassé avec Coellus di Forum, à force ouverte, et réduit à prendre la fuite, ibid. Suites de ces voies de fait, p. 276. Il est condamné par contumaec, p. 285. Il leve des troupes et se met en campagne contre César, p. 361, n. 6. Il périt, joid.

MINDIUS MARCELLUS, favori d'Octave, traite avec Ménodore de sa défection, t. III, p. 181.

Mineave (promontoire de), sur la côte d'Italie, t. III, p. 178.

MINTURNE, ville d'Italie, t. I, p. 81.

Minucius, préteur, du nombre des proscrits. Détails de sa mort, t. II, p. 259.

Misère, promontoire sur la côte d'Italie, t. III, p. 141,

Мітняплать, roi d'Asie, t. I, p. 109. Son portrait, p. 120, n. 2. Il repreud les armes, p. 208. Battu par les Rhodiens, t. II, p. 352, 362, n. 3.

Мітняівать, roi de Commagène, anxiliaire d'Antoine, t. III, p. 290.

MITTLÈNE, ville de Lesbos, t. I, p. 410, n. 1; t. III, p. 239.

MNASÉAS, eitoyen de Rhodes, provoque la résistance contre Cassius, t. II, p. 351. On le nomme commandant des forces navales, ibid. Il perd une bataille à Myndes, p. 356.

Monène, ville forte de la Gaule Transalpine, assiégée par Antoine, t. II, p. 111, 131, n. 1. Antoine lève le siège, p. 160. Μοίρα (Δαιμονία), t. II, p. 170, n. 8.

Moise. Son passage de la mer Rouge, t. I, p. 551, n. 5.

MONGAULT, traducteur des Lettres de Cicéron, t. II, p. 81, n. 3.

Montesquieu. Son opinion touchant les résultats de la mort de César, t. I, p. 491, n. 8, 9, 12, 18, p. 511, n. 8, 11; t. II, p. 35, n. 2; t. III, p. 34, n. 6, p. 233, n. 6, p. 278,

Morr. Quelle est, pour l'homme, la meilleure manière de la recevoir? t. I, p. 464.

Munda, ville d'Ibèrie, célèbre par la vietoire de César contre le fils de Pompée, t. I, p. 450, n. 1, 7.

MUNDUS, ehevalier romain. Son intrigue adultère servie par les prêtres d'Isis, t. II, p. 323, n. 17.

Murcinum, ville de la Thrace, t. II, p. 414.

Muacos se déclare en faveur des conjurés après la mort de César, t. 1, p. 481. Chargé de marcher contre Bassus, t. 11, p. 175. Il reconnoit l'autorité de Cassius, ibid. Il va se mettre en eroisière contre Cléopàtre, auprès du Ténare, p. 361. Après le naufrage de Cléopàtre, il vient bloquer Brindes, p. 375. Il surveille le passage des forces des triumvirs, p. 381. Les chefs du parti de Brutus se joiguent à lui après la bataille de Philippes, t. Ill, p. 3. Il se renforce, p. 28. Il se joint à Pompée, p. 42. Pompée se défie de lui ; il le prend en haine, et le fait égorger par un de ses chiliarques, p. 151.

Musorave, t. I, p. 10, n. 4, p. 218, n. 16; t. III, p. 88, n. 17, p. 163, n. 16, p. 173, n. 1.

Mutta, mère de Pompée, négocie la réconciliation de son fils et d'Octave, t. III, p. 107, n. 7. Menaces que lui fait le peuple, p. 130, 139, n. 6.

Myles, ville de Sieile, t. III, p. 184, 194, n. 26.

Myndes, ville de l'Asie mineure, t. II, p. 350; t. III, p. 8, 17, n. 12.

## 444 TABLE ALPHABÉTIQUE

MYRA, ville de l'Asie mineure, se soumet à Lentulus, lieutenant de M. Brutus, t. II, p. 374.

Mysus, fleuve d'Italie, t. I, p. 173, n. 13.

N.

Nason (Sextus), complice de la conjuration contre César, t. I, p. 462. Proscrit; acte d'intrépidité de sa part; sa mort, t. II, p. 269.

NAULOCHUM, ville de Sieile, t. III, p. 205, 217, n. 15.

NAXOS, ville de Sieile, t. III, p. 198, 213, n. 5.

Naxos, une de Cyclades, t. III, p. 8, 16, n. 11. Les femmes de Naxos avoient la prérogative d'accoucher le huitième mois, p. 16, n. 11.

Neaviezos, t. III, p. 353, n. 15.

NEAPOLIS, ville de Thrace, t. II, p. 415.

Néarous, ville d'Italie, t. I, p. 165, 175, n. 23.

Nécrophores, mot grec, t. II, p. 271, 286, n. 36.

Némus, ville d'Italie, t. III, p. 42. Détails sur cette ville, p. 50, n. 16.

NEPOS. Sens primitif de ce mot latin, t. II, 55, n. 3.

Néros (Cornélius), t. I, p. 157, n. 6; t. II, p. 276, n. 7; t. III, p. 254, n. 7.

Néron. Son avis touchant Catilina et ses complices, t. I, p. 241.

Néron (l'empereur), descendant d'Antoine, t. III, p. 357, n. 38.

Nestus, rivière de Thrace, t. II, p. 388, n. 8.

Nicarcius, bisaïeul de Plutarque, t. III, p. 313. Nicée, ville de la Bithynie, t. III, p. 255, n. 12.

NICOMÈDE lègue la Bithynie aux Romains, t. I, p. 208.

NICOMÉDIE, ville de la Bithynie, t. III, p. 255, n. 13.

Nicopolis, ville de l'Acarnanie, t. III, p. 292, 304, n. 10.

- Nocère, ville d'Italie, t. 1, p. 100, n. 33.
- Noces (secondes). Ancien droit romain à ce sujet, t. III, p. 125, n. 16.
- Nole, ville d'Italie, t. I, p. 81, 89, 99, n. 29, p. 229, n. 7.
- Nonves est désigné pour le tribunat, t. I, p. 58. Il est assassiné par les intrigues d'Apuléius et de Glaucias, ibid.
- Nonius, centurion d'Octave, assailli par les troupes et mis à mort, t. III, p. 30.
- Nonas vus (Caïus), consul, suit les projets de Carlon contre Sylla, t. I, p. 154. Il est batu par Sylla, p. 159. Il échappe au complot d'Albinovanus, p. 162. Abandonné de ses partisans, il s'enfuit à Rhodes, où il se donne la mort, p. 168.
- Noneanus, lieutenant des triumvirs, vient s'emparer des défilés entre l'Europe et l'Asie, t. II, p. 385. A l'aspect de la flotte de Tillius Cimber, il quitte ses positions, et se retranclie dans les gorges des Sapéens, p. 411.
- Norbe, ville d'Italie, t. I, p. 171. Généreuse intrépidité de ses habitants, ibid. p. 177, n. 38.
- Novum-Comum, ville fondée par César, t. I, p. 287, 293, n. 10.
- Nucerie, ville d'Italie, t. I, p. 229, n. 7, p. 315. Elle est promise avec son territoire aux troupes des triumvirs, t. II, p. 224.
- Numérius, député de César auprès de Pompée, t. I, p. 326, n. 18.
- Nussium, ville d'Italie, se déclare contre Octave, t. III, p. 64, n. 1.
- Nympuée, ville de Macédoine, t. I, p. 355, 361, п. 9.

### O.

## OBSÉQUENS, t. I, p. 380, n. 23.

OCTAVE, fait décerner à César, son père adoptif, les honneurs divins , t. I, p. 535. Généalogie d'Octave, ibid. n. 1. Il recoit à Apollonie la première nouvelle de la mort de César, t. II, p. 18. Conseils de ses amis, ibid, Conseils de sa mère, ibid, il vient débarquer à Lupies, p. 19; et de là à Brindes, ibid. Il prend le nom de César, ibid. Résultats, p. 20. Il prend le chemin de Rome, ibid. Il y arrive, p. 21. Nouveaux conseils de ses parents et de ses amis, ibid. Sa détermination, p. 22. Sa mère l'encourage et l'exhorte à se conduirc avec artifice et dissimulation, p. 23. Il se rend chez Antoine ; discours qu'il lui adresse, ibid. Reproches, éloges, prières, réclamation des trésors, p. 24, 28. Détails sur ses ancêtres, p. 33, n. 1. Prodiges qui signalent sa naissance, ibid. Rapprochement entre Catilina et lui, p. 34, n. 2. Son indignation contre Antoine, p. 44. Procès qui lui sont intentés pour ruiner sa succession, p. 45. Ses intrigues pour empêcher le rappel de M. Brutus et de Cassius, p. 48. Antoine lui défend d'exécuter un sénatus-consulte relatif à César, p. 60. Invectives et déclamations de sa part contre Antoine , p. 62. Il se réconcilie avec lui et le seconde auprès du peuple, p. 64. Jeux qu'il fait célébrer en l'honneur de César, p. 66, n. 2. Il brigue les suffrages pour le tribunat, p. 68. Antoine se déclare contre lui , ibid. Antoine l'accuse d'en vouloir à sa vie , p. 83. Il s'agite fort à ce sujet , p. 84. Il se met en mesure contre Antoine, en prenant les armes. p. 85. Il entre dans Rome, et invective contre Antoine, p. 87. Ses troupes l'abandonnent, ibid. Les vétérans viennent de nouveau se ranger sous ses enseignes, p. 8q. Le sénat fait semblant de se déclarer pour lui, p. 100. Son armée l'invite à prendre le titre de propréteur : adroit refus de sa part, ibid. Ses libéralités envers ses soldats, p. 101. Honneurs que le sénat lui décerue, p. 109, n. 9, p. 114.

Les sénatus-consultes votés en faveur de Brutus et de Cassius lui dounent des sollicitudes, p. 145. Il s'évertue à se concilier ses troupes de plus en plus, p. 146. Il laisse fairc à Hirtius le partage des forces communes, p. 147. Il hat Antoine avec Hirtius, et pénètre dans son camp, p. 159. Il refuse de voir Décimus Brutus, p. 161. Il estaecusé d'être l'auteur de la mort de Hirtius et de Pansa, p. 166, n. 2. Sa conférence avec D. Brutus, p. 168, n. 5. Eloges que Cicéron fait de sa conduite devant Modène, p. 16q, n. 6. Le sénat méprisc la demande qu'il fait des honneurs du triomphe, p. 177. Il médite de traiter avec Antoinc, ibid. Il fait des ouvertures à ce sujet à Ventidius, p. 178. Il s'ouvre plus elairement avec Asinjus et Lépidus, ibid, Il se met sur les rangs pour le consulat, et tâche de mettre Cicéron dans ses intérêts, p. 180. Le sénat, alarmé de ses intrigues pour se raccommoder avec Antoine, lui donne le commandement de la guerre contre ce dernier, p. 191. Il aigrit son armée contre le sénat; ses intrigues secrètes: il agit enfin à découvert, p. 192. Son hypocrisie, ibid. Ses eenturions vont à Rome demander pour lui le consulat, p. 194. Sur le refus du sénat il prend le chemin de Rome, enseignes déployées, p. 195. Audaec de Cornélius, un de ses centurions, p. 199, n. 14. Terreur à Rome, p. 200. Révolution dans les esprits, p. 201. Révolution nouvelle, p. 202. Le sénat se décide à résister : mesures, p. 203. Il continue d'avancer jusqu'en-decadu mont Ouirinal, p. 204. Nouvelle révolution dans le sénat, ibid. Sa mère et sa sœur le reçoivent dans le temple de Vesta, ibid. Quatrième révolution dans le sénat, p. 205. Il se fait nommer consul; détails, p. 206. Il forme une commission pour juger les assassins de César, p. 211. Il négocie avec Antoine, p. 212. Il marche contre Décimus Brutus, p. 213. Il traite avec Antoine et Lépidus; formation du triumvirat, p. 223. Détails, p. 224. Funestes pronostics, p. 225. Son peu de confiance à l'égard d'Antoine, p. 227, n. 4. Il épouse la fille de Fulvie, semme d'Antoine, p. 228, n. 9. Il fait son entrée

à Rome, en qualité de triumvir, p. 234. Il répugne d'abord aux proscriptions, mais il se montre ensuite plus féroce que ses collègues, p. 2/15, n. 17. Force de rendre hommage au patriotisme de Cieéron, p. 282, n. 21. l'orcé de sauver un proscrit, p. 318, n. 7. Il déclare qu'il proscrira jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'ennemis, p. 321, n. 12. Il fait attaquer Pompée, p. 382. Il vient joindre Antoine a Philippes, p. 419. Sa phalange est mise en déroute par Brutus, p. 422. Motifs qui le pressèrent de se rendre, quoique malade. de Dyrrachium au camp près Philippes, p. 425, n. 1. Songe qui le sauva, p. 426, u. 4. Il partage avec Autoine les troupes de Brutus, p. 461. Actes de férocité de sa part, p. 474, n. 21. Il ne participe point à la bataille de Philippes, p. 474, n. 24. Il retourne en Italie, t. III, p. 4. Sa défiance à l'égard d'Antoine, p. 15, n. 7. Le bruit de sa mort fait plaisir à beaucoup de monde , ibid. , n. 8. Il fait son entrée à Rome, p. 24. Difficultés qu'il éprouve à spolier les propriétaires pour récompenser ses soldats, p. 25. Entravé par Lucius Antonius, par Fulvie et par Manius, p. 27. Son embarras, p. 28. Excès de ses troupes, p. 29. Sa lâche indulgence, p. 30. Son portrait, p. 34, n. 6. Fulvie le fait surveiller, p. 36. On le réconcilie avec Lucius, p. 37. Conditions du traité, p. 38. Nouveaux nuages; nouvelle tentative de réconciliation, ibid. Des légions députent vers lui : sa réponse , p. 40. La guerre devient inévitable, p. 41. Il met à contribution les trésors sacrés, p. 42. Ses revers en Libye et dans la mer Ionienne, p. 43. Il fait rétrograder Salvidiénus qui se rendoit en Ibérie, p. 44. Il lève de nouvelles troupes, ibid. Il convoque les sénateurs et les chevaliers : langage qu'il leur tient , ibid. Excédé des intrigues de Fulvie, il répudie Clodia sa fille, p. 48, n. 4. Il intrigue auprès des chefs des troupes pour qu'ils le réconcilient avec Lucius, ibid. n. 6. Il provoque une députation de leur part, p. 49, n. 11. Les hostilités commencent, p. 53. Détails militaires, p. 54. Il accourt avec ses lieutenants pour bloquer Lucius dans Péruse, p. 55. Détails du siège, p. 56, 63. Il reçoit des députés de la part de Lucius, p. 72. Sa réponse au discours de Lucius, p. 78. Ses mesures envers les troupes de Lucius, p. 70. Il se plaint de ses propres soldats, p. 80. Sa conduite envers les prisonniers de guerre et les citoyens de Péruse , p. 81. Atroce même dans ses bienfaits , p. 89 , n. 21. Ses menées auprès de ses soldats, p. 90, n. 26. Il fait conduire à Rome quatre cents sénateurs ou chevaliers pour être égorgés, p. 91 , n. 27. Il s'empare de l'armée d'Antoine , commandée par Calénus, p. 94. Il intrigue auprès de l'armée, lorsqu'il apprend qu'on machine un traité entre Pompée et Antoine, p. 96. Il fait demander en mariage Scribonia, sœur de Libon, beau-père de Pompée, ibid. Il mande Lucius, p. 97. Langage qu'il lui tient, ibid. Il l'éloigne, en lui donnant le commandement de l'Ibèrie , p. 98. Il fait marcher Agrippa contre Antoine, p. 101. Il accourt au secours de Brindes, mais il n'ose rien entreprendre, p. 102. Communications de ses troupes avec celles d'Antoine, p. 103. Il répudie Seribonia, p. 107, n. 8. Son goût pour l'adultère, ibid. Son colloque avec L. Cocceius, p. 112. Détails, p. 114, 115. Il écrit à Julia, mère d'Antoine, p. 116. Les troupes le réconcilient avec Antoine, p. 117. Nouveau partage des provinces romaines, p. 118. Il résiste aux efforts d'Antoine, qui veut le réconcilier avec Pompée, ibid. Il accède au traité de Domitius Ænobarbus avec Antoine, p. 118. Réflexions à ce sujet, p. 123, n. 12. Détresse à Rome touchant les subsistances, p. 127. Le peuple se soulève contre lui, p. 128. Danger qu'il court : il est sauvé par Antoine, p. 129. Il traite avec Pompée: conditions, p. 133. Il reprend avec Antoine le chemin de Rome, p. 136. Il rompt le traité avec Pompée, p. 146. Il réclame le secours d'Antoine, p. 148. Nouvelles dispositions militaires, p. 149. Astucieuse lettre qu'il adresse à Rome, p. 150. Il entre en campagne, ibid. Opérations militaires, p. 154. Déconfiture de sa flotte, p. 155. Situation critique, p. 156. Détails de son mariage avec Livie, p. 158, n. 3. Jeu qu'il

fait de la religion, ibid. Plaisanterie des Romains au suiet des couches de Livie, p. 160. Nouveaux revers de ses forces navales, p. 164. Détails, p. 166. Il envoie Mécène à Antoine, p. 169. Nouvelle querelle entre Antoine et lui . p. 170, Octavie les remet bien ensemble , ibid. Il se proroge dans le triumvirat pour autres cinq ans, p. 172. Hypocrisie de sa part, p. 174, n. 8, 12. Sa prudence, p. 175, n. 14. Ses préparatifs pour nne nouvelle eampagne contre Pompée, p. 176. Détails, p. 177. Il part de Dicœarchie et fait des libations, p. 178. Assailli par une tempête, il se réfugie dans le golfe d'Éliate, ibid. Il ajourne encore à l'été suivant, p. 170. Il envoie Mécène faire la police à Rome, ibid. Détails militaires, ibid. Il rentre en campagne : ses dispositions, p. 183. Il vient prendre poste à Strongyle, p. 184. Ses mouvements, ibid. Pronostics, p. 189, n. 2. Son impudeur dans la distribution des magistratures, p. 190, n. 2. Il redoute les mânes du grand Pompée, p. 192, n. 14. Il ne peut pas soutenir l'aspect d'une bataille, p. 195, n. 36. Ses mouvements, p. 197, Il débarque en Sicile, p. 198. II est surpris par Pompée, p. 199. Il se retire de la Sicile, . p. 200, Battu par Pompéc, il se sauve à Abala, p. 201. Il écrit à Agrippa d'envoyer des secours à Cornificius, ibid. Il fait repartir Mécène pour Rome, ibid. Il débarque à Tyndaride, p. 205. Il s'empare des défilés abandonnés par Pompée, ibid. Il passe une mauvaise nuit sous le bouclier d'un Gaulois, p. 206. Il ravage le pays des Palesténiens et fait sa jonetion avec Lépidus, ibid. Il accepte la proposition de Pompée de tout décider par une bataille navale . ibid. Détails de cette bataille , p. 207. Un esclave tâche de l'assassiner, p. 216, n. 12. Motifs d'accelerer la fin de cette guerre, p. 218, n. 21. Lépidus lui dispute la Sicile, p. 221. ll se rend dans le camp de Lépidus, p. 222. Danger qu'il y court, p. 223. Maître de l'armée de Lépidus, il le dépouille de toute autorité, p. 225. Sédition de son armée, p. 226. Il parvient à l'apaiser, et fait escamoter un centurion, p. 227. Dispositions qu'il fait à l'égard de ses troupes,

p. 228. Honneurs qui lui sont décernés après son retour à Rome, p. 229. Il fait saisir le même jour dans toutes ses légions les esclaves fugitifs qui étoient sous les armes, p. 230. Il rétablit le bon ordre en Sicile et en Italie, ibid. Il promet aux Romains le rétablissement de la république, p. 231. Il fait égorger plusieurs des amis de Pompée, p. 234, n. q. Il cut deux fois l'intention d'abdiquer, p. 236, n. 20. Époque à laquelle il fut investi de la puissance tribunitienne, p. 237, n. 21. Sa joie de la mort de Pompée; indécents témoignages qu'il en donne, p. 259, n. 29. Il tympanise Antoine auprès du senat et du peuple, p. 266. Son embarras quand il est informé des préparatifs d'Antoine, p. 270. Plancus et Titius embrassent son parti: ils lui révèlent le secret du testament d'Antoine , p. 271. Il se sert de ce testament pour irriter contre Antoine le sénat et le peuple, ibid. Autres griefs, ibid. Il fait déclarer la guerre à Cléopâtre, et dépouiller Antoine de son autorité, p. 274. Pronostics, ibid. Il s'abstient de faire déclarer Antoine cunemi de la patrie, p. 287, n. 54. Ses forces de terre et de mer, p. 291. Il provoque Antoine, p. 292. Pronostic. p. 296. Détails de la bataille d'Actium, p. 297. Résultats, p. 31. Son message à Antoine par l'entremise de Mésius, p. 304, n. 6. Il refuse le cartel qui lui est adressé par Antoine, ibid. n. 7. Sa harangue à son armée avant la bataille d'Actium, p. 307, n. 19. Vraie position de ses forces de terre et de mer, p. 308, n. 23. Il s'embarque pour Athènes, p. 313. Il fait mettre à mort Alexas, transfuge du parti d'Antoine, p. 319. Il refuse de négocier avec Antoine et Cléopâtre, p. 320. Il envoie Thyrée à la reine, ibid. Il est forcé de se rendre à Rome, p. 321. Il se remet en campagne contre Antoine, ibid. Il prend Pelusum, ibid. Il craint que Cléopâtre ne livre aux flammes toutes ses richesses ; il lui fait luire des espérances, p. 322. Il vient camper près de l'Hippodrome, ibid. Réponse qu'il fait à Antoine, qui lui propose un combat singulier, ibid. La flotte et la cavalerie d'Antoine passent de son côté , p. 323 , 324. Il envoie

Proculéius vers Antoine monrant et vers Cléopâtre, p. 327. Sa réponse aux négociateurs que Cléopâtre lui avoit envoyés, p. 333, n. 25. Il charge Thyrée, son agent, de conter fleurettes à Cléopâtre, ibid. n. 26. Sédition de son armée, ibid, n. 38. Vains efforts d'Antoine pour séduire ses troupes avec des libelles, p. 335, n. 33. Conduite d'Octave à la nouvelle de la mort d'Antoine, p. 338. Il charge Proeuléius de prendre Cléopâtre vivante, p. 339. Il fait son entrée dans Alexandrie, p. 340. Égards qu'il montre au philosophe Arrius, ibid, Il fait égorger Antyllus, le fils aîné d'Antoine, et Césarion, le fils de Cléopâtre et de César, p. 341. 342. Il vient rendre visite à Cléopâtre: détails, p. 343. Il apprend qu'elle a disposé d'elle, p. 347. Magnificence des honneurs funèbres qu'il lui rend, p. 348. Vains efforts qu'il fait pour rendre la vic à la reinc, p. 355, n. 25. Sa férocité sanguinaire à l'égard d'Antyllus, p. 356, n. 3o.

Octavie, sœur d'Octave, épouse Antoine, t. III, p. 117. Elle suit Antoine en Asie, et de là à Athènes, p. 138. Elle reçoit un message d'Antoine, qui l'invite à l'attendre à Athènes, p. 262. Elle adresse de son côté un message à son mari, ibid. Elle retourne à Rome : noble générosité de sa conduite envers Antoine, p. 264. Éloge de cette conduite, p. 248, n. 25. Sa tendresse maternelle envers les enfants d'Antoine après sa mort, p. 349.

OCTAVIUS (Caius), père d'Octave, t. II, p. 33, n. 1. Salué

imperator, p. 35, n. 5. Se rend à Rome pour briguer le consulat, et meurt dans la Macédoine, ibid.

Octavus (Cazus) le consul, se déclare contre Cinna son collègue, et l'oblige à sortir de Romc, t. I, p. 127. Secondé par Cn. Pompée, il repousse Marius et Cinna, qui entroient dans Rome, p. 132. Il est proserit et mis à mort, p. 135. Il refuse de promettre la liberté aux esclres, p. 142, n. 3. Son caractère supersitieux, ibid.

OCTAVIUS (Marius) tribun du peuple, interpose son veto contre la loi agraire de Tibérius Gracchus, t. I, p. 19. Octavius persévère dans son veto, et il est destitué de ses fonctions de tribun par le suffrage du peuple, ibid. p. 20 et 21.

CENODIENS (les), peuples de Lycie, aident aux Romains à prendre Xanthe, t. II, p. 371.

ŒNOMAUS, lieutenant de Spartacus, t. I, p. 2215

ŒNOTRIE, t. II, p. 319, n. 8.

OFELIA (Lucrétius), lieutenant de Sylla, chargé du siège de Prénette, t. 1, p. 163. Il repousse Marius, qui dit de vains efforts pour se faire jour, p. 166. Il fait promener les têtes de Marcius et de Carinas autour des murs de Préneste, p. 170. Il est égorgé par Sylla, p. 185.

OLYMPUS, médecin de Cléopâtre, la seconde dans l'intention de se laisser mourir de faim, t. III, p. 342.

Onobala, fleuve de Sicile, t. III, p. 198, 212, n. 2.

OMBRIENS (les), peuples d'Italie, t. I, p. 87.

Orrius, proscrit. Comment il fut sauvé, t. II, p. 302. Exemple notable de la piété filiale de son fils, ibid. Récompense qu'il en reçut, p. 303, 318, n. 6.

OPHELTOT DE LA PAUSE, traducteur de Suétone. Réflexion sur un trait de la conduite de César, t. 1, p. 441, n. 18, cité p. 450, n. 4, p. 490, n. 3, p. 535, n. 1, p. 539, n. 15, p. 555, n. 24; t. II, p. 54, n. 2, 3, p. 154, n. 1.

OPHILLIUS, centurion de l'armée d'Octave, chef de révolte, t. III, p. 227. Il est escamoté, ibid. p. 235, u. 12.

OPIMIUS (le consul), agit contre C. Gracchus, et Fulvius Flaccus, t. I, p. 48. A ceux qui lui apportent les têtes de Gracchus et de Fulvius, il leur en fait donner le poids en or, p. 49.

OFINER. Le droit d'opiner le premier, privilège des cousuls désignés, t. I, p. 248, n. 16.

ORICUM, ville d'Épire, t. 1, p. 344, 349, n. 13.

Orose, t. 1, p. 67, n. 8, p. 92, n. 1, p. 97, u. 18, p. 451, n. 8, 13.

Οκτάιιυς, géographe moderne, 1. III, p. <u>217</u>, n. <u>17</u>, p. 218, n. 20.

ORTÉSIE . Foy. HORTENSIA , t. II , p. 294 , n. 3.

OSTIE, ville d'Italie, t. I, p. 131.

Ovation, t. I, p. 232, n. 24.

Ovide, t. I, p. 103, n. 47, p. 200, n. 2; t. III, p. 17, n. 14, p. 277, n. 13.

OXYNTAS, fils de Jugurtha, t. I, p. 81.

P

Pacuvius, t. I, p. 536, n. 10.

PALESTÉNIENS (les), peuples de Sicile, t. III, p. 206, 218, n. 20.

Pallacoras, canal de Babylone, t. I, p. 548, 554, n. 20.

PALLANTE, ville d'Ibérie, t. 1, p. 210.

PALLENTIA, ville d'Italie, t. III, p. 100, 108, n. 13. PALMÉRIUS, t. I, p. 351, n. 19; t. III, p. 123, n. 10.

PALMYRE, ville d'Assie sur les bords de l'Euphrate. Ordre d'Antoine de la piller, t. III, p. 11. Les Palmyréens ont le temps de passer le fleuve avec lcurs effets les plus précieux,

PANGÉE (le mont), en Thrace, t. II, p. 388, n. g.

Property among Comment I for some 4 H a

Panorors, proscrit. Comment il fut sauré, t. II, p. 305.

Pansa (C.), consul désigné par César, succède à Dollabella,

t. II, p. 107, n. 8. Il est installé p. 111. Il est chargé par le

sénat de marcher contre Antoine, p. 113. Il ève des troupes

pour agir contre Antoine, p. 167. Il engage un combat

dans des désilés, p. 149. Il est blessé et transporté à Bo
logne, p. 151. Blessé deux fois, p. 155, n. 7. Prétendus

conseils de Pansa mourant à Octave, p. 163. Il meuri;

remet le commandement des troupes à Torquatus, son

questeur, p. 165. Son message à Décimus Brutus, p. 171.

n. 9. Preuve qu'îl ne conféra point avant de mourir avoc

Octave, ibid. Pronostics de sa fin tragique, p. 172, n. 10. Il est inhumé dans le Champ-de-Mars, p. 173, n. 11.

PAFIAS, lieutenant de Pompée, détruit un convoi de Lépidus, t. III, p. 183.

Papirius Carson, triumvir pour l'exécution de la loi agraire de Tib. Gracchus, t. 1, p. 38.

Partus (Caius) s'empare de Nole, t. I., p. 81. De Minturne, de Stabie, de Salerne; il ravage les environs de Nucérie; il il vient assièger Accrie; il fait mettre en liberté Oxyntas, fils de Jugurtha; il est forcé par le consul Sextus César de lever le siège d'Accrrie, p. 81 et 82. Il vient remettre le siège devant Accrrie, p. 82.

Paratonion, ville d'Égypte, t. III, p. 314.

PARTHÉNIENS (les), peuples d'Illyrie, t. III, p. 137.

Parthénore. Voyez Néapolis, t. I., p. 175.

PATARA, ville de Lycie, se soumet à M. Brutus, t. II, p. 373, 377, n. 8.

Pariscus se déclare en faveur des conjurés après la mort de César, t. I., p. 481.

Ратва, ville de l'Achaïe, t. <u>I</u>, p. <u>151</u>, <u>158</u>, n. <u>7</u>; t. III, p. <u>274</u>.

Patrix (père de la ). Origine de ce titre, t. <u>I</u>, p. <u>243</u>.

PATRIE. Amour dominant de la patrie, un des premiers ressorts de la grandeur du peuple romain, t. I, p. 34, n. 4.

PATRES CONSCRIPTI. Origine de cette expression, t. I., p. 94, n. 9, p. 510, n. 6.

PATRONAT. Son origine, son objet, t. I, p. 247, n. 15.

Paulina, dame romaine. Son intrigue sacrilège avec le dieu Anubis, t. II, p. 323, n. 17.

PAUSANIAS, t. I., p. 157, n. 6, p. 265, n. 16; t. III, p. 288, n. 56.

PAYENS, t. I., p. 313, n. 18.

Pédagooue. Ce que c'étoit chez les Grecs et les Romains, t. II, p. 294, n. 1.

Périculaire (maladie). Sylla périt de cette maladie, t. I, p. 202, n. 7.

Pfoux-, cohéritier d'Octave. Sa démarche auprès d'Autoine, t. II, p. 46. Il éche à Octave sa part dans la succession, p. 48. Il est nommé consul, p. 206. Il parle au sénat de paix et de réconciliation, p. 212. Il est chargé de proclamer le nom des premiers prosertis. Sa mort, p. 235.

PÉLIGNES (les), peuples d'Italie, t. 1, p. 78.

Pélonem, promontoire de Sicile, t. III, p. 184, 194, n. 25.

Pélusum, ville d'Égypte, t. III, p. 321, 334, n. 30.

Péranétrios, une des Cyclades, t. III, p. 8, 17, u. 16. Propriété singulière de son vin, ibid.

Pengame, ville d'Asie sons les ordres de Trébonius, t. II, p. 51. Sa bibliothèque, t. III, p. 271.

Périzonius, t. I, p. 104, n. 58.

Partenna amicue des renforts à Sertorius en Ibèrie, t. I, p. 205. Il est battu par Métellus, p. 207. Il conspire coutre Sertorius, et le fait égorger, p. 211. Ses intrigues pour amortir l'indignation de ses troupes, ibid. Battu par Pompée et abandonné de son armée, îl est égorgé, p. 212 et 215.

Perse, poëte latin, t. II, p. 284, n. 29.

PERSES (les) avoient proscrit le prêt, t. I, p. 106.

Pénuse, ville d'Italie, t. III, p. 55. Sa ruine, p. 83.

Pérille, ville d'Italie, t. III, p. 253, n. 1.

Peter (Samuel), auteur des lois attiques, t. II, p. 406, n. 4.

Petra, ville d'Arabie, t. III, p. 315.

Phratics, lieutenant de Pompée en Ibérie, t. I, p. 320. Il traite avec César, et se retire, p. 521. Il hat César en Libye, p. 428. Après la bataille perdue par L. Scipion, il so doine la mort avec Juba, p. 434. Pérsonius, complice de la mort de César. Antoine refuse de lui faire grace, t. 111, p. 5.

PEUPLE ROMAIN (lc) se retire sur le mont Sacré, t. 1, p. L. Sa conduite lors de l'abolition du décenvirat, ibid, p. 9, n. 1.

PEUPLE. Versalité de ses affections, t. II, p. 32.

PHALANTUS, Lacédémonien, t. III, p. 105, n. L.

PHARNACE, fils de Mithridate, bat Domitius, licutenant de César, t. I, p. 418. César marche contre lui, ibid. Il est battu et prend la fuite, p. 419.

Рие́мисе, ville de Sicile, t. III, p. 199, 215, n. 7.

PHILADELPHE, affranchi d'Octave, t. III, p. 147.

PHILADELPHE, roi de Paphlagonic, auxiliaire d'Antoine, t. III, p. 290. Il passe dans le parti d'Octave, p. 306, n. 13.

PHILIPPES, ville de Thrace, t. 11, p. 414. Sa description topographique, ibid.

PHILIPPIQUES de Cicéron. Vraie date de la cinquième, t. II, p. 133, n. 6. Contiennent le texte des décrets qui donnent la plus haute consistance au parti de Brutus et de Cassius, p. 143, n. 35.

PHILOGRATE, t. I, p. 53, n. 13.

Φιλολογείν, t. III, p. 22, n. 23.

Philodogie, philologue, philologuer, t. III, p. 22, n. 20.
Philodogies, affranchi de Quintus, frère de Cicéron, indique ce dernier aux bourreaux des triumvirs, t. II, p. 278, n. 12.

Philon, t. I., p. 229, n. 12.

Φιλεψύχειν, t. III, p. 353, n. 14.

PHILOSTRATE, philosophe d'Alexandrie, proscrit par Octave, mais sauvé par le philosophe Arrius, t. III, p. 341.

Phocasion, espèce de brodequin, t. III, p. 13.

Phonix (le mont), dans l'Asie mineure, t. II, p. 364, n. 10. Phonius, t. I, p. 280, n. 21. PHRATRIES. Distribution politique des citoyens chez les Grecs, t. II, p. 207. Étymologie de cemot, p. 209, n. 12.

Picentins (les), ou les Picènes, peuples d'Italie, t. I,

p. 78. Pierson, docte critique, cité, t III, p. 22, n. 23.

PINABIUS, cohéritier d'Octave, agit auprès d'Antoine pour sauver sa portion dans la succession de César, t. 11, p. 46. Il la cède à Octave, p. 48.

PINARIUS SCARPUS, lieutenant d'Antoine en Libye, refuse de l'accueillir, et fait égorger ses envoyés, t. III, p. 328, n. 5.

PINDARE, t. I, p. 201, n. 2; t. II, p. 316, n. 1; t. III, p. 213, n. 4.

PINDARUS, affranchi de Cassius, lui donne la mort. Variantes à ce sujet, t. II, p. 428.

Pirates (guerre des), t. I, p. 208. Terminée, p. 236.

Pirée, ville de l'Attique, t. I, p. 151, 157, n. 6.

Pirouerre, formalité d'affranchissement des esclaves chez les Romains, t. II, p. 462.

PISAURUM, ville d'Italie, engloutie par un tremblement de terre, t. III, p. 274.

Pison, ennemi de César, t. I, p. 249, n. 19.

Pison (Lucius), dépositaire du testament de César, t. I, p. 513. Il se plaint hautement coutre cœux qui veulent empécher qu'il public cet acte, ibid. Son discours en faveur d'Antoine, t. II, p. 118. Il n'en est pas l'auteur, p. 135, n. 12.

Pison. Intrépidité de son apostroplie à Tibère, t. III, p. 90, n. 22.

PITHÉCUSES, île sur la côte de l'Italie, t. III, p. 130, 139, n. 4.

PLAISANCE, ville d'Italie, t. I, p. 168, 175, n. 30.

Plances commande trois légions dans la Gaule Transalpine, t. II, p. 99. On lui envoie ordre de traiter Autoine en ennemi, p. 162. Il vient se joindre à Décimus Brutus, p. 179. Sa lâche défection, p. 185, n. 11. Il embrasse le parti d'Antoine par l'entremise d'Asinius Pollion, p. 213. Détails de sa conduite, p. 218, n. 7. Il fait mettre son frère sur la liste des proscrits, p. 254, n. 3. Il entre en campagne contre Octave, et taille en pièces une de ses légions, t. Ill, p. 57. Agrippa lui enlère deux légions : il s'embarque avec Pulvie, p. 94. Il est présume avoir donné l'ordre d'égorger S. Pompée, p. 251. Il abandonne Antoine, p. 270. Son portrait, p. 284, n. 42. Il se constitue l'accusateur d'Antoine, ibid. Bon mot de Coponius à ce sujet, ibid.

PLATON, auteur comique, t. III, p. 315, 329, n. 10.

PLATON. Son Traité du Phœdon occupe les derniers moments de Caton d'Utique, t. I, p. 432, 438, n. 14, 15. Son Lysis, t. II, p. 294, n. 1, p. 365, n. 14.

PLAUTIUS SYLVANUS, auteur de la Loi de vi publica, t. I, p. 108, n. 5. Il en provoque une autre relative à la promiscuité des fonctions judiciaires, ibid.

PLENNUS, lieutenant de Pompée, se porte sur Lilybée, t. III, p. 177. Il accourt avec huit légions au secours de Pompée, et le trouve parti, p. 211. Il prend possession de Messine, et traite avec Lépidus, ibid.

Πλευραΐε ( έν ), t. II, p. 208, n. 4.

Paisr Fancien, t. I, p. 53, n. 13, p. 92, n. 1, p. 100, n. 31, 32, p. 123, n. 22, p. 216, n. 10, p. 299, n. 12, p. 349, n. 13, p. 560, n. 21, l. II, p. 37, n. 7, p. 219, n. 10, p. 228, n. 6, p. 564, n. 10, p. 387, n. 3, 8, 10, 12, 13, p. 408, n. 9, 11; l. III, p. 16, n. 10, 16, p. 51, n. 20, p. 105, n. 2, 15, p. 139, n. 4, p. 191, n. 7, p. 193, n. 22, p. 255, n. 9, 15.

PLOTIUS trahi par ses parfums, t. I, p. 100, n. 32.

PLOTIUS, frère de Plancus, son nom est le troisième sur la liste des proscrits, t. II, p. 246.

PLUTARQUE, t. I, p. 24, n. 5, p. 27, n. 14, p. 36, n. 10, p. 50, n. 5, p. 52, n. 11, p. 53, n. 12, 13, p. 54, n. 15,

p. 67, n. 9, 11, p. 68, n. 14, p. 92, n. 1, p. 94, n. 9, p. 96, n. 14, p. 120, n. 3, p. 121, n. 6, 7, p. 123, n. 22, p. 124, n. 23, 25, 26, p. 141, n. 10, p. 142, n. 13, p. 143, n. 15, 18, p. 144, n. 20, 21, 23, p. 145, n. 26, p. 146, n. 27, 28, 30, p. 158, n. 10, p. 172, n. 2, 5, p. 173, n. 11, p. 176, n. 32, 34, p. 177, n. 33, 37, p. 189, n. 2, 4, 5, p. 190, n. 10, p. 191, n. 17, 18, p. 193, n. 24, p. 201, n. 2, 6, 7, 8, q, p. 203, n. 10, p. 214, n. 5, 6, 7, 8, p. 216, n. g, 11, p. 218, n. 16, 19, p. 219, n. 20, p. 228, n. 1, 5, 6, p. 230, n. 15, p. 231, n. 17, 19, 20, 21, p. 232, n. 23, 24, 27, p. 245, n. 2, 3, p. 261, n. 1, 4, p. 263, n. 8, p. 265, n. 13, 15, 16, p. 266, n. 17, 18, p. 277, n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, p. 279, n. 14, 16, p. 280, n. 20, p. 297, n. 3, 4, 5, p. 298, n. 7, 9, p. 299, n. 11, p. 300, n. 14, 16, 17, p. 302, n. 23, 24, p. 303, n. 26, 27, 28, p. 311, n. 2, 3, q, p. 312, n. 11, 14, 15, p. 313, n. 20, p. 314, n. 22, p. 323, n. 7, p. 324, n. 11, 12, 13, p. 325, n. 16, p. 326, n. 18, p. 337, n. 9, p. 348, n. 1, 2, 5, p. 360, 1, 2, 3, p. 361, n. 5, p. 362, n. 10, p. 363, n. 15, 19, 22, p. 376, n. 5, p. 378, n. 10, 11, 14, p. 379, n. 16, 18, 20, p. 380, n. 21, 23, 24, 25, 27, 31, p. 397, n. 3, 12, 13, 14, 21, 22, 26, 27, 31, 32, p. 410, n. 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 18, p. 424, n. 1, 4, 5, 7, 14, p. 436, n. 7, 8, 11, 12, 19, p. 450, n. 1, 7, 9, 13, p. 46g, n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, p. 490, n. 1, 2, 6, 16, 17, 18, p. 511, n. 10, p. 521, n. 7, 10, 13, p. 538, n. 14, 15, 17, p. 551, n. 3, 4, 5, 17, 22, 23; t. II, p. 14, n. 8, 9, p. 66, n. 1, p. 80, n. 1, 7, p. 184, n. 6, p. 196, n. 1, 4, 5, p. 209, n. 9, p. 216, n. 1, p. 227, n. 1, p. 244, n. 16, p. 277, n. 8, 10, 11, 12, 15, 16, 35, p. 363, n. 6, 15, p. 377, n. 5, 6, 9, 13, p. 406, n. 1, 10, p. 426, n. 3, 6, p. 433, n. 2, 4, 5, 6, 7, p. 451, n. 5, 8, 9, 10, p. 466, n. 2, 4, 9, 17, 20, 22, 24; t. III, p. 106, n. 5, p. 122, n. 7, 16, p. 142, n. 14, 18, 20, p. 160, n. 4, p. 277,

n. 9, 22, 41, p. 303, n. 3, 39, p. 330, n. 14, 36, 41. Il vivoit du temps de Néron, p. 357, n. 37.

PLUTARQUE (annotateurs de), t. I, p. 51, n. 7, p. 121, n. 5, 22, p. 215, n. 7, p. 231, n. 17, p. 303, n. 29, p. 311, n. 7, p. 312, n. 14, p. 323, n. 1; t. III, p. 282, n. 29, p. 310, n. 35, 37, p. 329, n. 8, 11.

POLÉMOCRATIE, veuve d'un roi de Thrace, vient implorer le secours de Brutus, t. 11, p. 368. Elle lui remet son trésor et son fils, ibid.

Polémon, nommé roi, en Cilicie, par Antoine, t. III, p. 137. Auxiliaire d'Antoine, p. 290.

Policastro, ville d'Italie, t. III, p. 253, n. 1.

POLYBE, t. I, p. 158, n. 7, p. 174, n. 18, p. 177, n. 39, p. 229, n. 12, p. 400, n. 20, p. 537, n. 13; t. II, p. 199, n. 15; t. III, p. 51, n. 20, p. 65, n. 5 pp. 173, n. 5.

POMPÉDIUS (Quintus). Succès du piège qu'il tend à Cépion, t. I, p. 83. Il est battu par C. Métellus, p. 91.

Pourie (Cn.), un des chefs des Romains dans la guerre sociale, est batu par Judacilius, T. Afranius et P. Ventidius, t. I, p. 85. Il s'enferme dans Firmum: il est dégagé par Sulpicius, et vient mettre le siège devant Asculum, bibl. Il hat un corps d'alliés, p. 88. Réduit les Marses, les Marciens, et les Vestins, p. 90. Il seconde Sylla dans sa guerre contre Marius, p. 11:21. let ségagé par l'armée dont on lui donne le commandement, p. 119. Il fuit le père du grand Pompée: son ambition et ses intrigues, p. 141, n. 12

Postrix (le Grand) vient se joindre à Sylla 1, 1, p. 152. Estime que Sylla faisoit de lui, ibid. Il obtient les honneurs du triomphe, malgré sa jeunesse, avant d'être sorti de l'ordre des chevaliers, p. 153. Il bat Marcius, licutenant de Carbon, p. 163, 166. Obtient un grand succès contre les troupes de Carbon, p. 168. Il est chargé d'aller combattre Sertorius en lhérie, p. 206. Il est battu, ibid. Il est battu de nouveau par Sertorius, p. 209. Il bat Perpenna et le fait égorger aprèsavoir refusé d'entendre ses révelations, p. 218

et 213. On le charge de marcher contre Spartaeus, p. 224. Sa rivalité et sa réconciliation avec Crassus, p. 226. Il termine la guerre des Pirates, p. 236. Ses succes contre Mithridate, ibid. Triumvirat entre Crassus, César et lui, p. 254. Il fait exiler et rappeler Ciceron, p. 268. Nommé consul avcc Crassus, il partage avcc lui le commandement des provinces, p. 270, Il est nommé surintendant des approvisionnements, p. 271. Il perd sa femme, fille de César; dangers de cet évènement, ibid. Bruits sourds à ce sujet, p. 272, 273. Il est nommé consul en seul, p. 276, 282, n. 25. Loi de Pompée, source de défiance entre César et lui, p. 284. Suites de cette loi , p. 285. Il se donne Seipion pour collègue, sans perdre sa prépondérance, p. 286. Son message au sénat, p. 290. Rapport qu'on lui fait touchant les dispositions de l'armée de César, p. 293. Les consuls le chargent de marcher contre César, p. 295. Sa forfanterie, p. 302. n. 24. Grand pouvoir donné par le sénat à Pompée, p. 307, Pronostics, p. 300. Il prend le parti d'établir le théâtre de la guerre au-delà de la mer Ionienne, ibid. Son armée passe la mer, p. 316. Ses forces, p. 339. Il harangue son armée, p. 340. Il prend ses quartiers d'hiver, p. 342. Il se hâte d'arriver avant César à Dyrrachium , p. 346. Occasion de vaincre qu'il laisse échapper, p. 354. Escarmouches entre les deux armées, p. 356. Il obtient un grand succès contre César, p. 358. Il ne profite pas de sa victoire, p. 359. Après la retraite de César, il assemble un conseil de guerre, p. 367. Il se décide à suivre César en Thessalie , p. 368. Et à livrer bataille, p. 370. Pronostics, p. 371. Sinistres pressentiments, p. 372. Ses forces, p. 373. Confiance de ses partisans, p. 376, n. 5. Il harangue son armée, p. 383. Ordre de bataille, p. 387. L'action s'engage, p. 390. Sa phalange commence à plier, p. 392. Sa déroute, p. 393. Son camp est forcé : il prend la fuite, p. 394. Résultats de la bataille, p. 395. Il arrive à Mitylène, p. 404. Il prend la route de l'Egypte . p. 405. Il quitte son vaisseau pour se rendre auprès du roi : il est égorgé, p. 406, 407. Son tombeau, ibid. Détails à ce sujet, p. 412, n. 14. Nommé consul avant l'age requis, t. II, p. 194.

Postefs le fils, suivi de Labiénus et de Scapula, fait voile pour l'Ilbérie, t. I, p. 468. César arrive pour le combattre, p. 446. Terreur que son armée inspire aux troupes de César, p. 447. Il est néanmoins battu, p. 448. Il prend la fuite, tibid. Il est atteint enis à mort, p. 449. On présente sa tête à César, tibid.

Pompée (Sextus), fils du grand Pompée, recueille quelques débris de l'armée de son frère, t. I. p. 449. Antoine propose son rappel, et la restitution de ses biens, t. II, p. 4. Il est rappelé, p. 5. Quoique absent de Rome à l'époque de la mort de César, il est condamné comme un de ses assassins, p. 216, n. 1. Il ouvre un asile aux citoyens de Rome proscrits par les triumvirs, p. 296. Ses efforts, ses mesures. ses largesses pour les sauver, p. 297. Détails historiques le concernant, p. 380. Il enlève la Sicile à Bithynicus, p. 381. Sa puissance, p. 382. Octave le fait attaquer, ibid. Il bat Salvidiénus, p. 383. Il est maître de la mer, t. 111, p. 27. Il affame Rome, p. 35. Progrès de ses forces et de ses moyens militaires, p. 42. Murcus se joint à lui, ibid. Grande faute qu'il fait de ne pas attaquer l'Italie, p. 43. On négocie un traité entre lui et Antoine, p. 95. Antoine l'appèle à son secours; il lui envoie Ménodore, p. 101. Mauvais succès de Pompée devant Sipunte et Thurium, p. 103. Antoine lui envoie ordre de cesser les hostilités contre Octave, p. 117. Il continue'd'affamer Rome, p. 127. Exaspération du peuple à ce sujet, p. 128. Il consent à négocier par l'entremise de Libon son beau-père, p. 130. Horrible attentat de sa part ; il fait égorger Murcus, p. 131. Il se rend dans l'île d'Ænaria pour traiter avec les triumvirs, p. 132. Conditions du traité, p. 133. Ils se donnent à manger réciproquement, p. 134. Conseil que lui donne Ménodore; sa magnanime réponse à ce sujet, p. 135, Son calembourg, p. 142, n. 19. Il se défie de Ménodore, p. 147. Chagrin qu'il a de sa défection, p. 150. Détails militaires, ilid. Il ne sait pas profiter des revers d'Octave, p. 168. Menacé de nouveau par Octave, il fait ses dispositions, p. 177. Nouvelle faute de Pompée, qui ne sait pas prendre l'offensive : cuffé de la protection des dieux, il se regarde comme le fils de Neptune, p. 180. Nouveaux préparatifs de sa part , p. 183. Mouvements , p. 197. Il surprend Octave au moment où il déharque en Sicile, 199, Succès contre la flotte d'Octave, p. 200. Détails, p. 205. Faute qu'il fait d'abandonner des défilés, ibid. Dans sa détresse, il propose à Octave de tout décider par une bataille navale, p. 206. Détails de cette bataille, p. 207. Il est battu et prend la fuite, p. 211. Raisons qu'il avoit de se hâter d'en finir, p. 218, n. 21. Il pille le temple de Junon à Lacinium, p. 239. Il s'arrête à Mitylène, ibid. Incertitude de ses projets, p. 240. Il envoie des députés à Antoine, aux princes de la Thrace et du Pont, et aux Parthes en même temps, ibid. Discours de ses députés à Autoine. p. 241. Duplicité de sa conduite envers Furnius , p. 244. Il médite une perfiche contre Enobarbus, et fait égorger son affranchi Théodore qui avoit révélé le complot, ibid. Il s'empare de Lampsaque, il est repoussé à Cyzique, et fait sa retraite sur le port des Achéens, ibid. Il attaque Furnius et le bat, p. 215. Il s'empare de Nicée et de Nicomèdie, ibid. Il brûle ses vaisseaux: ses amis l'abandonnent, p. 246, Il s'enfonce dans les terres ; Furnius, Titius et Amyntas le poursuivent, ibid. Il les bat et ne sait pas profiter de sa vietoire, p. 247. Il entre en pourparler avec Furnius, qui lui répond que c'est à Titius qu'il faut qu'il s'adresse, p. 248. Il forme le projet d'aller brûler la flotte de Titius, p. 249. Il est décélé par un transfuge, poursuivi par Amyntas, abandonné de ses troupes et fait prisonnier, p. 250. Titius le fait égorger à Milet, p. 251.

Thins is nit egorger a milet, p. 221.

Pomreirus (les) peuples d'Italie, t. I, p. 78, p. 103, n. 48.

Pomrontes-Méla, t. I, p. 217, n. 13; t. II, p. 409, n. 11;

t. III, p. 51, n. 20, p. 139, n. 4, p. 162, n. 13.

Pomponius, proserit. Audace qui le sauva, t. II. p. 307.

Post (le ) des vaisseaux des anciens, t. III, p. 195, n. 34. Porteus Lénas. Vive inquiétude qu'il donne à Brutus et à

Cassius, t. I, p. 465. Son entretien avec César, p. 466.

Portionio, femme de Brutus. Sa mort, t. II, p. 474, n. 22. Postitumius passe la mer Ionienne pour aller chercher le reste

de l'armée de César, t. I, p. 354; t. II, p. 66, n. 2. Porms vs, ministre de Ptolémée, t. I, p. 405. César le fait arrèter et punir de mort, p. 417.

POURFRE. Les habits de pourpre, attribut des magistratures, t. III, p. 233, n. 11.

Πραττόμαι, πραττόμενοι, t. III, p. 283, n. 40.

PRÉNESTE, ville d'Italie, t. I, p. 128, 162, 163; t. III, p. 38

Présentéires (Publius) bat Perpenna, t. I, p. 80.

Préveuss (les) ne concouroient pas à Rome pour la présidence des comices, t. I, p. 66, n. 6.

Prêtres eunuques, t. III, p. 21, n. 22.

Patène, ville de l'Asie mineure, t. III, p. 269, 282, n. 35.

Proconnèse, ville de la Propontide, t. III, p. 246, 255, n. 15.

Proconsul. Origine de cette magistrature, t. I, p. 77.

Pacevi. £1vs, officier d'Octave, envoyé vers Antoine mourant, t. III, p. 327. Il entre en pourparler avec Cléopâtre, p. 339. Il pénètre daus le mouument et se saisit de la reine, *ibid*.

Рвометне́в. Ses fêtes chez les Grees, t. II, p. 365, n. 14.

Προμαθεία, t. II , p. 365 , n. 14.

PROPERCE, poëte latin, t. III, p. 355, n. 24.

Paosentrioss pratiquées par les triumvins, t. II, p. 231. Leur début, p. 232. Elles éécendent, p. 234. Préambule des tables de proseription, p. 235, 239. Salaire promis aux bourreanx des proserits, p. 239. Précautions pour la sâreté des bourreaux, p. 240. Différence entre les proscriptions de Sylla et celles des triumvirs, p. 241, n. t. Circonatance qui les aggrava, p. 243, n. 14. Détails, p. 247, 233 Celles des

triumvirs plus horribles que celles de Sylla, pag. 256, u. 8.

PROSCRIT qui se sauve en se faisant raser, et en tenant école publique à Rome, t. II, p. 309. PROSCRITS. Motifs qui en sauvèrent quelques uns, t. II, p. 255,

n. 7. Les pleurer, c'étoit'se faire proserire, p. 256, n. 8.

PROSERPINE. Où fut-elle enlevée par Pluton, t. II, p. 414.

Γροσποιήμα, t. I, p. 11, n. 9.

Provinces (commandement des). A qui appartenoit le droit de le déférer, t. II, p. 15, n. 11, p. 133, n. 7, p. 136, n. 13.

PRUBENTIUS, poëte latin, t. III, p. 159, n. 3.

Ψυχή, expression figurée pour signifier la vie, t. I, p. 535, n. 7.

Psylles. Leur art, t. III, p. 355, n. 25.

Prolémér, le géographe, t. I, p. 99, n. 28, p. 215, n. 7, p. 217, n. 13; t. II, p. 364, n. 10, p. 378, n. 10; t. III, p. 50, n. 20, p. 110, n. 16, p. 155, n. 15.

Ртоле́ме́е, roi d'Égypte, abdique, t. I, p. 194.

Protéméz, fils de Lagus, lègue Cyrène au peuple romain, t. I, p. 208.

Prolémér, frère de Cléopâtre, t. I, p. 405. On abuse de son nom pour faire égorger Pompée, p. 406. Il est battu par César, p. 418.

Prolémée, fils de Cléopâtre, couronné par Autoine, t. III, p. 266.

Protéméz, imposteur de ce nom, livré à Cleopatre par ordre d'Antoine, t. III, p. 10.

Publius, proscrit pour être demeuré fidèle au parti de Brutus, t. II, p. 315. Rappelé, il devient l'ami d'Octave, et conserve chez lui les statues de Brutus, ibid. Son vrai nom, p. 326, n. 30.

Poullus Saturéius, meurtrier de Tib. Gracchus, t. I, p. 36, n. 16. PURIFICATIONS religieuses, t. III, p. 176.

PYTHAGORAS ( le devin ), prédit la fin prochaine d'Éphestion et d'Alexandre, t. 1, p. 545.

#### Q

QUINTE-CURCE, auteur de l'Histoire d'Alexandre, cité, t. I, p. 472, n. 17, p. 551, n. 4; 5, 6. Il n'a pas étê la dupe de la jonglerie d'Alexandre, p. 553, n. 14, 15, 16, 19.

QUINTILIEN, t. I, p. 144, n. 20; t. 11, p. 317, n. 2.

QUINTUS, beau-père d'Asinius Pollion. Son nom est le quatrième sur la liste des proscrits, t. 11, p. 246.

Quintus, frère de Cicéron, est du nombre des proscrits. Détails de sa mort, t. II, p. 263.

Quintus, fils de Fulvius Flaccus, est arrêté par ordredu consul Opimius, t. 1, p. 49.

QUINTOS CECLLOS METELLOS, censeur, entreprend de faire chasser du sénat Glaucias et Apuléius Saturninus, t. I, p. 57. Il est exilé par leurs intrigues, p. 61. Il est rappelé, p. 64.

QUINTUS, officier de Dolabella, à Laodicée, le trahit. Antoine refuse de lui faire grace, t. III, p. 5.

Rabérius, t. I, p. 70; n. 23.

RACINE, poëte tragique, t. I, p. 541, n. 16.

RAVENNE, ville d'Italie, t. 1, p. 165, 175, n. 22; t. II, p. 213; t. III, p. 57, 66, n. 8.

RÉBULUS, proscrit; comment il se sauva, t. II, p. 311; 314, n. 22.

REIMAR, traducteur latin de Dion-Cassius, t. II, p. 255, n. 6, p. 295, n. 6.

REISKE, docte critique allemand <u>. t.</u> II, p. 366, n. <u>14</u>; t. III, p. 332, n. 21.

Restion, proscrit. Comment il fut sauvé, t. II, p. 305 Auteur d'une loi somptuaire qui défendoit de manger hors de sa maison, p. 319, n. 10.

Russerroats, prince de Thrace, sedéclare en faveur de Brutus et de Cassius, t. II, p. 385. Il indique à Brutus et à Cassius le moyen de se porter sur Philippes, p. 411. Il dirige les travaux, malgré les murmers et les outrages des soldats romains, p. 412. Il dirrige les sodats de Brutus dans leur fuite, p. 448. Il est sauvé par Rhaseus, son frère, p. 462.

RIASCUS, prince de Thrace, embrasse le parti des triunvirs, t. 11, p. 385. Il évente le secret du passage de Brutus et de Cassius, p. 415. Il ramène aux triunvirs plusieurs corps de troupes de Brutus, après la journée de Philippes, p. 462. Il demande la grace de son frère, ibid.

Ruzoctus, ville d'Italie, t. I, p. 428, 435, n. 1. Son territoire est promis aux troupes des triumvirs, t. II, p. 224. Octave promet à ses habitants de les excepter de cette mesure, p. 383.

Ritoris. César s'y rend, et la quitte bientôt après; t. I, p. 416. Menacée par Cassius, Ini envoie des députés, t. II, p. 350. Elle députe de nouveau le rhéteur Archélaüs, p. 351. Elle est livrée à Cassius, p. 359.

Ruoourss (les), refusent des secours à Cassius, l, II, p. 541. Leurs succès contre Mithridate et Démérrius, p. 552. Ils aident aux Romains à battre Antiochus, ibid. Batus par Cassius, p. 556. Comment lis sont traities par Cassius après qu'il s'est rendu maitre de Rhodes, p. 559. Teneur de leur traité avec les Romains, p. 565, n. 7. Peu disposée en faveur du parti républicain de Rome, ibid. Ils se révoltent après la mort de Brutus, l. III, p. 2. Antoine leur reud leurs possessions, p. 8.

Rhodon, instituteur de Césarion, fils de Cléopâtre, livre ce prince à Octave, qui le fait égorger, t. III, p. 342.

RICARD, dernier traducteur de Plutarque, t. III, p. 276

n. 3, 14, 18, 22, 33, 36, 45, 50, 52, 56; p. 303, n. 1, 2, 16, 20, 22, 40, 46; p. 528, n. 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 51, 40; p. 351, n. 1, 7, 11, 20, 23, 25, Riches, leur égoisme cher les Romains, l. 1, p. 65, n. 2.

Roi (titre de), César est soupçonné de vouloir le prendre, p. 457. Horreur des Romains pour ce titre, p. 470, n 11.

ROLLIN, 1.1, p. 52, n. 8; p. 70, n. 23; p. 71, n. 24; p. 93, n. 5; p. 102, n. 46; p. 108, n. 2; p. 121, n. 5; p. 233, n. 29.

Romelus, assassiné en plein sénat, t. I., p. 463.

Roscius, lieutenant de Cornificius, voit son camp enlevé, et se fait donner la mort, t. II, p. 332.

Rosinus, t. I., p. 336, n. 8; t. II, p. 199, n. 15.

Rostres (les), origine de cc nom, t. I, p. 140, n. 4.

ROUSSEAU (J.-B.), t. I, p. 382, n. 30.

ROUSSEAU (J.-J.). Son opinion sur le suicide, t. I., p. 439, n. 15.

Rubicon, fleuve d'Italie. César le passe, t. I, p. 308. Détails à ce sujet, ibid. Octave le passe, marchant sur Rome comme César, t. II, p. 195.

RUBRIUS RIGA, complice de la conjuration contre César, t. I, p. 462. RUFUS, proscrit de l'autorité de Fulvie. Détails de sa mort,

t.II, p. <u>272.</u> Rutoersius, t. <u>I</u>, p. <u>351</u>, n. <u>19</u>, p. <u>400</u>, n. <u>20</u>.

RUTILIUS LUPUS (le consul), est battu par Vétius Caton.
Blessé, il meurt de sa blessure, t. I, p. 82.

RULLUS (Publius Servilius ), t. III, p. 110, n. 19.

### 5

SACERDOCE, son influence à Rome; les grands en ambitionnoient les fonctions; t. III, p. 141, n. 14.

SACRIPORTUM, ville d'Italie, t. I, p. 162.

Sarkius (Caius) seconde les manœuvres séditienses d'Apulèius et de Glaucias. Il périt avec eux, t. 1, p. 63.

SAGONTE , ville d'Ibérie , t. I, p. 208 , 215 , n. 10.

SAINT-RÉAL (l'abbé de), son éloge d'Octavie, t. III, p. 278, n. 15.

SALAPIES, ville d'Italie, t. I, p. 90; p. 104, n. 54.

Salassus, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 266. Scélératesse de sa femme, p. 267, 284-; n. 26.

Salerne, ville d'Italie, t. I, p. 81, 100, n. 32.

SALINATOR (Livius), t. I., p. 174, n. 13.

SALEUSTE, I. I, p. 65, n. 5; p. 246, n. 4, 7, 9, 11, 12, 14; p. 249, n. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Son silence touchant Cicéron, p. 251, n. 27.

SAI LUSTIUS CRISTUS, en danger d'être égorgé par les soldats de César, t. 1, p. 420. César lui donne le commandement des états de Juba, p. 434.

Salomon, pluralité de ses femmes, t. I, p. 538, n. 15.

SALVINIÉSUS (Rufus), lieutenant d'Octave, entchargé d'attaquer les forces navales de Pompée, L. II, p. 582. Il est batto. Il se rend en hèrie. Octave luienvoie ordre de rétrograder, p. 4å. Il se porte des Gaules en Italie pour seconder Octave, p. 5å. Antoine révèle à Octave ses projets de défection, et Octave le fait mettre à mort, p. 129. Détails sur ce personnage, p. 121, n. 6.

Salvius, tribun du peuple, défend Antoine dans le sénat, t. II, p. 113, p. 134, n. 11. Il est proscrit. Détails de sa mort, p. 258.

Samos, ile de l'Archipel, Octave y fait la revue de ses prisonniers, t. II, p. 303.

Samsites, battus par Sylla, t. I. p. 89, 163. Faute de pouvoir débloquer Préneste, ils marchent sur Rome, p. 169. Grande défaite, ibid.

Saráens, peuples de Thrace, t.H, p. 385, 388, n. 8, p. 411, 512.

SARMENTUS, mignon d'Octave, t. III, p. 273, 286, n. 53.

SARNUM, rivière d'Italie, t. I, p. 100, n. 3; p. 103, n. 48.

SARPEDON, son temple à Xanthe, en Lycie, t. II, p. 370. SATURNIA, ville d'Italie, t. 1, p. 165.

Scaurus, mis en jugement en vertu d'une loi de Pompée, t. I, p. 285.

Scheckius, critique moderne, t. III, p. 257, n. 23.

Schweighæuser, t. I, p. 9, n. 2; p. 27, n. 15; p. 50, n. 2, 4; p. 65, n. 4; p. 68, n. 13; p. 94, n. 10, 13; p. 96, n. 16; p. 97, n. 20; p. 98, n. 23; p. 101, n. 40; p. 102, n. 44; p. 158, n. 11; p. 172, n. 6; p. 175, n. 27; p. 191, n. 15, 16, 17; p. 192, n. 20, 21; p. 214, n. 4; p. 218, n. 15, 16, 18; p. 228, n. 6; p. 246, n. 5; p. 280, n. 21; p. 282, n. 26; p. 297, n. 2; p. 299, n. 11; p. 311, n. 5; p. 312, n. 12; p. 335, n. 4; p. 336, n. 6; p. 351, n. 19; p. 378, n. 13; p. 381, n. 27; p. 400, n. 21, 22; p. 410, n. 4; p. 426, n. 12, 15; p. 509, n. 1; p. 535, n. 1, 3; t. II, p. 35, n. 3, 4, 19, 24; p. 56, n. 6; p. 67, n. 6; p. 136, n. 15, 21; p. 185, n. 12; p. 285, n. 32; p. 316, n. 1; p. 324, n. 20, 24, 29; p. 333, n. 1; p. 364, n. 9; p. 377, n. 4; p. 387, n. 2; p. 416, n. 2, 7, 8, 9; t. III, p. 14, n. 3, 6, 19, 22; p. 49, n. 7; p. 68, n. 16; p. 88, n. 17; p. 121, n. 5; p. 141, n. 12; p. 161, n. 11; p. 173, n. 1, 5, 13; p. 191, n. 6, 7, 19, 22, 31, 33; p. 215, n. 10, 18; p. 259, n. 28, 30.

Scipion (Cornélius), est chargé de l'exécution de la loi agraire de Tib. Gracchus, t. I, p. 39. Son embarras : on le trouve mort dans sa maison, p. 40. Nommé consul avant l'àge requis par les lois, t. II, p. 194.

Scipion (le consul), fait démolir le théâtre commencé par Lucius Cassius, t. 1, p. 57. Son motif, ibid.

Scipion (Lucius), consul, agit contre Sylla, t. I, p. 154. Il négocie avec Sylla , p. 159. Il est abandonné de toute son armėe, p. 160.

Scirion (Lucius), beau-père de Pompée, se rend en Libye,

t. I, p. 408. Il est nominé général en chef, p. 409. Absent de l'armée, lorsque César arrive en Libye, p. 428. Il est hattu et prend la fuite, p. 430. Près d'être fait prisonnier de guerre, dans une bataille navale, il se poignarde, et se précipite dans les flots, p. 434.

SCIPION NASICA, marche contre Tibérius Gracelius vers le Capitole, t. 1, p. 30 et 31. Il avoit été élu souverain pontife, quoique absent de Rome, p. 34, n. 5.

Souva, centurion de l'armée de César. Sa bravourc, t. I., p. 356, 362, n. 11, 13.

Scoronius, proscrit. Comment il se sauva, t. II, p. 302, 318, n. 5.

Scoruse, ville de Thessalie, t. I, p. 379, n. 18.

Sculakion (le mont), sur la côte d'Italie, t. III, p. 183, 193, n. 21.

Scylax, géographe de l'antiquité, t. III, p. 17, n. 13; p. 51, n. 2; p. 191, n. 5, p. 255, n. 15.

SCYLLA, promontoire en Italie, t. III, p. 154.

SÉDITION, pourquoi les troupes de César ne se livrèrent point à la sédition durant la guerre des Gaules, t. 1, p. 426, n. 13.

Séléveus, roi de Syrie, abdique, t. I, p. 194.

Séréveus, ministre de Cléopâtre, aceuse la reine d'avoir celc des choses de prix, p. 344. Emportement de Cléopâtre contre son ministre, ibid.

Sétévous, officier de Cléopâtre, accusé d'avoir livré une des clefs de l'Egypte à Octave, t. III, p. 321. Sa femme et ses enfants livrés à Antoine; ibid.

Semprostus, soldat romain, assassin de Pompée, t. I, p. 407. Séna, ville d'Italie, t. I, p. 163, 173, n. 13.

SÉNAT ROMAIN. Nombre de ses membres, t. 1, p. 93, n. 9. Lo sénat destitue un consul, p. 140, n. 5. Nombre de ses membres, p. 303, n. 25.

Sénatus-consulte, portant que ceux qui périroient en campagne seroient inhumés sur les lieux mêmes, t. I, p. 83, Qui déclare la personne de César sacrée et inviolable, p. 494, n. 15.

Sénèque, le philosophe, t. I, p. 24, n. 4; p. 94, n. 14; p. 103, n. 48, p. 346, n. 5, p. 472, n. 17; t. II, p. 37, n. 7, p. 277, n. 8, 13, 15, 22; t. III, p. 140, n. 7.

SENTIA, ville d'Italie, t. III, p. 53, 64, n. 1.

Sentius Saturninus, proscrit, rentre à Rome après que les triumvirs ont traité avec Pompée, t. III, p. 144, n. 25.

Septimius, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 266. Atroce conduite de sa femme, ibid.

SEPTIMULÉIUS PORTE la tête de C. Gracehus au consul Opimius, t. I, p. 53, n. 13, 14.

Sérapion, lieutenant de Cléopatre, envoie des secours à Cassius, t. II, p. 341. Est livré à Cléopatre, par ordre d'Antoine, t. III, p. 10.

Sengius, proscrit, sauvé par Antoine, t. II, p. 307.

Serrium, promontoire de Thrace, t. II, p. 405, 409, n. 11.
Serrouxes embrasse le parti de Ginna, t. I, p. 132. Scipion
l'envoie à Norbanus, p. 160. II s'empare de Suesse, ibid.
Se rend en lhérie, p. 161. Ses premiers suecès, p. 205. II
compose un sénat, ibid. Sa biche blanche, p. 207. Mécontentement de ses troupes, p. 209. Son génie l'abandonne : il est battu et devient ombrageux, p. 210. Perpenna le fait égorger dans un repas, p. 211. Surnommé
Annibal, p. 209, 217, n. 12.

SERVILIE, sœur de Caton, mère de M. Brutus, t. I, p. 460; t. II, p. 461.

SERVILIUS, évente les sourdes menées de la guerre sociale. Il se rend à Asculum, où il est égorgé, t. I, p. 78.

Servius, commentateur de l'Énéide, t. I, p. 103, n. 48, p. 299, n. 12, t. II, p. 389 n. 10.

Sestos, ville sur l'Hellespont, du côté de l'Europe, t. II, p. 375, 378, n. 13.

Séria, ville d'Italie, t. I, p. 162, 173, n. 10.

SEXTILIUS, sa conduite envers Marius, t. I, p. 124, n. 25.

SEXTURA, commandant en Lilye. Le sénat lui dte ses légions, I. II, p. 191. Il somme Cormificius de sortir de l'ancienne Lilye, p. 529. Hostilités, succès, tibid. Il bat Ventidus, et poursuit son armée, p. 331. Détails militaires, tibid. Il fait périr les chefs de l'armée canemie, et d'emeure le maître des deux Libyes, p. 332. Pronosties, p. 335, n. 8. Il livre son commandement à Octave, t. III, p. 24. Il bat Tangon, et reprend son commandement, p. 43.

Sextus César (Julius), est battu par Marius Ignatius, t. I, p. 84.

Srvssr. (Claude de.), traducteur d'Appien, t.I. p. 37, n. 1, p. 65, n. 1, p. 158, n. 11, p. 152, n. 6; t. Il, p. 242, n. 7, p. 235, n. 31; t. III, p. 18, n. 19, p. 20, n. 22, p. 88, n. 17, 16, p. 121, n. 5, 9, 10, 11, p. 141, n. 12, 29, p. 162, n. 12, p. 191, n. 7.

Siconis, fleuve d'Ibéric, t. I, p. 322.

Signia, vitle d'Italie, t. 1, p. 173, n. 11.

SILANUS, consul désigné. Son avis contre Catilina et ses complices, t. I, p. 241.

SILANUS (M.), proserit, rentre à Rome par le traité de Pompée avec les triumvirs, t. III, p. 141, n. 25. Ami d'Antoine, il l'abandonne, p. 273.

Startes (Publius), pleure en entendant les hérauts sommer les meutrières de Cèsar de comparoitre d'evant la commission d'Octave, t. II, p. 216, n. 2. Son vrai nom étoit Sicilius Coronas, p. 217, n. 4. Proserit, pour avoir eu le courrage de voter en faveur de Brutus et de Cassius, et à découvert, dans le tribunal mommé pour les juger; détails de sa mort, p. 221, 786, n. 35.

Silius Italieus, t. I, p. 99, n. 29, p. 100, n. 34, p. 103, n. 48, p. 173, n. 9, p. 216, n. 10; t. III, p. 68, n. 12, p. 109, n. 13, p. 140, n. 7.

SINUS PESTANUS, t. III, p. 191, n. 7.

- Sirente, ville d'Italie, t. III, p. 101, 109, n. 14.
- Sinènes, où ctoit leur siège, t. III, p. 191, n. 7.
- Sirénuses, petites îles sur la côte d'Italie, t. III, p. 191, n. 5.
- Sisinna. Son différent avec Ariarathe. La beauté de sa mère lui fait gagner son procès auprès d'Antoine, t. III, p. 9,
- Sisinius, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 270.
- Sittiens, se déclarent pour le parti d'Octave, et se joignent à Sextins, t. II, p. 330;
- Sittius s'exile volontairement, t. II, p. 320. Il sert en Libye et la victoire reste toujours de son côté, p. 330. Il se déclare en faveur de César; sa récompense; sa mort, *ibid*, p. 334, n. 5.
- Sirrius, proscrit, sauvé par ses concitoyens, L II, p. 309.
- Skellivs, ami d'Antoine, l'accompagne dans sa fuite, t. III, p. 299.
- SKIATOS, île de la mer de Thessalie, t. III, p. 8, 17, n. 15. SMYRNE, ville d'Asie, sous les ordres de Trébonius, t. 11,
- p. 51.

  SOLDATS DES TRIUMVIRS. Leur insolence, t. II, p. 293. Efforts
- des triumvirs pour la réprimer, ibid. Leur audace et leur insolence se perpétuent, et pour cause, t. III, p. 26. Trait notable, p. 291. Excès, ibid, p. 31.
- Soleit, phénomènes à son sujet, t. II, p. 472, n. 13.
- SOLINUS, polyhistor., t. 1, p. 92, n. 1; t. II, p. 388, n. 7, 8, 13, p. 408, n. 9, 11, p. 416, n. 3.
- SOPHOCLE, t. I, p. 406,
- Sossius (Caius), consul et ami d'Antoine, déclame contre Octave, t. III, p. 281. Il est obligé de s'enfuir de Rome, ibid. Il est tué dans une action navale, p. 305, n. 15.
- SPARTACUS, chef des gladiateurs, t. l. p. 220. Il lève l'étendard de la guerre, et bat les premières troupes qui marchent contre lui, p. 221. Il bat les deux consuls l'un après l'autre, p. 222. Nouveaux succès contre les consuls, ibid-

Il est battu par Crassus , p. 223. Il fait pendre un prisonnier rouain , p. 224. Il tente de négocier , p. 225. Il est taillé en pièces , et il périt sur le champ de bataille , p. 225. Trait de bravoure , p. 231 , n. 20.

SPOLETTE, ville d'Italie, t. I, p. 165, 175, n. 24; t. III, p. 57, 66, n. 10.

Spurinna, aruspice romain, prédit à César qu'il ne survivrait point aux ides de mars, t. I, p. 551, n. 2. Sa réponse à César, le jour même de ces ides, p. 555, n. 21.

STUBIUS (Marcus), complice de la conjuration contre César, t. I, p. 462,

Srumus Thomus révoque la loi agraire de Tib. Gracehus, t. I, p. 56.

Staele, ville d'Italie, t. I, p. 81, p. 100, n. 31.

STADIUS, t. I, p. 51, n. 7.

n. q.

STATILIUS, pressenti sur la conjuration contre César. Sa réponse, t. I, p. 474, n. 32.

STATIUS, le Samnite, proserit. Détails de sa mort, t. II, p. 267.
STIGMATES, Orthographe fautive de ce mot, t. II, p. 319.

STRABON, L. I, p. 96, n. 17, p. 102, n. 42, 47, p. 103, n. 48, p. 215, n. 7, p. 350, n. 15, p. 360, n. 2, p. 410, n. 4; l. II, p. 334, n. 4, 6, p. 376, n. 2, 11, p. 387, n. 3; l. III, p. 18, n. 20, 21, 22, p. 51, n. 20, p. 109, n. 16, p. 139, n. 4,

p. 162, n. 14, p. 190, n. 4, 5, 22, 25, 26, p. 212, n. 1, p. 225, n. 15, 23.

Strango, un des amis de Brutus, lui tend le glaive contre lequel il se tue, p. 467, n. 2.

STRATON L'ÆGEATE, ami de Brutus, lui donne la mort qu'il demandoit, t. II, p. 456, n. 2.

отратов, t. I, p. 311, n. 8.

STRONGYLE, une des îles Æoliennes, t. III, p. 184.

STRYMON, fleuve de Thrace, t. II, p. 414.

STYLIDE, monument sur le bord de la mer, t. III, p. <u>154,</u> 162, n. 13, p. 183.

Succès, crreur de jugement dont il est la cause, L. II, p. 37, n. 9.

Sucron, ville d'Ibérie, t. I, p. 207, 215, n. 7.

Suesse, ville d'Italie, t.I, p. 160; t. II, p. 137, n. 18.

Surrose, t. I, p. 141, n. 6, p. 203, n. 10, p. 229, n. 12, p. 249, n. 16, p. 261, n. 5, p. 262, n. 6, p. 263, n. 6, p. 264, n. 11, 12, p. 298, n. 8, p. 299, n. 10, p. 301, n. 22, p. 336, n. 5, p. 362, n. 11, p. 363, n. 13, p. 397, n. 5, 21, p. 425, n. 7, 8, 13, p. 435, n. 6, 7, 8, 18, 19, p. 450, n. 1, p. 472, n. 20, 35, 47, 50, 51, 52, p. 490, n. 3, 12, 15, p. 523, n. 1, 4, p. 535, n. 1, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, p. 551, n. 2, 10, 11, 12, 18, 24; t. H, p, 33, n. 1, 2, 5, 6, 7, p. 54, n. 2, 3, p. 80, n. 1, p. 90, n. 1, p. 166, n. 1, 2, p. 199, n. 14, p. 209, n. 9, p. 217, n. 5, 12, p. 245, n. 17, p. 255, n. 5, p. 321, n. 12, 17, 28, p. 347, n. 7, p. 426, n. 6, p. 469, n. 9, p. 473, n. 21; t. III, p. 33, n. 4. Anachronisme de cet historien, p. 64 n. 1, 4, p. 91, n. 27, p. 107, n. 8, p. 139, n. 4, p. 194, n. 26, 33, 36, p. 216, n. 11, 12, 16, p. 236, n. 20 p. 256, n. 17, p. 280, n. 26, 54, p. 328, n. 2, 28, p. 355, n. 25, p. 356, n. 30, 33, 34, 36.

SUFFRAGES. Impudeur avec laquelle on en trafiquoit, t. I, p. 262, n. 6. Ordre suivant lequel on les recueilloit dans le sénat, ibid, n. 7, p. 272, 275.

SUICIDE. Celui de Caton et de Cléombrote est blâmé par Lactance, t. I., p. 438, m. 14. Opinions diverses sur le suicide en général, ibid, n. 15. Opinion de M. Brutus sur le suicide, t. II, p. 470, m. 10.

SULMONA, ville d'Italie, t. I, p. 323, n. L.

Sulpicius (Publius), le tribun du peuple, seconde Marius avide de la guerre contre Mithridate, t. I, p. 110. Il fait voter une loi à cet effet, p. 111. Sylla le fait déclarer ennemi du peuple romain: il est égorgé, p. 115, 116, Son portrait, p. 121, n. 4.

Sulettius vient dégager Cn. Pompée assiégé dans Firmum, t. 1, p. 85.

συμπτώμασιν, t. III, p. 173, n. 2. συμφέρεσθαι, t. III, p. 256, n. 16.

συναποβανούμενοι, t. III, p. 318, 335, n. 20.

SYLLA (Cornélius), s'empare de la dictature : sa conduite:

son abdication, t. 1, p. 3 et 4. Il bat les Marses dans la guerre sociale, page 84. Il bat Cluentius, page 89. Il bloque Æqulanum, la prend et la livre au pillage, ibid. Il bat les Samnites, et prend Bovianum, p. 90. Il se rend à Rome pour demander le consulat, ilid. Ses titres, p. 104, n. 53. On le charge de la guerre contre Mithridate, p. 109. Instruit des intrigues de Sulpicius, il harangue son armée et prend le chemin de Rome, p. 112. Il entre dans Rome à force ouverte, et oblige Marius à prendre la fuite, p. 113. Ses lois, p. 114. Son départ, p. 126. Après trois ans de succès contre Mithridate, il reprend le chemin de Rome, p. 147. Son message au sénat, p. 148. Il arrive à Brindes, p. 151. Cécilius Métellus , et Pompée depuis surnommé le Grand, se joignent à lui, p. 152. Terreur qu'il inspire, p. 153, Présages sinistres, p. 155. Il hat Norhanus à Canuse, p. 159. Il attire dans son parti toute l'armée de · Scipion, et tente le même succès auprès de Norbanus, p. 160. Il entre en pleine campagne, p. 161. Il se rend à Rome, p. 164. Il retourne à l'armée, ibid. Succès contre ses ennemis, p. 165. Il fait demander à Rhodes la tête de Norbanus, p. 168. Grand succès contre les Samnites sous les murs de Rome, p. 169. Sa conduite à Préneste, p. 170, 171. Il invoque Apollon , p. 176, n. 32. Sa froide cruauté, ibid. n. 34. Il entre à Rome en vainqueur, p. 178. Ses proscriptions, ibid, p. 523, n. 5. Causes de prescription, p. 179. Détails à ce sujet , ibid , p. 180. llenvoie Metellus en

Ibérie pour y combattre Sertorius, ibid. Il prend le surnoin de Faustus, d'heureux, p. 181. Oracle qui lui prédit sa grandeur future, ibid. Manuvure pour se fiair édécerner la dictature perpétuelle, p. 182. Il est nommé par le peuple, p. 183. Il permet qu'or disse des consuls, p. 184. Ses lois et autres actes politiques , p. 185. Il égorge Lucrétius Ofella de sa propre main: son apologue à ce sujet, p. 186. Ul rend le royaume d'Égypte à Alexandre, p. 187. Quoi-que dictateur, il se laisse nommer consul, p. 188. Ce fut lui-même qui se donna le surnour d'heureux, p. 197, n. 18. Il abdique la dictature, p. 194. Il est insulté par un jeune homme : son pronostie à ce sujet, p. 195. Sa retraite, p. 196. Sa mort, p. 197. Ses funérailles, ibid. et 198. Maladie pédiculaire, p. 202.

Symbole (le mont), en Thrace, t. II, p. 388, n. 9. Syrie. Sommaire historique à son sujet, t. III, p. 12.

#### Т

Tables de proscription, leur préambule, t. 11, p. 235, 239. Sylla n'eut qu'une table, les triumvirs en ontdeux, p. 255, n. 6.

TACITE, t. I, p. 262, n. 6, p. 282, n. 25, p. 335, n. 1, p. 400, n. 20, p. 427, n. 13; t. III, p. 90, n. 22, p. 159, n. 3, p. 238, n. 21.

Tanusia, sauve Vinius son mari, qui étoit du nombre des proscrits, t. II, p. 321, n. 12.

Τεφρος , t. III , p. 84 , n. 6.

Tarcondème, roi de Cilicie, auxiliaire d'Antoine, t. III, p. 290.

TARENTE, ville d'Italie, t. I, p. 318, 324, n. 9; t. III, p. 105, n. s.

Tarquin Le supense, défend que la pompe funèbre de Servius Tullius soit conduite au Forum, p. 202, n. 10. TARSE, ville de Syrie. Comment traitée par Cassius, t. II, p. 313. Antoine lui fait du bieu, t. III, p. 8.

TAULENTIENS, peuples d'Illyrie, t. 1, p. 317.

TABURS, licutemant d'Octave, chef de forces navales, t. 111, p. 177. Il se porte vers le mont Sculakion, p. 185. Debarqué en Sielle, il rechit ordre de couper les vivres à Pompée, p. 206. Il commande les forces de terre auprès d'Actiun, p. 246.

TAUROMENUM, ville de Sicile, t. III, p. 183, 193, n. 22. TAYLE, auxiliaire de Pompée, t. I. p. 375.

TÉANUM, ville d'Italie, t. 1, p. 85, 159; t. HI, p. 37, 48,

n. 5.

Telesinus, chef des Semnites, battu par Sylla sous les murs de Rome, t. I, p. 169, p. 176, n. 33.

TEMPLE bâti en l'honneur de la Concorde, t. I, p. 49. Les anciens tenoient leurs trésors sacrés dans leurs temples, t. III, p. 50, n. 17.

Ténare, promontoire, t. II, p. 361; t. III, p. 301.

Téxépos, ile de la Troade, t. III, p. 19, n. 20.

Téros, une des Cyclades, t. III, p. 8, 16, n. 10. Térence, poète comique, t. III, p. 333, n. 27.

TERGESTE, fleuve d'Italie, t. II, p. 219, n. 10.

TERGESTE, Beuve d Rane, t. 11, p. 219, n. 10.

TERRACINE, ville d'Italie, t. II, p. 21.

Thase (ile de), dans la mer de Thrace, à la hauteur de Philippes, t. II, p. 415, p. 433, n. 7.

Thémistocle, fait construire le Pirée, t. I, p. 157, n. 6. Sa présence d'esprit le sauva, t. II, p. 312; p. 324, n. 23. Artaxerce lui donne Lampsaque, t. III, p. 254, n. 7.

Triconore, instituteur d'Antyllus, le fait égorger, t. III, p. 341. Il est lui-même mis en croix, ihid.

p. 341. Il est lui-même mis en croix , ibid

Tužopore, le héteur. Il fait passer l'avis d'égorger Pompée, t. I, p. 406, 411, n. 7. Il présente l'anneau de Pompée à César, p. 424, n. 1. Brutus le fait mettre à mort, p. 425, n. 5; t. II, p. 378, n. 13.

Tuéognis, t. I, p. 398, n. 9.

THÉOPHILE, agent d'Antoine à Corinthe, t. III, p. 301, 312, n. 45.

Тие́осыз, t. I, p. 398, n. 9.

Тиезморновеs (les déesses) t. I, p. 381, n. 27.

THESSALONIQUE. Brutus en promet le pillage à ses troupes, t. II, p. 436, 450.

THORANIUS, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 260.

THUCYDIDE, t. I, p. 317, p. 350, n. 15; t. II, p. 324, n. 23. Son scholiaste cité, p. 364, n. 9, p. 417, n. 6; t. III, p. 51, n. 20, p. 213, n. 5.

THURIUM, ville d'Italie, t. I, p. 222,; t. III, p. 101, 109, n. 15.

Tinère. Son mot au sujet du sénat romain, t. I, p. 251, n. 28. Sa politique, t. II, p. 198, n. 10; t. III, p. 89, n. 22. Il veut contraindre le sénat à voter à haute voix, ibid.

Tibénius Claudius Négon. Il lève l'étendard contre Octave, t. III, p. 105, n. 4. Il prend la fuite et sc sauve en Sicile avec Livie sa femme, ibid. Il retourne à Rome, p. 144, n. 25.

TIBÉRIUS CANUTIUS. Voyez Canutius.

Tipénius Garceius. Tableau des troubles qui suivirent sa catastrophe, t. 1, p. 2 et 3. Son éloge, et projet de sa loi agraire, p. 15. Contradiction qu'êlle éprouve, p. 16. Portrait de Tibérius Gracchus, p. 25, n. 4. Il intrigue pour se faire élire tribun du peuple une seconde fois, p. 28. Il a recours aux voies de fait, p. 29 et 30. Scipion Nasiea marche contre lui, p. 51. Il est assoumé dans le Capitole, avec un grand nombre de ses fauteurs, p. 51 et 32. Présages de sa fin tragique, p. 35, n. 1.

Tibulle, poëte latin, t. II, p. 317, n. 2, p. 389, n. 11.

Tibua, ville d'Italic, t. I, p. 128. Antoine prêt à entrer en campagne se rend dans cette ville, t. II, p. 98. Octave met son trésor sacré à contribution, t. III, p. 42.

Timos, le misantrope, t. III, p. 315. Son dialogue avec 3. 31

Apémante, p. 316. Singulier avis qu'il vient donner aux Athéniens, en pleine assemblée publique, ibid. Son épitaplie, p. 317. Vrai sens de son épitaplie, p. 330, n. 15.

Tisiénus, licutenant de Pompée, achève d'exterminer le convoi qu'on amène à Lépidus, t. III, p. 184, 194, n. 23.

Tire Lave, i. i. j. a.3, ii. 3, p. 93, ii. 9, p. 94, ii. 9, p. 99, ii. 38, p. 100, ii. 38, p. 102, ii. 46, p. 172, ii. i. jp. 177, ii. 18, p. 203, ii. 10, p. 216, ii. 10, p. 230, ii. 17, p. 247, iii. 10, p. 360, ii. 2), ii. II, p. 229, iii. 17, p. 239, iii. 2, ii. III, p. 17, iii. 3, p. 51, ii. 20, p. 105, iii. 21, ii. 3, p. 51, ii. 3, p. 51, ii. 20, p. 105, iii. 21, ii. 3, p. 105, iii. 21, iii. 21

TITINIUS, ami de Cassius, se tue après lui, t. II, p. 429.

Tirties, fils d'un proscrit de ce nont, est sauvé par Pompée, t. III, p. 125, n. 15, Il retourne à Rome, p. 144, n. 25, Antoine le charge de se mettre en mesure contre Pompée, p. 26. Il violent renforcer Farmius, p. 266, Avec Eurnius et Amyntas il se met aux trousses de Pompée, ibid. Amyntas le lui livre, après l'avoir fait prisonnier, p. 250. Il le fait égorger à Millet, p. 251. Act de scelferates qu'on lui reproche à ce sujet, p. 258, n. 25. Indignation que le peuple romain lui témoigne, ibid. Le lièche Planeus étoit son oncle, ibid. n. 25. Il quitte le parti d'Antoine en même temps que Planeus, p. 250.

Titius, tribun du peuple. Sa conduite envers Servilius Casca son collègue, t. II, p. 216, n. 3. Il ne survécut pas un an à cet acte d'iniquité, *ibid*. On le charge de faire ratifier l'acte du triumvirat par les comices, p. 234.

Titius (Sextus), est exilé sous prétexte qu'il avoit chez lui le portrait d'Apuléius, t. I, p. 70, n. 24.

Tirunéius, licutenant de César, battu dans les Gaules, t. 1, p. 293, 301, u. 22.

Tirus (l'empereur). Quel châtiment il fait infliger aux délateurs, t. I., 436, n. 6.

Tollius (éditeur d'Appien, de), t. I , p. 25, n. 9 , p. 27, n. 15,

Topovpor, t. III, p. 21, n. 22.

TONNERRE (le bruit du) faisoit dissoudre les comiecs du peuple romain, t. I, p. 59.

TORANIUS, tutcur d'Octave, est mis sur la liste des proserits, L. II, p. 246. Il avoit été le collègue du père d'Octave, p. 255, n. 5.

TORQUATUS, accuse Cicéron de se donner des airs de roi,

t. I, p. 471, n. 11.

TORQUATUS, questenr de Pansa, t. II, p. 151 Il ferme les yeux à Pansa, et reçoit le commandement des troupes, p. 165. Il fait arrêter et emprisonner son médecin, p. 167, p. 2.

TORYNE, petite ville d'Épire, t. III, p. 202, 304, n. IL. Trajan (l'empereur). Quel châtiment il fait infliger aux dé-

lateurs t. I. p. 436, n. 6.

Tafnoxus (Caius), chargé par César du siège de Marseille,

I. p. 326, n. 15. Il est du nombre des conjurés, p. 452,

Il amuse Antoine à la porte du sénat, p. 462. Il se rend en
Asie, t. II, p. 2. Il refuse de recevoir Dolabella dans Pergame et dans Smyrne, p. 51. Il est surpris par Dolabella,

qui loi fait trancher la tête, p. 52. Avanies prodiguées à sa
tête et à son cadavre, p. 53. Importance qu'il attachoit à
être compté parmi les meurtriers de César, p. 38, n. 10.

Ses reliques apportées à Rome, p. 128.

Tnésons, les anciens les tenoient-ils dans leurs temples, t. III, p. 50, n. 17.

TRENTON, fleuve d'Italie , t. I, p. 101, n. 30.

TRIBUNS DU PEUPLE, leur création, t. L. p. 2. Leurs dissensions avec le sénat, ibid. Ne pouvoient pas s'abscuter de Rome un seul jour, p. 26, n. 11. Il falloit être plébéieu

pour être nommé tribun du peuple, p. 291, n. 23; t. II, p. 54, n. 2. Unc de leurs prérogatives, t. I, p. 293.

TRIPOLIS, ville de l'île nommée Aradus, t. III, p. 20, n. 21. TRIUMVIRAT d'Antoine, de Lépidus et d'Octave, ses suites, sa

fin, t. I, p. 6 et 7. Triumvirs, chargés de l'exécution de la loi agraire de Tibé-

TRIUMVIRS, chargés de l'exécution de la loi agraire de Tibérius Graechus, t. I, p. 21.

Tattraviras, préambule de leurs tables de proscription, t. II, p. 235, 239. Leur cmbarras, leur besoin d'argent, p. 289. Leur projet de loi pour mettre à contribution les dames romaines, ibid. Discours véhément qui leur est adressé en plein Forum par Hortenis, l'une de ces femmes, p. 290. Terreur que leur inspire ce discours, p. 292. Ils sont forcés de réduire le nombre des femmes mises à contribution, ibid. Leurs mesures pour réprimer l'audace de leurs soldats, p. 293. Excès de leurs spoliations, t. III, p. 15, n. 8. Difficultés, réclamations, clameurs, mouvements séditieux à ce sujet, p. 25. Leur impossibilité de réprimer les désordres, p. 31. Rélâchement total de la discipline, p. 32. Brigandages à Rome, p. 35.

TRIUMVIRI coloniæ deducendæ, t. I, p. 51, n. 8.

TRIVULCE (le maréchal de). Son mot, t. II, p. 407, n. 7.

TROPOLUM, mot latin. Son étymologie, t. I, p. 537, n. 13.

TRUENTUS, fleuve d'Italie, t. I, p. 96, n. 17.

Tunéron. Son témoignage au sujet des testaments faits par César, t. I, p. 523, n. 1.

Tuca, ville de Lybic, t. II, p. 335, n. 8.

TUDITANUS (le consul), est substitué aux triumvirs chargés de l'exécution de la loi agraire de Tibérius Gracchus, t. I, p. 40.

Tullius (Servius). Sa pompe funèbre, t. I, p. 202, n. 10.

TURULIUS, lieutenant de Brutus, chcf de quelques forces navales, t. III, p. 2.

Tusciens (les), peuples d'Étrurie, p. 65, n. 6.

Tusculum, maison de campagne de Cicéron, t. II, p. 277, n. 8.

TYNDARYDE, ville de Sicile, t. III, p. 184, 194, n. 27.

Tyriens (les), envoient des secours à Cassius, t. II, p. 341.

### U

UFENS, fleuve d'Italie, t. I, p. 173, n. 10.

ULPIEN, scholiaste de Démosthène, cité, t. III, p. 51, n. 19. Υπερετὰς, t. 1, p. 68, n. 13.

Υποζωννύειν, t. III, p. 173, n. 5.

URIE, ville d'Italie, t. III, p. 103, 110, B. 20.

Usuas, anciennement proscrite chez les Grecs et chez les Romains, t. I, p. 106.

Urique, ville de la Libye, t. 1, p. 330. César y entre en vainqueur, p. 434.

# V

VAISSEAUX. Les anciens les retiroient de l'eau à l'approche de l'hiver, t. III, p. 144, n. 29.

Variate-Maxime, t. 1, p. 33, n. 1, p. 53, n. 13, p. 62, n. 8, p. 68, n. 12, p. 72, n. 22, 24, p. 68, n. 15, p. 124, n. 23, p. 124, p. 125, n. 15, p. 124, n. 23, p. 13, n. 17, 139, p. 145, n. 25, p. 127, n. 15; t. II, p. 226, n. 12, p. 246, n. 4, p. 363, n. 13, p. 510, n. 15; t. II, p. 220, n. 11, p. 275, n. 23, 5, 10, 13, p. 300, n. 10, 11, 14, 17; t. III, p. 256, n. 17.

 Valéaus Flaccus est nommé consul en remplacement de Marius, t. I, p. 139. Sa mort, ibid.

Valérius (Flaccus), entre-roi pour faire décerner la dictature à Sylla, t. I, p. 183.

Valérius Publicola porte le nombre des sénateurs à trois cents, t. I, p. 94, n. 9, p. 202, n. 10.

Valénius ( Publius ) battu par Spartacus, t. I, p. 221.

VARINIUS GLAEER battu par Spartacus, t. I., p. 221.

Vantes (Quintus), tribun du peuple, fait voter une loi pour mettre en jugement ceux qui favorisoient les prétentions des alliés, à l'égard des droits de cité, t. 1, p. 76. Cette loi lui coûte la vie, p. 96, n. 15.

VARRON, t. I., p. 93, n. 8, p. 232, n. 26. Proserit, il est sanvé par Calénus, l'ami d'Antoine, t. II, p. 310, 324, n. 20. VARRON se donne la mort après la bataille de Philippes, t. II.

p. 4-3, n. 21. Varus (Lucius), licutenant de Cassius, commande à Rhodes,

t. II, p. 360.

Varus Attivs, licutenant de Pompée en Libye, t. I, p. 328.

Il taille l'armée de Curion en pièces, p. 330.

Vanus, proscrit. Détails de sa mort, t. II, p. 271.

Varus <u>Quiscrilaus</u> se donne la mort après la bataille de Philippes, t. Π, p. <u>473</u>, n. <u>21</u>.

Vatinius. Son sarcasme au sujet de Cicéron, t. I., p. 278, n. 7.

VATINUS livre ses trois légions à Brutus, t. II, p. 367, 376, n. l. Son portrait, ibid.

Végèce, t. II, p. 197, n. 3.

Veilles, partageoient en quatre la nuit des Romains, t. II, p. 193, n. 3.

P. \$22.2. Parameters, t. I. p. \$2\), n. \$6\$, p. \$3\), n. \$\), p. \$53, n. \$\) \$2\_1\$, p. \$68\$, n. \$12\_2\$, p. \$69, n. \$22\_2\$, p. \$29, n. \$22\_2\$, p. \$29, n. \$22\_2\$, p. \$29, n. \$29\_2\$, p. \$29\_2\$, n. \$4\_2\$, p. \$3, n. \$5\_2\$, p. \$6\_3\$, n. \$4\_1\$, p. \$7\_2\$, n. \$1\), p. \$1, p.

 $\begin{array}{c} 13, p, 300, m, 16, p, 301, m, 20, p, 313, m, 19, p, 364, m, 22, p, 377, m, 9, p, 462, 23, 27, 32, p, 410, m, 2, 6, 15, 17, 18, p, 450, m, 1, 5, p, 470, m, 8, 13, 20, p, 512, m, 10, p, 525, m, 13, p, 537, m, 12, p, 555, m, 26; t, H, p, 33, m, 1, 2, 5, 6, 7, p, 13, p, 123, m, 4, p, 184, m, 9, 11, p, 196, m, 2, 10, p, 209, m, 9, p, 210, m, 11, p, 227, m, 12, 6, 9, p, 264, m, 13, 8 del doge qu'il a fait de Cieron, p, 281, m, 21, p, 467, m, 2, 45, p, 11, 21, 25; t, HI, p, 143, m, 21, p, 467, m, 24, 27, p, 125, m, 41, p, 125, m, 41, p, 125, m, 41, p, 125, m, 42, p, 125, m, 24, 27, p, 126, m, 24, 27, p, 263, m, 27, p, 276, m, 13, 24, 42, p, 303, m, 4, 11, 15, 33, 46, p, 332, m, 10. p. 120, 324, 324, 42, p, 303, m, 4, 11, 15, 33, 46, p, 332, m, 10. p. 120, m, 20, p, 236, m, 10. p, 120, m, 20, p, 236, m, 10, p, 237, m, 24, 24, p, 303, m, 4, 11, 15, 33, 46, p, 332, m, 10. p. 120, m, 20, p, 236, m, 10. p, 237, m, 24, 24, p, 303, m, 4, 11, 15, 33, 46, p, 332, m, 10. p, 120, m, 220, p, 236, m, 10. p, 237, m, 24, 24, p, 303, m, 4, 11, 15, 33, 46, p, 332, m, 10. p, 100, m, 1$ 

VÉNAFRE, ville d'Italie, t. I, p. 80.

Vénalité des suffrages, t. I, p. 262, n. 6, p. 281, n. 24. Loi repressive, p. 284, 297, n. 3.

Ventidius, proscrit, sauvé par son affranchi et ses esclaves, t. II, p. 308. 11 est tué en Libyc, p. 331.

VENTIDIUS (Publius), un des chefs des alliés dans la guerre sociale, aide à battre Cn. Pompée, t. I, p. 85.

VENTINUS (Publius), ami d'Antoine, lève des troupes pour aller s'emparer à Rome de la personne de Gciévon, il 1, p. 148. Instruit de l'évasion de Ciciron, il va droit à Antoine, ibid. Ses motifs de haine contre Ciciron, p. 153, n. 4. Octave vient camper a upurés de lui, p. 138. Il vientes mettre sous les ordres d'Antoine avec trois l'égions, p. 150. Il est nomuné consul, p. 255, 288. n. 6. Il entre en campagne contre Octave, t. 111, p. 48, n. 6. Détails de ses mouvements, p. 555, 57; Et du siège de Péruse, p. 33. Antoine l'Arvoice en Asie contre les Patthes, p. 148.

Vénuse, ville d'Italie, t. I, p. 81. Elle est promise avec son territoire aux troupes des triumvirs, t. III, p. 221.

Vénusiens (les), peuples d'Italie, t. I, p. 78, 82, 11.

Vertor, t. I, p. 24, n. 5, p. 36, n. 10, p. 71, n. 26, p. 201,

n. 5, p. 261, ú. 3, p. 348, n. 5; t. II, p. 11, n. 3, 6, 7, p. 38, n. 5.

Vertu. Mot de Brutus à son sujet, t. II, p. 46-, n. 2, p. 468, n. 3. Nécessaire sous la république, elle est remplacée par la bassesse et la làcheté, p. 47-5, n. 26. Vertu des anciens Romains, t. III, p. 84, n. 2.

Vestales. Les hommes n'entroient point dans leur temple, t. <u>I.</u> p. <u>107</u>. Receuillent la mère et la sour d'Octave, t. II, p. 204.

VESTALES. Les lois les constituoient dépositaires de certains testaments, t. I, p. 523, n. L.

Vestias s'exile spontanément, t. I, p. 76.

VESTINS (les), peuples d'Italie, t. I, p. 78, 90.

Virinass se trouvent à Rome en grand nombre le jour de la mort de Gear, p. 489, 18 aggient dans leur intérêt personnel, p. 488. On tote un sénatus-consulte en leur faveur, p. 508. Un grand nombre d'entre eux présents au discours que Brutus prononce au Capitole, p. 518. Promesses que leur fait liruus, p. 521. Ils se déclarent en faveur d'Octave contre Jacois, t. III, p. 41. Leur affection pour le parti de Pompée, p. 101. Ils se laissent séduire par Agrippa, p. 105. Dans quelle uue, ibid.

Vétics Caton bat le consul Sextus Julius César, t. 1, p. 80. Il bat le consul Rutilius, p. 82.

Vérues se dit chargé d'égorger César, t. I., p. 257. Il est étranglé en prison, ibid. Auteur de ce meurtre, p. 264, n. 10.

Pero des tribans du peuple à Rome. Sa nature, sa plénitude, t. I., p. 26, n. 11, p. 56, n. 6.

Vétulinus, proscrit. Intrépidité de sa conduite : détails de sa mort, t. II, p. 268, 284, n. 28, 29.

VIATOR, t. I, p. 68, n. 13.

Visullius Rusus, chargé de négocier entre César et Pompée, t. I., p. 350, n. 17.

VICTIME. La fuite de la victime étoit de mauvais augure, t I,

p. <u>380,</u> 21. On tuoit les victimes à coups de hache, p. <u>230,</u> n. <u>12.</u>

Viz. Il en coûte quelquesois de vivre trop long-temps, t. I, p. 300, n. 16.

VILLIUS ANNALIS (L.), préteur, du nombre des proscrits.
Détails de sa mort, t. II, p. 259.

Vincent, auteur du Voyage de Néarque, t. I, p. 554, n. 10.

VINIUS, proscrit, sauvé par sa femme, t. II, p. 321, n. 12.

Vingile, i. I., p. 34, m. 7, p. 100, n. 34, p. 103, n. 47, 51, p. 173, n. 12, p. 261, n. 3, p. 209, n. 12; i. II, p. 212, n. 4, p. 388, n. 10. Ses vers sur Pollion regardés comme un plagiat des vers silyllins, p. 218, n. 6, p. 243, n. 11.

Virginius, proscrit, sauvé à l'aide de son talent oratoire, t. II, p. 310.

VIRIUS VIRIUS se donne la mort avec beaucoup d'intrépidité, t. <u>I</u>, p. <u>102</u>, n. <u>46</u>.

Vivès ( L. ), t. I, p. 53, n. 13.

Voltaire, cité, t. III, p. 34, n. 8, p. 108, n. 9, p. 124, n. 12.

VOLUMNIUS (Publius), philosophe, ami de Brutus, dément l'apparition du spectre, t. II, p. 451, n. 5, 8. Son récit au sujet de l'exclamation de Brutus, p. 466, n. 1, 2.

Volusius, édile. Il est proscrit : comment il sc sauve, t. II, p. 309.

Vossius, t. II, p. 182, n. 1; t. III, p. 162, n. 13, p. 257, n. 23.

Vulturie, fleuve de la Campanie, t. I., p. 99, n. 26, 27. Vulturius, complice de la conspiration de Catilina, t. I.

WALKENAER, docte helléniste batave, eité, t. III, p. 21, n. 22.

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

X

Χαςάκωμα, t. ΙΙΙ, p. 84, n. 5.

XANTHE, ville de Lycie, attaquée par Brutus, t. II, p. 368. Elle est prise, p. 372. Horrible trait de désespoir d'une femme de cette ville, p. 377, n. 5.

XANTHIENS (les), peuples de l'Asie mineures, attaqués par M. Brutus, se défendent avec la plus grande vigueur, t. II, p. 360. Leur désespoir et leur dévouement à la mort quand ils voient l'ennemi maître de leur ville, p. 372, Leur refus de reconnoître l'autorité d'Alexandre, fils de Philippe, p. 373. Brutus permet à ceux qui se sauvèrent de retourner dans leurs foyers, p. 374. Antoine les exhorte à reconstruire leur ville, t. III, p. 8.

XANTHUS, fleuve de la Troade, t. III, p. 255, n. 9.

Хе́морном, cité, t. III, p. 19, п. 20. Xenxès. Son passage à Doriseum, t. II, p. 408, n. 9.

Xosía, interprétation erronée de ce mot familier à Appien,

t. I, p. 25, n. 9. Χρηματίζεις, t, I, p. 426, n. 12; t. II, p. 56, n. 6; t. III, p. 254, n. 4, 14.

XYLANDER, traducteur de Dion Cassius, t. II, p. 241, n. 1, p. 243, n. 10; t. III, p. 19, n. 20.

 $\mathbf{Z}$ 

ZANCLE, ancien nom de Mossine, t. III, p. 161, n. 7-ZOSIME, t. I, p. 228, n. 1.

Zugacrès, fleuve de Thrace, t. II, p. 414, 417, n. 9, p. 448.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.

611232 (

# ERRATA DES TROIS VOLUMES.

#### PRÉFACE.

PAGE lix, lig. 26, que je n'yai, lisez, que je n'y ai. lxxix, lig. 3, tibus periit, lisez, periit.

lxxx, lig. 9, cujus tum , fuit , lisez , cujus tum fuit. lig. 31, here lego, non audire Romanorum gesta dum , lisez , dum hac lego , etc.

### PREMIER VOLUME.

Page 9, lig. 17, id altera sibi , lisez , id altera . .. 12, lig. 8, le droit de conquête les avoient, lisez, les avoit.

35, lig. 5, cum sæne coorta est, lisez, cùm sæpè.

39, à côté de la section XIX, lisez, an de Rome 625, jusqu'à la section XXI.

42, lisez, an de Rome 629, 630, 631.

43, lisez, an de Rome 632 jusque vers la fin de la section XXIV.

44, lig. 18, que ne faisoient, lisez, que ne le faisoient. 46, Vers la fin de la page , lisez , an de Rome 633 , jusqu'à la section XXVII. 52, lig. 2, note 11, Opimins, lisez, Opimius.

58, lisez, an de Rome, 653.

Section XXIX, lisez, an de Rome 654.

60, lig. 25, à cette loi en, tant qu'elle, lisez, en tant qu'elle, etc.

69, n. 21, 70 inpor, lisez, 70 iepor.

70, n. 24, lig. 7, de la bibliothèque impériale, lisez, de la bibliothèque d'Augsbourg.

72, section XXXIV, lisez, an de Rome 655. 73, section XXXV, lisez, an de Rome 663, jusqu'à la section XXXIX.

74, lig. 9, de le faire entrer, lisez, de les faire entrer. 80, lisez, an de Rome, 664.

89, lig. 26 et 27, Mulitus, lisez, Mutilus.

99, lig. 1, Popoedius, lisez, Popédius.

Page 102, lig. 1, du même nom, lisez, de même nom. 103, lig. 32, aussi sur la fin, lisez, aussi vers la fin. 104, lig. 5 et 6, cùm regnum et gentium arbitro populus, lisez, cùm regnum et gentium arbitre populus.

Lig. 8, lib. III, cap. 16, lisez, lib. III, cap. 18.

118, lig. 10, les états d'Eiempsal, lisez, les états d'Hiempsal. 124, lig. 20, de ce dernier nom, lisez, de ce premier

nom.
1321 lig. 4, le souvenir des services, lisez, le souvenir

des services.
141, lig. 10, la bonne grace, lisez, les bonnes graces.

141, lig. 10, la bonne grace, lisez, les bo 143, lig. 2, et Marins, lisez, et Marius.

159, lig. 6, de l'arg. égorgement, lisez, massacre.

1771 lig. 7, circa Pranesta, lisez, circa Praneste. 183, lig. 22, de voionté politique, lisez, de volonté, etc.

191, lig. 5, κή ψη λρώτος, lisez, λή ψη κράτος. Lig. 11, incorrection, lisez, incorrection.

192, lig. 3, a qui, lisez, à qui.

193, lig. 4, trouva, lisez, trouve.
195, lig. 27, en rentrant chez lui, lisez, en rentrant
dans sa maison.

200, lig. 23, Trist. lib. III et V, lisez, lib. III, Eleg. V.

215, lig. 25, (9), lisez, (10).

216, lig. 10, (10), lisez, (9).
229, lig. 32, mactaverunt. Lib. VII, lisez, Liv. lib. VII.
246, lig. 24, le tableau, lisez, (8) le tableau.

Lig. 26, penè, lisez, pene.

247, lig. 8, Sull. Bell. Catil., lisez, Sall.

254, lig. 21, de ce eemps-là, lisez, de ce temps-là.

266, lig. 26, cum M. Pison, lisez, Piso. 273, lig. 26, Ennemis comme ils étoient, lisez, comme ils l'étoient.

276, lig. 5, servoit, lisez, servit.

380, lig. 32, venu jus, lisez, venu jus-.

284, *līg.* 3<sub>1</sub> *de l'arg.* d'animosité<sub>1</sub> *lisez*<sub>1</sub> d'inimitié. 290<sub>1</sub> *lig.* 17<sub>1</sub> supérieure<sub>1</sub> *lisez*, spécieuse.

299, lig. 11, son 36° livre, ajoutez, chap. XV.

302 lig. 21, secta fecit, lisez fuit.

313, lig. 9, Jugens visa duci, lisez, Ingens, 325, lig. 33, Pompeii, lisez, pompeii.

336, lig. 7, utramque, lisez, utramque.

i Loveli

Page 337, lig. 18, esset augustior, lisez, angustior. 338, lig. 17, à cheval Son. âge, lisez, à cheval. Son âge.

380, lig. 30, Lentulus Spintheo, lisez, Spinther.

393, lig. 11, composé, lisez, composée.

399, lig. 31, Ulla, lisez, Ulla. 413, lig. dernière, Peterculus, lisez, Paterculus.

423, lig. 14, envers elle que César se montrât seule inexorable, lisez, envers elle seule que César se montrat inexorable.

428, lig. 10, Reggium, lisez, Rheggium. 490, lig. 27, Ce Dolabella, lisez, (5). Ce Dolabella.

493, lig. 5, ainsi que César, lisez, en même temps que Cesar.

Lig. 6, en même temps que nous l'avons, lisez, ainsi que nous l'avons.

523, lig. 30, sect. C. XXVI, lisez, sect. CXXVI.

# TOME SECOND.

Page 90, lig. 9, du penple, lisez, du peuple.

145, lig. 19, adopter, lisez, adopter dans leur entier.

144 , lig. 10 , alterutero , lisez , alteruter.

154, lig. 7, pro prætore, lisez, proprætore. 216, lig. 30, de ses légiens, lisez, de ses légions.

242 , lig. 15 , jamais démord e , lisez , démordre.

256 , lig. 11 , TAGIGTOV, lisez , TAGIGTHY. 297 , lig. 27 , dévonement , lisez , dévouement.

310, lig. 24, après qu'ils , lisez , qu'il.

316, lig. 23, Annor annoïas, lisez, Annor annoïas.

375 , lig. 4 ; Péloponèse , lisez , Péloponnèse.

377 , lig. 5 , Poliorketiccon , lisez , Poliorketicon. 411 , lig. 16 , forces , lisez , force.

429, lig. 4, presenta, liser, présenta.

#### TOME TROISIÈME.

Page 14, lig. 18, ut de derat, lisez, ut dederat.

Lig. 21 , voyez ci-dessus , lisez , ci-dessous. lig. 26, Dypnosophistes , lisez , Deipnosophistes .

Lig. 31, étoit aussi nommée, lisez, ainsi nommée. 18, lig. 30, la beauté de la royne, lisez, de la reine. 20, lig. 16, d'une ville nommée, lisez, d'une île.

Lig. 19, sur les côtes , lisez , sur ses côtes.

Page 22, lig. 5, oux iobiers, lisez, oux iobiers.

33, lig. 19, gregarium militum, lisez, militem.
50, lig. 29, mettoient les trésors, lisez, leurs trésors.

51 , lig. 31 , Phangon , lisez , Fangon. 86 , lig. 11 , n de aperne , lisez , n di aperne.

Lig. 17, Wichel, lisez, Wechel.

134, lig. 7, Pélopoenèse, lisez, Péloponnèse. 145, lig. 7, envoyée pa Junon, lisez, par Junor.

163, lig. 11, chap. 4, lisez, chap. 6. 213, lig. 19, L'Evèque, lisez, Levesque.

213, lig. 19, L'Eveque, lisez, Levesque. 214, lig. 5, 16, 23, 29, L'Eveque, lisez, Levesque. 217, lig. 4, L'Eveque, lisez, Levesque.

Lig. 14, Naulochus, lisez, Naulochum. 259, lig. 33, il renvoie, lisez, je renvoie.

273, lig. 14, le même parti à beaucoup, lisez, parti beaucoup.

328, lig. 9, liv. LXVIII, lisez, sect. LXVIII. .

337, lig. 6, il faut périr nécessairement, Lisez, il faut nécessairement.







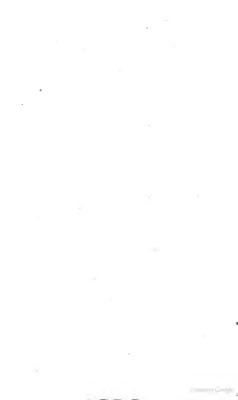



